

## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





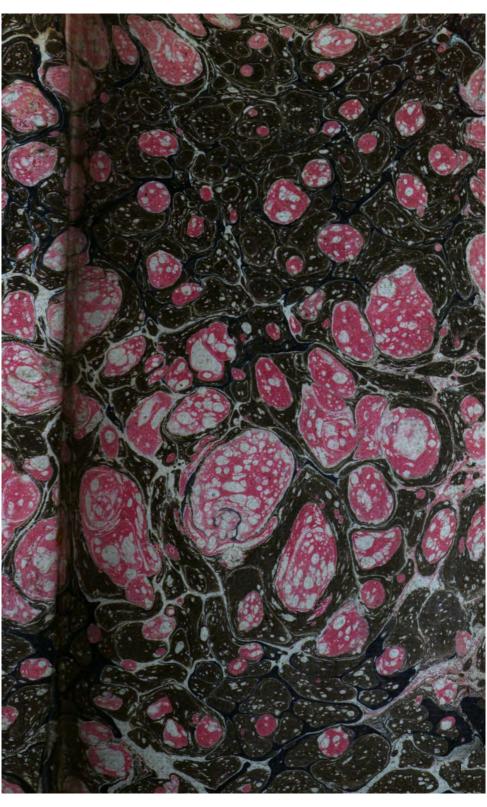

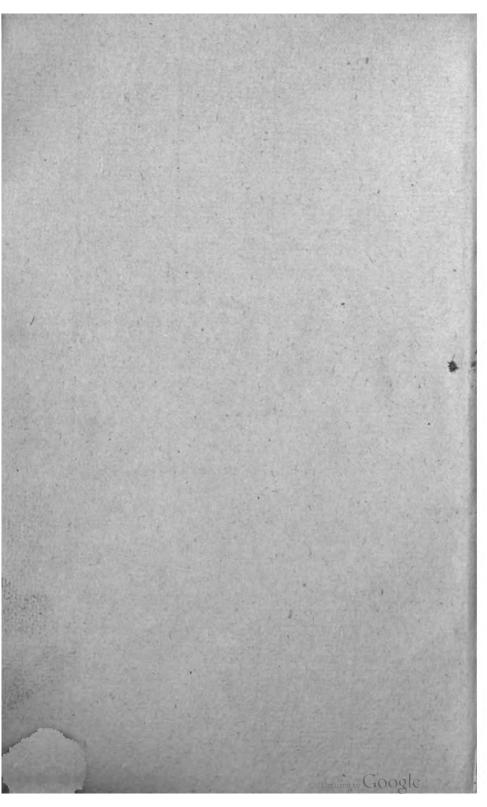

## BIBLIOTHÈ QUE D'APOLLODORE.

## A Paris,

HENRICHS, libr., rue de la Loi, Nº. 1231;

JARDÉ, libr., rue de Vaugirard, Nº. 1203,
près l'Odéon;

DELANCE, imprimeur-lib., rue des Mathurins,
hôtel Cluny.

A Londres, chez DEBOFFE.

A Leipzick, chez RECLAM.

A Hambourg, chez PERTHES.

## ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ

TOY AGHNAIOY

BIBAIO OHKH.

BIBLIOTHÈQUE

## D'APOLLODORE

L'ATHÉNIEN.

TRADUCTION NOUVELLE,

Avec le texte grec revu et corrigé, des Notes et une Table analytique,

PAR E. CLAVIER,

Membre de la Cour de Justice Criminelle séante à Paris.

TOME SECOND.

PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE DELANCE ET LESUEUR.
AN XIII. — 1805.

# NOTES SUR APOLLODORE.

## LIVRE PREMIER.

#### CHAPITRE I.

Note 1. Cette théogonie diffère un peu de celle d'Hésiode; suivant lui, en effet (Théogonie, v. 116 et suiv.), le Chaos existoit avant tout; la Terre naquit après, et ensuite le Tartare. Le Chaos produisit tout seul l'Erèbe et la Nuit. La Nuit eut de l'Erèbe Æther et le Jour. La Terre produisit toute seule Uranus ou le ciel, les montagnes et la mer. Elle eut ensuite d'Uranus les Titans, les Cyclopes et les Centimanes.

Il est très-difficile de connoitre la véritable théogonie d'Orphée. Suivant le poëme des Argonautes, qui porte son nom, et qui, bien qu'il ne soit pas de lui, ne laisse pas d'être fort ancien, comme l'a prouvé Ruhnkenius (Epistola critica secunda, p. 129), la Nécessité et le Temps existoient avant tout. Il dit en effet qu'il a chanté:

Αρχαίου μεν πρώτα Χάους αμέγαρτον ανάγκην,
Καὶ Κρότον, δε ελόχευσεν απειρεσίοις ύπο κόλποις.
Αἰθέρα, καὶ διφυή, πυρσωπέα, κυδρόν Ερωτα,
Νυκτός αιιγενέτης πατέρα κλυτόν τόν ρα Φάνητω
Οπλότεροι καλέκσι βροτοί τρώτος γαρ εφώνθη.
Τ. Η.

- « J'ai chanté l'invincible nécessité de l'ancien Chaos;
- . Cronus qui produisit Æther, et l'auguste Amour
- qui a les deux sexes et qui lance des traits de feu,
- le père célèbre de l'éternelle nuit, et que les hommes
- » nomment Phanes, parce qu'il a paru le premier ».

Ce Phanès joue un grand rôle dans la théogonie d'Orphée, et dans son hymne V il lui donne les noms de Protogone, ou premier né, et de Priape. Il étoit probablement désigné par le Phallus qu'on portoit en grande pompe dans beaucoup de cérémonies religieuses. Φαλλὸς ou φαλὸς vient de φαω, primitif de φαίνω, d'où vient φάνης. Le mêmbre viril étoit son symbole, parce qu'on le regardoit comme le principe de toute génération.

Suivant Proclus, dans son commentaire sur le Timée de Platon (p. 137 et 291), voici quelle étoit la théogonie d'Orphée. Phanès, la Nuit, Uranus, Cronus, Jupiter et Dionysus régnérent successivement sur les dieux. Phanès se produisit lui-même, et comme il avoit les deux sexes, il produisit tout seul la Nuit. Ayant eu commerce avec elle, il en eut la Terre et Uranus, qui produisirent ensemble les Titans et les Titanides.

On trouve dans le poëme des Argonautes par Apollonius de Rhodes, une autre théogonie que ce poëte fait chanter à Orphée; il dit de lui : « il chantoit encore comment Ophion et Eurynome, fille de l'Océan, régnèrent sur l'Olympe, jusqu'à ce qu'ils en
furent chassés et précipités dans les flots de l'Océan
par Saturne et Rhéa, qui donnèrent des lois aux heureux Titans » (L. 1, v. 503 et p. 36, traduction de
M. Caussia). On pourroit croire qu'Apollonius a in-

venté cette théogonie, si on n'en trouvoit pas des traces dans beaucoup d'autres auteurs ; il paroît en effet que c'étoit la théogonie de Phérécyde, et elle est expliquée un peu plus clairement dans le passage suivant de Celse, rapporté par Origène contre Celse (L. vI, p. 303 et 252 de la traduction française): « Phérécyde, beau-· coup plus ancien qu'Héraclite, représente dans une » fable mystérieuse deux armées ennemies, dont l'une » a pour chef Saturne, et l'autre Ophionée : il raconte » leurs défis et leurs combats, suivis de cette con-· vention mutuelle, que celui des deux partis qui » seroit repoussé dans l'Océan, se confesseroit vaincu, » et que les autres qui y auroient précipité leurs en-» nemis demeureroient, comme vainqueurs, les mai-» tres du ciel ». Maxime de Tyr ( dissert. x, § 4 ). » Voyez toute la mythologie de ce Syrien, Jupiter et » Chthonia, l'Amour parmi tout cela, la naissance • d'Ophion, le combat des Dieux et le manteau ». Boèce, dans son commentaire sur Porphyre, L. III. p. 73, quantum enim ad veteres theologos, refertur Jupiter ad Saturnum, Saturnus ad cælum, cælum vero ad antiquissimum Ophionem ducitur, cujus Ophionis nullum principium est. a Quant » aux anciens théologiens, ils font précéder Jupiter » par Saturne, Saturne par le Ciel et le Ciel par l'an-• cien Ophion, dont on ne connoît point le commen-» cement ». On peut voir aussi le scholiaste de Lycophron, v. 1191, celui d'Æschyle (Promethee, v. 955), qui se trompe, à ce que je crois, en disant qu'Æschyle a entendu parler d'Ophion et d'Eurynome; il est plus probable en effet qu'il parle d'Uranus et de Saturne, après lesquels Jupiter fut le troisième souverain du

ciel. Il est encore question de cette fable dans le scholiaste d'Homère (Il., L. viii, v. 479), qui dit que les Géans s'étant armés contre les dieux sous le règne de Saturne, Jupiter les défit, ensevelit sous une montagne qu'on nomme Ophione, Ophionée, le plus puissant d'entre eux, et rendit l'empire à Saturne. Voyez sur cette théogonie la dissertation de M. Sturz, à la tête des fragmens de Phérécyde. Geræ, 1798, 8°., p. 42 et suiv.

Athenagore (Leg. pro Christ., C. xvIII) rend compte d'une autre théogonie qu'il attribue aussi à Orphée. Suivant celle-ci, l'Océan ou l'eau avoit existé avant tout; l'eau forma un limon; l'eau et le limon produisirent un serpent qui avoit trois têtes, l'une de serpent, l'autre de lion, et entre ces deux, celle d'un dieu qui se nommoit Hercule et Cronus. Ce dieu produisit un œuf, cet œuf s'étant rompu par l'effort qu'il sit pour le mettre au jour, sa partie supérieure forma le ciel, et sa partie inférieure forma la terre; ils produisirent ensemble les Parques, les Centimanes et les Titans. Proclus (in Timeum, p. 131) parle aussi d'un œuf d'où sortit Phanès, mais il ne dit point par qui il fut produit. C'est probablement à cette théogonie que fait allusion Aristophane dans sa comédie des oiseaux, v. 693, où il fait dire par le chœur des oiseaux : « dans » le commencement, il n'y avoit que le Chaos, la » Nuit, le noir Erèbe et le profond Tartare; la terre, » l'air et le ciel n'existoient pas encore. La Nuit au » manteau noir produisit, des embrassemens de l'E-» rèbe, un œuf dont, au bout d'un temps déterminé, » sortit l'Amour ». On voit par toutes ces traditions que malgré les ouvrages qui nous restent sous le nom

d'Orphée, malgré les nombreux fragmens qu'on en trouve dans les Pères de l'église et dans les philosophes éclectiques, il est impossible de se former une idée juste de sa théogonie. Celle que nous donne Apollonius me paroit la plus vraisemblable; il vivoit à une époque où l'on devoit connoître la doctrine d'Orphée il n'avoit aucun intérêt à la déguiser, n'étant attaché à aucune secte ni influencé par aucun esprit de parti, ce qu'on ne peut dire ni des premiers désenseurs du christianisme, ni des philosophes éclectiques. Il paroit d'ailleurs que cette théogonie étoit celle de Phérécyde, qui l'avoit probablement empruntée d'Orphée. Alors Hésiode n'auroit fait que substituer Uranus et la Terre, qui étoient les anciennes divinités des Pelasges, à Ophionée et Eurynome, dont Orphés avoit peut-être apporté les noms de l'Orient.

2. Ce Briarée est sans doute celui dont Homère parle dans l'Iliade (L. 1, v. 403). Il étoit aussi connu sous le nom d'Ægéon; Thétis l'amena au secours de Jupiter, et il fit trembler les dieux par sa seule présence. Il étoit, suivant le scholiaste (ibid., v. 400), fils de Neptune. Eumelus, dans sa Titanomachie, disoit qu'il étoit fils de Pontus et de la Terre; il habitoit le fond de la mer, et il prit le parti des Titans dans la guerre qu'ils eurent contre les dieux (Apollonii schol. I, 1165). Il habitoit l'Eubée, suivant Arrien, cité par Eustathe (c. 1, p. 123); elle lui servoit de port, et il avoit soumis toutes les Cyclades; aussi lui rendoit-on, suivant Solin! (C. 11), les honneurs divine dans plusieurs villes de l'Eubée. Il avoit étendu sa dèmination jusqu'aux colonnes qui prirent par la suite

le nom d'Hercule, et qu'il avoit nommées les colonnes de Briarée (Eustathe sur Denys le Periegète, v. 64, et l'autre scholiaste. AElien, hist. div., L. v, C. 3. Schol. de Pindare, Nem. III, v. 40). On disoit aussi que c'étoit de lui que la mer Ægée avoit pris son nom (Eustathe, t. 1, p. 123). Il épousa, suivant Hésiode (Theog., v. 816), Cymopolie, fille de Neptune. Ce dieu et le Soleil le choisirent pour arbitre dans la contestation qu'ils eurent au sujet de l'isthme de Corinthe (Pausanias, L. 11, C. 1. Dion Chrysostome, t. 11, p. 106). Conon dit que Neptune l'ayant vaincu, le précipita dans la mer, et l'on montroit son tombeau à l'embouchure du Rhyndacus, sleuve de Phrygie. Ce tombeau étoit, suivant Arrien, une colline de laquelle sortoient cent fontaines qu'on nommoit les bras de Briarée. Il paroît d'après toutes ces traditions que Briarée étoit un de ces anciens souverains de la Grèce, qu'on a souvent confondus avec les dieux Titans. On trouvera surement quelques éclaircissemens à cet égard dans les savantes recherches de Fréret sur les anciens peuples de la Grèce, qui vont paroître dans les derniers volumes des mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

3. On trouve, dans les anciens, trois races de Cyclopes. Les premiers et les plus anciens sont ceux dont il s'agit ici; ils étoient immortels suivant Hésiode ( shéogonie, v. 142).

Oi dy ra mir adda Desis iradiyaisi your.

Ils étoient dans tout le reste semblables aux dieux. Cependant ils furent tués dans la suite par Apollon, pour avoir forgé la foudre dont Jupiter se servit pour tuer Esculape (Euripide, Alceste, v. 5). C'est pourquoi Cratès, ancien critique, vouloit substituer à ce vers le suivant:

O'l d' if alaratur Irntoi tpaper audnertes.

Ils naquirent mortels d'une race immortelle.

Phérécyde disoit que ceux qui avoient été tués par Apollon étoient les fils des anciens Cyclopes ( Euripidis schol. Alceste, v. 1).

Les seconds Cyclopes sont ceux qui construisirent Tirynthe; ils étoient au nombre de sept suivant Strabon (L. viii, p. 572), et ils étoient venus de la Lycie.

Les troisièmes sont ceux dont Homère parle dans son Odyssée, et du nombre desquels étoit Polyphème.

4. Ceci est tiré de la théogonie d'Hésiode (v. 719 et suiv). Il se sert même d'une comparaison assez singulière: une enclume d'airain, dit-il, qui tomberoit du ciel, mettroit neuf jours et neuf nuits en chemin, et arriveroit à la terre le dixième jour; et en tombant de la terre, elle mettroit également neuf jours et neuf nuits, et arriveroit au Tartare le dixième jour. Homère place le Tartare encore plus bas, car il dit qu'il est autant au-dessous des enfers que la terre est éloignée du ciel (II., L. VIII, v. 16).

Torror irep? aidem, oror auparos iel and yains.

Ce que Virgile a paraphrasé ainsi:

Tum Tartarus ipse
Bis patet in præceps tantum, tenditque sub umbras,
Quantus ad Ætherium, cali suspectus Olympum.

5. Apollodore a suivi Orphée, en mettant Dioné parmi les Titanides. Voici ses vers qui nous ont été conservés par Proclus (comment. in Timæum, p. 295), Tiatu yap n yn, hatevea ter Osparés,

'Επία μεν εύειδες πόυρας, επία δε παίδας άναπτας. Θυγατόρας μεν, Θόμιν παι εύφρονα Τηθύν, Μυπμοσύνην τε βαθυπλόπαμον, Θείαν τε μάπαιραν. 'Η δε Διώνην τίπτεν άριπρεπές είδος έχουσαν, Φοίδην τε 'Ρείην τε, Διός γενέτειραν άναπτος.

- La Terre enfanta, à l'insçu d'Uranus, sept belles illes et sept puissans fils. Les filles étoient Thé-
- » mis et la prudente Téthys, Mnémosyne à la longue
- » chevelure et l'heureuse Theia. Elle donna le jour à » la belle Dioné, à Phœbé et à Rhéa la mère du puis-
- sant Jupiter.....
- Coeus, le grand Crius, le vaillant Phorcys, Cronus,
- » l'Ocean, Hyperion et Japet ».

Hésiode, dans sa théogonie (v. 133 et suiv.), no nomme que six fils et six filles; il ne parle en effet ni de Dioné ni de Phorcys, à qui il donne Pontus pour père. On trouve dans les anciens quelques autres Titans. Athénée (L. III, p. 78) parle, sur l'autorité de Tryphon dans son histoire des plantes et de Dotion dans ses géorgiques, de Sycéas, l'un des Titans qui, étant poursuivi par Jupiter, fut caché par la Terre sa mère; elle produisit le figuier pour le nourrir. Il donna le nom de Sycéa à une ville de la Cilicie. Le grand étymologiste, au mot Alas, dit qu'il y avoit eu un Titan de ce nom. Il parle ailleurs (v. Titanida) d'un autre qui portoit le nom de Titan, et qui ne s'arma pas contre les dieux.

Plusieurs écrivains anciens avoient cherché à expliquer historiquement la généalogie des Titans, et Diodore de Sicile a rapporté trois opinions là-dessus. Suivant la première (L. 111, C. 36 et suiv.), les Titans avoient réellement existé dans le pays des prétendus Atlantes. Uranus, roi de ce pays, avoit eu, disoit-on, de plusieurs femmes, quarante-cinq enfans, dont dixhuit étoient nés de Titée, et avoient pris d'elle le nom de Titans. Il raconte ensuite les principaux événemens de la Mythologie, comme étant réellement arrivés dans ce pays. Les Crétois prétendoient qu'ils étoient nés chez eux (L. v, C. 66) d'Uranus et de Titée, ou de Titée et de l'un des Curêtes, et qu'ils habitoient les environs de Gnosse. Enfin, dans un fragment cité par Eusèbe (prépar. Evang., L. 11, C. 2), il dit, d'après Evhémère, qu'il y a dans l'Océan une ile nommée Panchée, qu'Evhémère disoit avoir visitée; il y avoit vu un temple dans lequel étoit une colonne, sur laquelle étoit gravée l'histoire d'Uranus, de Saturne et de Jupiter. Uranus avoit regné le premier, il avoit eu de Vesta deux fils, Titan et Saturne, et deux filles, Rhéa et Cérès. Saturne lui succèda, et ayant épousé Rhéa, il en avoit eu Jupiter, Junon et Neptune. Il avoit ensuite arrangé à samanière tout ce qu'on raconte de ces premiers temps, et on peut voir une partie de son récit dans les fragmens de la traduction d'Ennius que Lactance a rapportés ( Divin. Institut., L. 1, C. 11, 13, 14, 22), et dans les fragmens d'Ennius par Hesselius. On peut voir aussi le jugement qu'en portoit le savant Fréret, dans les éclaircissemens de M. de Sainte-Croix sur son ouvrage intitulé : Recherches sur les mystères

du paganisme. On ne peut douter que toutes ces fables n'eussent un fondement historique, et ce qu'on peut dire de plus raisonnable là-dessus se trouve dans l'ouvrage que je viens de citer, section I<sup>re</sup>., art. 2.

- 6. Καὶ νεώτατον ἀπάντων Κρόνον. Tous les manuscrits portent γενεώτατον, ce qui se rapproche beaucoup de γενιαιότατον, et je crois que c'est la leçon qu'il faut adopter; Orphée qu'Apollodore a suivi, à ce qu'il paroît, ne dit point que Saturne fut le plus jeune des fils d'Uranus, et on voit par ses actions qu'il fut le plus courageux. J'ai mis dans le texte θυγατίρας δὶ au lieu de 9.... τε par opposition à παῖδας μὶν qui est un peu plus haut.
- 7. 'Adapartinn apann. Sevin, dans ses notes manuscrites, prétend que adapas est pris ici pour une sorte de fer, comme le disent Hesychius à ce mot, et le scholiaste d'Hésiode. Bouclier d'Herc., v. 137.
- 8. Apollodore a encore pris ceci d'Orphée, dont voici un fragment tiré de Proclus (in Timæum, p. 296):
  Τῶν ἄλλων Τιτάνων εἰς την κατὰ τοῦ πατρὸς ἐπιδουλην ἰεμίτου, ο εΩκεανὸς ἀπαγορεύει τε πρὸς τὰς τῆς μητρὸς ἐπιτάξεις, καὶ ἐνδοιάζει περὶ τῆς τάξεως, (l. σθάσεως ου πράξεως).

Ένθ΄ ἐν΄ Ωκιανός μεν ενὶ μεγάροιστι ξμιμιτι,

Ορμαίνων, ποτέρωσε νόον τράποι, ή ε πατέρα

Ον γυιώση τε βίης, καὶ ἀτάσθαλα λαθήσαιτο

Σύν Κρόνω ήσξ΄ ἄλλοισιν ἀδελφοῖς, οῖ πεπίθοντο

Μητρὶ φίλη, ή τούς γε λιπών μένοι ἔνδον ἔκηλος.

Πολλά δὲ πορφύρων, μένεν ήμερος ἐν μεγάροιστ,

Σκυζόμενος τῆ μητρὶ, κασιγνήτοισι δὲ μάλλον.

« Les autres Titans étant entrés dans la conjuration

- contre leur père, l'Océan répugne à obéir aux ordres de sa mère, et délibère :
- » Mais l'Océan se tint dans son palais, déli» bérant de quel côté il se tourneroit; s'il muti» leroit son père et partageroit ce crime odieux
- » avec Saturne et ses autres frères, qui s'étoient
- » laissé entraîner par leur mère, ou s'il resteroit
- » tranquille chez lui; après avoir long-temps re-
- » stèchi, il se décida pour le dernier parti, dé-
- » testant la conduite de sa mère et plus encore » celle de ses frères ».
- 9. Hésiode, dans sa théogonie (v. 145), donne la même origine aux Furies. Epiménide, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 406), les disoit filles de Saturne:

  \*Ex-unións in Kairon, de Heriodes, raviras Onei yeriotas.

Έκ του καλλίκομος γένετο χρυση Αφροδίτη Μοϊραί Τ΄ αθάνατοις καὶ Έριννύες αἰολόδωροι.

Aiyar .

«Epiménide dit, comme Hésiode, qu'elles étoient filles de Saturne. De lui naquirent Vénus aux beaux » cheveux, les Parques immortelles et les Furies ». Mais je crois qu'il faut lire iξ Ούρανοῦ. Il y a en effet la même faute quelques lignes plus haut, ou il dit que les Furies naquirent, suivant Hésiode, in τῶν ςαγόνων τοῦ κίματος τῶν αἰδοιων τοῦ Κρόνου, ou il est évident qu'il faut lire τοῦ Ούρανοῦ. Æschyle, suivant le même scholiaste, dit qu'elles étoient filles de la Nuit, et Virgile paroit l'avoir suivi dans ces vers, Æneide, L. xII, v. 845:

Dicuntur gemina pestes, cognomine Dira; Quas, et Tartaream Nox intempesta Megaram, Uno eodemque tulis partu, paribusque revinxis Serpentum spiris, ventosasque addidit alas. Ha Jovis ad solium, savique in limine Regis, Apparent, acuuntque metum mortalibus agris.

J'ai rapporté ce passage en entier, parce que, outre l'origine qu'il donne aux Furies, il les fait sièger tantôt auprès de Jupiter, tantôt auprès de Pluton, car c'est ce dernier qu'il faut entendre par le nom de Sævi regis, ce qui est contraire à l'idée qu'on se sorme ordinairement des Furies, qu'on regarde comme des divinités infernales; mais comme Virgile n'étoit pas moins savant que bon poëte, il est probable qu'il a eu quelque autorité pour en parler ainsi.

- 10. Hésiode dit dans sa théogonie (v. 185 et suiv.) que la Terre reçut les gouttes de sang qui découlèrent de sa blessure, et qu'elle produisit les Furies, les Géans et les Nymphes Méliades; ses parties génitales tombèrent dans la mer, et Vénus naquit de l'écume qui s'amassa autour d'elles, comme nous le verrons par la suite.
- 11. Différens pays réclamoient l'honneur d'avoir vu naître Jupiter; les Crétois, comme le dit Apollodore, les Arcadiens, suivant Callimaque (hymne à Jupiter, v.7) et Pausanias (L. viii, C. 38); les Messéniens, suivant ce dernier (L. iv, C. 33); les Ægiens de l'Achaïe, suivant Strabon (L. viii, p. 593); et les habitans de la Phrygie. Mais la Crète et l'Arcadie étoient les pays entre lesquels les opinions se partageoient le plus; et ceux même qui disoient, comme Callimaque, que Jupiter étoit né en Arcadie, convenoient qu'il avoit été élevé dans l'île de Crète. Cela a donné lieu de supposer qu'il y avoit eu plusieurs Jupiter. Cicé-

ron, dans son Traité de la Nature des Dieux ( L. 111, C. 21), en compte trois, dont deux sont nés dans l'Arcadie, le troisième étoit né dans l'île de Crète. Le premier, fils de l'Æther, fut père de Proserpine et de Bacchus; le second, fils d'Uranus, fut père de Minerve; et le troisième étoit celui dont les Crétois montroient le tombeau. Il en cite, outre cela, plusieurs autres. Tertullien dit que Varron en avoit compté jusqu'à trois cents (Apolog., C. 14). Les Crétois montroient dans leur île le tombeau de Jupiter, ce qui a donné lieu à beaucoup de plaisanteries de la part des philosophes et des premiers défenseurs du christianisme. Mais les mots Zius, Zir, Zir, Als, Aius, que les Grecs employoient pour désigner leur principale divinité, ne sont le nom d'aucun personnage particulier, et ils y attachoient la même idée que nous attachons au mot Dieu, c'est-à-dire, celle d'un être métaphysique dont nous ne pouvons méconnoitre l'existence, mais dont nous ignorons absolument la nature, et dont le culte a succédé, plus ou moins tard chez presque tous les peuples, à celui des objets qui tomboient sous les sens.

12. Il y a beaucoup d'opinions sur les nourrices de Jupiter: Hygin rapporte, sur l'autorité de Parmenisque (Poet. Astronom., L. 11, C. 13), que Mélissus, roi de Crète, avoit deux filles, auxquelles on confia Jupiter pour le nourrir; comme elles n'avoient point de lait, elles le firent nourrir par la chèvre Amalthée. Cette chèvre avoit coutuine de produire deux chevreaux; et Jupiter, par reconnoissance, la plaça dans le ciel avec ses deux chevreaux. Ces deux filles de Mélissus,

se nommoient Mélissa et Amalthée, suivant Didyme dans ses commentaires sur Pindare, cité par Lactance (Divin. Instit., L. 1, C. 22); et elles le nourrirent avec du lait de chèvre et du miel. Je ne sais si ce fut cette Mélissa qui fut changée en abeille par Jupiter, comme le rapporte Columelle ( L. 1x, C. 2), d'après Hygin: Atque ea quæ Hyginus fabulose tradita de orieinibus apum non intermisit, poeticæ magis licentiæ quam nostræ fidei concesserim; nec sane rustico dignum est sciscitari, fuerit ne mulier pulcherrima specie Melissa, quam Jupiter in apem converterit, an (ut Evhemerus poeta dicit) crabronibus et sole genitas apes, quas nymphæ Phryxonides educaverunt, mox Dictoo specu Jovis extitisse nutrices, easque pabula munere dei sortitas, quibus ipsæ parvulum educaverant alumnum. ( Sevin, dans son commentaire Manuscrit sur Apollodore, lit dans ce passage Evenus poeta; Evhemère, en effet, avoit écrit en prose). On voit par là que les abeilles avoient eu une grande part à l'éducation de Jupiter; c'étoit aussi l'opinion de Callimaque, qui dit qu'il fut reçu, à sa naissance, par Néda, nymphe de l'Arcadie, qui le porta dans un antre de l'île de Crète, et le confia aux nymphes Méliades, compagnes des Curètes; Adrastée le nourrit avec le lait de la chèvre Amalthée, et le miel que des abeilles, qui se présentèrent tout de suite, firent sur le mont Ida. Apollonius de Rhodes (L. 111, v. 133) dit aussi qu'Adrastée fut sa nourrice. On voyoit dans l'île de Crète, suivant Bœus, dans son Ornithogonie citée par Antoninus Liberalis (C. 19), un antre sacré, dans lequel il n'étoit pas permis d'entrer, et qui étoit occupé par

des abeilles qui y avoient nourri Jupiter. Voyez aussi Servius sur Virgile, Georg., L. IV, v. 153. Musée, cité par Bratosthène (Catasterismes, C. 13), disoit que Rhéa ayant accouché, confia son enfant à Thémis qui le remit à Amalthée, et cette dernière le fit nourrir par une chèvre; cette chèvre étoit fille du Soleil, et elle avoit un aspect si terrible, que les Titans en ayant peur, avoient prié la Terre de la cacher; elle l'avoit cachée dans un antre de l'île de Crète, et en avoit donné le soin à Amalthée, qui sit nourrir Jupiter par elle. Nous verrons par la suite, l'usage que ce dieu fit de sa peau. Athénée rapporte quelques vers de Mœro, de Bysance, femme célèbre par son talent pour la poésie, dans les quels elle dit que Jupiter fut nourri par des colombes et par un aigle (L. 1x, p. 491): « Jupiter, ce-» pendant, s'élevoit dans l'île de Crète, et aucun des » immortels n'en avoit connoissance. Des colombes » le nourrissoient dans un antre sacré, et lui appor-• toient l'ambroisie, des bords de l'Océan. Un aigle » aux serres aiguës, alloit tous les jours puiser le nec-» tar à la fontaine, et le lui apportoit à travers les airs. » Aussi, Jupiter, ayant vaincu Saturne son père, don-• na à l'aigle l'immortalité, et le plaça dans le ciel; et • il chargea les colombes de l'honorable emploi d'an-• noncer l'arrivée des saisons. »

Enfin, comme il n'y a aucune idée, quelque singulière qu'elle soit, qui n'ait trouvé place dans la mythologie des anciens, Agathoclès le Babylonien, cité par Athénée (L. 1x, p. 376), disoit que Jupiter avoit été allaité par une truie, qui empéchoit, par son grognement, que Saturne n'entendit ses cris.

#### CHAPITRE II.

- Note 1. Ce fut en suivant les conseils de la Terre, suivant Hesiode ( Theog., v. 494), que Jupiter fit rendre à son père les enfans qu'il avoit avalés. Hésiode ne parle pas de Campé, mais il paroit qu'Apollodore a suivi d'autres auteurs. La guerre des Titans et des dieux avoit, en effet, été chantée par beaucoup de poëtes, qui y avoient tous ajouté des circonstances particulières. Musée, cité par Eratosthène ( Cataster. C. xIII), dit que la Terre promit la victoire à Jupiter, s'il se couvroit de la peau de la chèvre qui l'avoit nourri, et dont j'ai parlé, note 12. Au milieu de cette peau étoit la tête de la Gorgone, ce qui forma l'Egide, que Jupiter donna par la suite à Minerve. Avant de marcher contre les Titans, les dieux prétèrent serment sur un autel que les Cyclopes fabriquèrent exprès, et que Jupiter plaça parmi les astres, en mémoire de cet événement. Les Cyclopes lui fabriquèrent aussi un voile de fer, pour que les Titans n'aperçussent pas l'éclat de la foudre (Arati schol., v. 403, p. 96. Germanici schol., p. 85. Hyginus, Poet. Astron., L. 11, C. 39).
- 2. L'histoire de ce partage se trouve dans les beaux vers qu'Homère met dans la bouche de Neptune (II., L. xv, v. 187 et suiv). La terre resta en commun aux trois frères.
- 3. Il est assez singulier que l'Océan soit l'un des plus anciens dieux des Grecs, qui le connoissoient si peu qu'Hérodote (L. 11, C. 23) paroit ignorer ce qu'Homère a entendu par ce mot. Cela suffiroit pour prouver

que les premières idées de religion leur furent apportées par les Phéniciens, qui étoient les seuls peuples anciens qui connussent l'Océan.

- 4. Homère, dans l'hymne au Soleil, nomme Euryphaesse, l'épouse d'Hypérion, et il lui donne aussi pour enfans, le Soleil, la Lune et l'Aurore. Apollodore a suivi Hésiode (Théog., v. 371 et suiv.)
- 5. Cicéron dit que l'on connoissoit cinq Soleils: le premier, fils de Jupiter, et petit-fils de l'Æther; le second, fils d'Hypérion; le troisième, fils de Vulcain et petit-fils du Nil: il avoit donné son nom à la ville d'Egypte qu'on nomnoit Héliopolis, ou ville du soleil; le quatrième, né dans l'île de Rhodes, étoit père de Ialysus, de Camirus et de Lindus, et le cinquième fut père d'Æétès et de Circé. Mais il est aisé de voir qu'il s'agit d'une seule divinité à laquelle on avoit donné différentes généalogies.
- 6. Japet épousa, suivant Hésiode, Clymène, fille de l'Océan. Cependant, suivant Æschyle (Promethée, v. 209), Thémis étoit mère de Prométhée, et par conséquent femme de Japet. Euphorion, cité par le schol. d'Homère (Il., L. xiv, v. 295), dit que Junon étant jeune, fut violée par Eurymédon, l'un des géans, et qu'elle en eut Prométhée; Jupiter ayant appris cela après son mariage, précipita Eurymédon dans le Tartare, et prenant le larcin du feu pour prétexte, fit enchainer Prométhée sur le Caucase.
- 7. Japet avoit eu vingt-neuf enfans, suivant Proclus, dans ses commentaires sur Hésiode (Travaux et Jours, p. 24, a). Nous ne connoissons que les quatre dont parle Hésiode, et une fille nommée Anchiale,

  T. II.

qui fonda la ville de ce nom (Stephan. Byz., in Αγχιάλη).

8. Saturne ayant appris que Rhéa élevoit un de ses enfans, descendit sur la terre pour le chercher. En la parcourant, il rencontra, dans la Thrace, suivant les uns, ou dans une île du Pont-Euxin, suivant d'autres, Philyre, fille de l'Océan: il en devint amoureux, et parvint à s'en faire écouter; mais Rhéa étant survenue tandis qu'ils se donnoient des preuves de leur amour, Saturne pour s'échapper se changea en cheval, et Philyre s'enfuit dans la Thessalie (Apollonius, L. 11, v. 1236 et suiv. Virgile, géorgiques, L. III. v. 93. Servius et Philargyrius). Phérécyde. cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 1235), dit que Saturne avoit pris la forme d'un cheval pour jouir d'elle; c'étoit aussi l'opinion de l'auteur d'une Gigantomachie, cité par le même scholiaste (L. 1, v. 554): Philyre accoucha de Chiron, qui avoit la moitié du corps d'un homme, et la partie inférieure d'un cheval. Honteuse d'avoir produit un monstre pareil, elle pria les dieux de la métamorphoser, et ils la changèrent en tilleul (Servius et Philargyrius, ib.). Suidas, auteur d'une histoire de la Thessalie, disoit que Chiron étoit fils d'Ixion comme les autres Centaures (Apollonii schol., ibid.); on lui attribuoit l'éducation de la plupart des héros. Voyez le Traite de la Chasse, par Xénophon, C. I.

9. Musée, cité par le schol. d'Apollonius (L. III, v. 1034), dit que Jupiter ayant joui d'Astérie, la donna en mariage à Persès; elle étoit déjà enceinte et elle accoucha d'Hécate après son mariage; cette Hécate, qui

n'est pas la déesse, épousa Æétès, et fut mère de Médée (Apollonii schol., L. 111, v. 200, et Diodore de Sicile, L. 1v, C. 45). Cependant Hésiode dans sa Théogonie (v. 411), la confond avec la déesse, et il dit que Jupiter lui conserva les mêmes honneurs qu'elle avoit eus sous le règne des Titans. On peut consulter, sur Hécate, la savante dissertation de M. de Sainte-Croix, à la suite de ses recherches sur les Mystères des Anciens.

- 10. Pontus étoit fils de la Terre, suivant Hésiode, Théog., v. 132.
- 11. Homère dans son Iliade (L. xvIII, v. 39 et suiv.); Hésiode dans sa Théogonie (v. 243 et suiv.), et Hygin (p. 7 et 8) donnent aussi la liste des Néréides. On peut voir toutes ces listes dans l'ouvrage intitulé: les Siècles paiens, à l'article Néréides. L'auteur a oublié Proto dans celles que nomme Hésiode. Calypso, qu'Apollodore met au nombre des Néréides, étoit fille de l'Océan, suivant Hésiode (Théog., v. 359), et d'Atlas, suivant Homère (Odyssée, L. 1, v. 52). Outre toutes ces filles, Nérée avoit eu un fils nommé Nérites, qui étoit le plus beau des hommes et des dieux. Il étoit le favori de Vénus, tandis qu'elle habitoit la mer, et il prenoit part à tous ses plaisirs. Le temps étant venu où cette déesse devoit habiter le ciel, elle voulut emmener avec elle son bien-aimé; mais il refusa de la suivre, aimant mieux vivre avec ses parens que dans le ciel. Il négligea aussi de faire usage des ailes dont elle lui avoit fait présent; c'est pourquoi la déesse irritée le métamorphosa en un coquillage qui porte son nom, et donna ses ailes à l'amour, qu'elle prit pour être à sa suite (Ælien, hist. anim., L. xiv, C. 28).

## CHAPITRE III.

Note 1. Le mariage de Jupiter et de Junon avoit été célébré par les poëtes sous le nom de ispos yaus, le mariage sacré. Ils avoient fait l'amour pendant trois cents ans, sous le règne de Saturne, suivant Callimaque, et ce fut durant cet intervalle que Junon eut Vulcain; il passoit pour avoir été produit par Junon toute seule, parce qu'elle n'étoit pas mariée lorsqu'elle lui donna le jour (Homeri schol., Il., L. 1, v. 609). On n'étoit point d'accord sur le lieu où elle accorda, pour la première fois, ses faveurs à Jupiter. Plutarque, cité par Eusèbe (Præp. Evang., L. III, C. 1, p. 84), raconte que Junon étoit élevée dans l'Eubée; Jupiter l'enleva et la conduisit sur le mont Cithæron, qui lui offroit en même temps un lieu couvert pour la cacher et un lit de gazon pour se livrer à son amour. Macris sa nourrice, étant venue pour la chercher, Cithæron l'empêcha d'approcher de l'endroit où ils étoient, en lui disant que Jupiter y reposoit avec Latone. Macris s'étant retirée, Junon, pour témoigner sa reconnoissance à Latone de ce qu'elle s'étoit prêtée à la cacher, voulut avoir un temple et un autel communs avec elle. D'autres disent que c'étoit Junon elle-même qui étoit honorée dans ce temple sous le nom de Latone; de Autin se cacher. Suivant quelques auteurs, l'ile d'Eubée avoit été le premier théâtre de leurs amours, et on y voyoit une montagne qui en avoit pris son nom. Ezhigh di, dit Etienne de Byzance (in Kapudes ). Οχη, το όρος από της ίπει όχείας, ήτοι των θεών μί-Eine, Aids and Hens. Suivant d'autres, Jupiter étant devenu amoureux de Junon, cherchoit à satisfaire sa

passion, mais il craignoit d'en être refusé. Junon, étant sur le mont Thornax un jour qu'il faisoit grand froid, il prit la forme d'un coucou, et vint se réfugier sur elle; Junon en ayant pitié le mit dans son sein pour le réchauffer. Il reprit alors sa forme, mais comme Junon se défendoit avec succès, il lui promit de l'épouser, et elle se rendit. Ce mont prit alors le nom de Coccygius (Theocriti schol., id. 15, v. 64. Pausanias, L. 11, C. 17 et 36). C'étoit pour cela que dans l'Argolide on représentoit Junon avec un sceptre, sur le sommet duquel étoit un coucou.

L'auteur du Traité des fleuves, attribué à Plutarque (t. x, p. 778), raconte qu'un nommé Haliacmon, Tirynthien de naissance, conduisant son troupeau sur cette montagne, surprit involontairement Jupiter avec Junon; il devint furieux sur-le-champ, et se précipita dans le fleuve Carmanor, qui prit de lui le nom d'Haliacmon, qu'il changea par la suite en celui d'Inachus. J'observerai que dans ce passage on lit: 17 Pia συγ[πόμενος τὸς Δία Θεασάμενος. Il est évident qu'il faut lire τη "Ηρα, comme le propose Sevin, et je suis surpris que cette faute ait échappé à Reiske.

Le scholiaste d'Homère, publié par M. d'Ansse de Villoison (*Iliade*, L. xiv, v. 296), dit que ce fut dans l'île de Samos que Jupiter eut les premières faveurs de Junon. Quelques autres disoient que cela s'étoit passé sur le mont Ida, dont l'un des sommets portoit le nom de Aister, couche, à cause de cette aventure (Ib., v. 284). Enfin, les Crétois disoient que c'étoit dans leur île et aux environs de Gnosse que s'étoit fait ce mariage, et on y célébroit tous les ans une fête dans laquelle on cherchoit à en rappeler les cérémos

nies. On trouve dans Pausanias (L. IX, C. 3) et dans un fragment de Plutarque qu'Eusèbe nous a conservé (L. III, C. I), des détails sur une fête qu'on célébroit à Platée en Bœotie, en mémoire de la réconciliation de Jupiter avec Junon. Je comparerai ces deux récits dans mes notes sur Pausanias. On montroit, suivant ce dernier (L. II, C. 38), dans l'Argolide, une fontaine où Junon, en s'y baignant, recouvroit chaque année sa virginité.

- 2. Hébé étoit une des anciennes divinités grecques; car Homère en parle dans son Odyssée (L. x1, v. 602). Elle avoit un temple à Phlionte, où elle étoit adorée sous le nom de Dia, suivant Strabon (L. VIII, p. 587), et de Ganymeda, suivant Pausanias (L. 11, C. 13). M. l'abbé Marini croit, sur l'autorité de M. Zoega (gli atti è monumenti de' fratelli Arvali, p. 10), qu'il faut corriger Strabon d'après Pausanias; mais cette correction ne me paroit pas nécessaire. Au reste, j'entrerai dans plus de détails dans mes notes sur Pausanias. Natalis Comes raconte dans sa mythologie que Junon ayant été invitée par Apollon à un repas, y mangea des laitues sauvages, et qu'elle conçut Hébé. Il a pris cela, ainsi qu'une autre aventure d'Hébé que je rapporterai par la suite, dans l'ouvrage de Boccace, intitule Genealogiæ (L. Ix, C. 2). Mais je n'ai pas encore pu découvrir d'où Boccace a tiré ces deux fables.
- 3. Homère semble reconnoître plusieurs déesses de ce nom, toutes filles de Junon (II. x, v. 270). Dans plusieurs endroits cependant il en parle au singulier. Les habitans de Délos prétendoient que cette déesse étoit venue du pays des Hyperboréens dans leur île,

pour assister Latone dans ses couches; ils disoient que c'étoit chez eux que son culte s'étoit d'abord établi, et ils chantoient en son honneur un hymne composé par Olen de Lycie. Le premier hymne d'Orphée lui est adressé sous le nom de Reservais. Il la nomine aussi llithye et Diane.

- 4. Homère et Hésiode (Iliade, L. v, v. 892; Théog., 921) disent que Mars étoit fils de Jupiter et de Junon; mais quelques poëtes postérieurs lui avoient donné une autre généalogie; les uns, suivant le scholiaste d'Homère (Il. v, v. 333), le disoient fils d'Enyo, qui étoit elle-même déesse de la guerre; les autres, comme Ovide dans ses Fastes (L. v, 231 et suiv.), disoient que Junon l'avoit conçu par l'attouchement d'une fleur que Flore lui avoit fait connoître.
- 5. Thémis avoit été la première femme de Jupiter, suivant Pindare dans les vers suivans:

Πρόστον μεν εύδουλον Θέμεν ούρανίαν, Χρυσίαιστν έπποιστν Ωκτανού παρα παγαίς, Μοίραι ποτὶ κλίμακα σεμνάν άγον Ολύμπου λιπαράν καθ' όδον, Συτθρος άρχαίαν άλοχον Διός Εμμεναι · άδε χρυσά Ένκας άγλαο-Οτο Κάρπους τίκτεν άγμους σάτειρας Ωρας.

- Les Parques conduisirent dans un char d'or la prudente Thémis vers les sources de l'Océan, et
- » sur le chemin brillant de l'Olympe, pour être la
- » première épouse de Jupiter, le protecteur des hu-
- » mains. Il en eut les bienfaisantes Saisons, qui pré-
- \* sident à la production des fruits. Clément d'Alex.,
- » stromates, L. VI, p. 731 ».

- 6. J'ai traduit τΩραι par Saisons. La double signification de ce mot, tant en grec qu'en latin, a trompé beaucoup de traducteurs, qui ont pris ces divinités pour celles des Heures. Mais les attributs que leur donne Orphée dans son hymne 42; le soin que leur donne Homère (Il., L. v, v. 749), d'ouvrir et de fermer les portes du ciel; enfin, l'épithète de αγλαρκάρπους, aux beaux fruits, que leur donne Pindare, ne laissent aucun doute sur leur attribution. Orphée, dans l'hymne que j'ai cité, et Hésiode (Théog., v. 901) les nomment Eunomie, Dicé et Irène. Hygin (Fable 183) nous a conservé différens noms que leur donnoient les poëtes, mais ils sont en général très-corrompus, et je n'ose pas entreprendre de les rétablir. Je crois qu'il nous a conservé dans le même chapitre les noms des déesses qui présidoient aux heures du jour; il dit en effet : alii auctores tradunt decem his nominibus; Auge, Anatole, Musia, Gymnasia, Nimpha, Mesembria, Sponde, Elete, Acte et Hecypris, Dysis. Auge est aυγή, la pointe du jour; Anatole, ανατολή, le lever du soleil (Musia; je crois qu'il faut lire Lusia, λουσία), l'heure à laquelle on se baigne; Gymnasia, l'heure à laquelle on s'exerc. Mesembria, midi; Dysis, duois, le coucher du soleil. Les autres noms sont corrompus, mais ceux-là suffisent pour prouver qu'il s'agit des parties du jour. Les Saisons avoient été, suivant le poëte Olen cité par Pausanias (L. 11, C. 13), les nourrices de Junon.
- 7. Hésiode donne aux Parques deux origines différentes. Au v. 217 de sa Théogonie, il les fait naître de la

Nuit; ensuite, au v. 903, il les dit filles de Jupiter et de Thémis, ce qui a été adopté par Apollodore; mais il n'est pas probable qu'il se soit contredit ainsi dans le même ouvrage. Il faut donc croire qu'un de ces passages y a été inséré par la suite; et Ruhnkenius (Epist. crit. Ia., p. 91) pense que c'est le dernier; il croit qu'il faut retrancher les vers 904, 905 et 906. Cela est aussi l'avis de Sevin, qui cite à l'appui de sa conjecture l'hymne 58 d'Orphée, où il dit que les Parques étoient filles de la Nuit; ce qui prouve que cette tradition est la plus ancienne. Si nous en croyons Athénagore (Leg., C. xvIII), Orphée les disoit filles d'Uranus et de la Terre. Le scholiaste de Lycophron (v. 144) les dit filles de Téthys, je ne sais sur quelle autorité.

- 8. Nous avons déjà vu qu'Hésiode faisoit naître Vénus de l'écume qui s'étoit amassée autour des parties génitales d'Uranus, lorsque Saturne les eut jetées dans la mer. Orphée (hymne 54) semble avoir suivi la même tradition; car il la nomme ποντογενής. Apollodore a suivi Homère, qui la dit fille de Jupiter et de Dioné.
- 9. On n'est d'accord ni sur les parens, ni sur les noms, ni sur le nombre des Grâces. Apollodore a suivi Hésiode (Théog., v. 906). Orphée auroit suivi la même tradition, si on admettoit la correction proposée par Sevin dans les mémoires de l'Académie des inscriptions, qui a été approuvée par Burman le 2e., dans ses notes sur l'Anthologie latine (t. 1, p. 55). Cette correction consiste à lira Esperépars au lieu de Esperépars dans son hymne 59, v. 2. Si l'on en croit le scholiaste de

Dosiade, sur son premier autel, ce poëte les disoit filles d'Uranus et de la Terre. Mais comme le mot experes veut dire descendant, il est possible que Dosiade ne l'ait pris que dans ce sens là, sans déterminer le degré, pour augmenter l'obscurité, qui est à peu près le seul mérite de ces petits poëmes connus sous les noms d'œufs, autels, coignées, etc. Phurnutus ou Cornutus (C. xv) dit qu'elles étoient, suivant quelques auteurs, filles de Junon, et suivant d'autres, d'Eurydème ou Euryméduse, ou d'Evanthé. Antimaque, cité par Pausanias (L. Ix, C. 35), d'où tout ce qui suit est tiré, dit qu'elles étoient filles du Soleil et d'Æglé. «Les La-» cédémoniens ne reconnoissoient que deux grâ-» ces, Clita ou Cleta et Phaënna. Les anciens Athé-» niens n'en reconnoissoient également que deux, » Auxo et Hegemoné. La déesse qui leur étoit adjointe » et qu'on nommoit Carpo, n'étoit pas une Grâce, mais » une Saison. Pamphus, qui avoit le premier chanté les » Grâces, n'avoit rien dit de leur nombre ni de leurs » noms; et l'on s'accordoit à dire qu'Etéocle d'Orcho-» mène avoit été le premier qui avoit fixé leur nombre à » trois. Il introduisit le culte de ces trois grâces dans la » Bœotie, d'où il s'étendit dans l'Attique, où elles avoient » un temple séparé de celui des deux dont nous venons » de parler ». L'auteur des Géoponiques (L. xr, C. 4), semble donner à entendre qu'elles étoient filles d'Etéocle, et que le cyprès leur étoit consacré. On diroit qu'Homère reconnoissoit deux espèces de Grâces; Junon dit en effet au Sommeil, Il. xiv, v. 267:

Έγω δε κέ τοι Χαρίτων μίαν όπλοτεράων Δώσω όπυιέμεναι, καὶ σήν κεκλήσθαι άκοιτιν, Πασιθέκο. «Je te donnerai en mariage Pasithée, l'une des jeunes » Grâces ».

10. Apollodore est le seul qui fasse Proserpine fille de Jupiter et de Styx; et je crains bien qu'il n'y ait quelque faute dans son texte. Tous les auteurs, en effet, disent qu'elle étoit fille de Cérès, et Apollodore luimème le dit un peu plus bas. C'est sans doute par erreur que M. Heyne dit que, suivant Hésiode et l'auteur de l'hymne à Cérès, elle étoit fille de Saturne et de Rhéa; car ces deux auteurs la disent fille de Jupiter et de Cérès.

11. On varie beaucoup sur la généalogie, les noms et le nombre des Muses; dans l'origine on n'en connoissoit que trois, suivant Plutarque (Quæst. sympos., L. IX, C. 14), et elles étoient filles d'Uranus et de la Terre, suivant Alcman (Diodore, L. IV, C. 7) et Mnaséas (Arnob., p. 121). Musée, cité par le scholiaste d'Apollonius (L. III., v. 3), et Mimnerme (Paus., L. 1x, C. 29) en reconnoissoient deux familles; les unes filles d'Uranus, et les secondes, filles de Jupiter. Eumelus n'en connoissoit que trois, mais il leur donnoit une origine différente. Apollon étoit leur père suivant lui, et il les nommoit Céphise, Apollonide et Borysthenide (Tzetzes in Hesiodum, p. 6). Elles étoient, suivant Aratus (Tzetzes, ibid.), au nombre de quatre, et filles de Jupiter, fils d'Æther, et de la nymphe Plousia; elles se nommoient Thelxinoé, Acedé, Arché et Mélété. Cicéron parle de ces quatre Muses, et les nomme de même (de nat. Deor., L. III, C. 21). Suivant Epicharme, dans la comédie nominée les Noces d'Hébé, elles étoient au nombre de sept, et elles avoient pour père Piérus, roi de Macédoine,

qui les avoit eues de la nymphe Pimpléis. On les nommoit Nilo, Tritoé, Asope, Heptapole, Achélois, Tipoplo et Rhodie. Quelques autres, suivant Arnobe (L. III, p. 121), disoient qu'elles étoient au nombre de huit. Il paroît, à ce que dit Pausanias (L. 1x, C. 29), que lorsque Otus et Ephialte, fils d'Aloès, introduisirent leur culte dans la Grèce, ils n'en reconnurent que trois, qu'on regardoit comme filles d'Uranus et de la Terre, et on les nomma Mélète, Composition; Mnėmė, Mėmoire; et Aædė, Chant. Comme la mémoire étoit alors presque le seul moyen qu'on employat pour conserver la tradition des événemens, et que toutes les compositions étoient en vers, et par conséquent en musique (car la poésie et la musique furent long-temps inséparables); ces noms suffisoient pour personnifier les connoissances; ces connoissances s'étant multipliées par la suite, on créa de nouvelles Muses pour y présider. Piérus fut, suivant Pausanias (L. 1x, C. 29), le premier qui en porta le nombre à neuf, soit que cela lui eût été ordonné par un Oracle, soit que cette idée lui eût été suggérée par les Thraces ses voisins, qui étoient beaucoup plus avancés en connoissances que les Macédoniens, et qui surtout s'occupoient beaucoup plus de religion. Strabon (L.x, p.722) pense comme Pausanias, que le culte des Muses venoit de la Thrace; « on peut s'en convaincre, » dit-il, par les lieux dans lesquels les Muses sont ho-» norées; Piérie, Olympe, Pimplée et Libéthre étoient » anciennement des cantons, ou des montagnes de la » Thrace qui sont maintenant occupées par les Ma-» cédoniens. Ce furent les Thraces qui habitoient la Bœotie, qui consacrèrent aux Muses l'Hélicon et

» l'antre des Nymphes Libéthriades; enfin, ceux qui » se livrèrent les premiers à la musique, Orphée, » Musée, Thamyris et Eumolpe, étoient Thraces ». Ce fut sans doute parce que Piérus avoit introduit leur culte dans la Grèce, qu'il passa pour leur père. comme le dit Ciceron (de nat. Deor., L. III, C. 21). Cependant Nicandre, cité par Antoninus Liberalis (Narr. 9), distinguoit les Muses, des filles de Piérus; elles étoient nées dans la Piérie, de Jupiter et de Mnémosyne, et Piérus avoit eu à la même époque neuf filles qui s'étoient livrées à la musique, et qui prétendoient l'emporter sur les Muses. On peut voir les suites de cette dispute dans les Métamorphoses d'Ovide (L. v, v. 268). On a beaucoup varié sur leurs attributions, ce qui semble prouver qu'elles ne sont pas aussi anciennes que leurs noms. Tout le monde connoît celles qu'on leur donne maintenant, mais en voici que j'ai tirées du scholiaste d'Apollonius (L. III. v. 1), qui me paroissent très-anciennes. Clio, suivant lui, avoit inventé l'histoire; Thalie, l'agriculture et tout ce qui y a rapport; Erato, la danse; Euterpe, les sciences; Terpsichore, les belles - lettres; Polymnie. la lyre; Melpomène, l'ode; Uranie, l'astronomie, et Calliope, la poésie, probablement la poésie héroïque. Ces attributions ont été imaginées avant l'invention de la comédie et de la tragédie, qu'on donna à Thalie et à Melpomène. Jupiter employa, à ce que dit Nonnus (Dionys., L. xxxx, v. 178), neuf nuits à créer les Muses.

12. Œagre étoit fils de Piérus et de la nymphe Méthone, suivant l'auteur du combat d'Homère et d'Hésiode. Il étoit fils de Mars, et roi de Thrace, suivant Nonnus (L. XIII, v. 428). Enfin, suivant Pomponius Sabinus (Comm. in Virg., p. 242), qui n'a par lui-même aucune autorité, mais qui avoit le commentaire de Servius plus complet que nous, il étoit fils d'Alcyone, l'une des Atlantides.

13. On disoit, suivant Pausanias (L. 1x, C. 29), qu'il y avoit eu deux Linus; le premier, fils d'Uranie et d'Amphimarus, fils de Neptune, qui fut tué par Apollon, à qui il avoit osé se comparer; le second, fils d'Ismenias, fut le maitre de Thamyris, et d'Hercule, qui le tua comme nous le verrons par la suite. Il y en a eu un troisième, fils d'Apollon et de Psamathé, fille de Crotopus, qui ayant été exposé par sa mère aussitôt après sa naissance, fut dévoré par les chiens. On peut voir son histoire dans Pausanias (L. 1, C. 43), et dans la Thébaïde de Stace (L. 1, v. 570; L. VI, v. 64). Ce fut le second, suivant Denys de Milet, cité par Diodore de Sicile (L. 111, C. 66), qui inventa la musique et la poésie, et qui adapta à la langue grecque, en y faisant quelques changemens, les lettres que Cadinus avoit apportées de la Phénicie. Il fut le maître d'Orphée, de Thamyris et d'Hercule.

14. On a nié l'existence d'Orphée, d'après le passage suivant de Cicéron (de natura Deorum, L. 1, 38): Orpheum poetam, docet Aristoteles nunquam fuisse, et hoc orphicum carmen Pythagorei ferunt cujusdam fuisse Cercopis. Mais Aristote ne nie point dans ce passage l'existence d'Orphée; il nie seulement qu'il eût été poëte, ou plutôt que les ouvrages qu'on avoit sous sonnom fussent de lui. Il est difficile, en effet, de se refuser au témoignage unanime de l'antiquité, qui s'est accordée à lui attribuer la plupart des institutions

qui contribuèrent à tirer la Grèce de la barbarie où elle étoit plongée. Il étoit difficile d'amener les Grecs, divisés en une infinité de petits peuples, tous indépendans les uns des autres, à un genre de vie plus humain, par des lois qu'aucune autorité ne pouvoit faire respecter. Orphée entreprit de le faire par le moyen de la religion. « Orphée, dit Aristophane (Grenouilles, v. 1032), » nous enseigna les initiations, et à nous abstenir des » meurtres; » ce fut en effet le but des expiations, dont il établit l'usage (Pausanias, L. 1x, C. 30). Avant cela, un meurtre, même involontaire, étoit la cause d'une infinité d'autres meurtres, parce que la vengeance ne trouvoit plus où s'arrêter. Mais lorsque les expiations furent établies, celui qui aveit commis un meurtre, même involontaire, étoit obligé de s'exiler pendant un an, pour donner à la colère des parens du mort, le temps de se calmer ( Voyez Euripide dans Oreste, v. 513 et suiv). Il se faisoit ensuite expier, et les parens de celui qui avoit été tué, étoient alors obligés d'entrer en arrangement avec lui, et d'accepter une indemnité dont on convenoit. On en verra une foule d'exemples dans la suite de cet ouvrage. Toutes les pratiques religieuses dont il fut l'instituteur, avoient le même but, celui de contenir, par la crainte de la divinité, des hommes sur qui les lois civiles ne pouvoient avoir que très-peu d'empire, à cause de la facilité de les éluder, en passant d'un état dans un autre. Ce fut pour cela, sans doute, qu'il imagina cette foule de divinités chargées de surveiller les moindres actions de la vie. Enfin, pour les amener à des mœurs plus douces, et, sans doute, pour faire cesser l'usage des sacrifices humains, que les Grecs avoient reçu des Phéniciens, il

leur défendit de rien sacrisier qui eut vie; c'est au moins ce qu'on peut conjecturer, par les hymnes qui nous restent sous son nom, et qui contiennent sans doute sa doctrine; les parfums sont en esset les seules offrandes dont il y soit question. Il étoit, à ce qu'il paroît, contemporain des Argonautes.

- 15. Voyez les Métam. d'Ovide, L. IV, v. 86 et suiv.
- 16. Hermésianax, poëte élégiaque, du siècle d'A-lexandre, est le plus ancien des poëtes que nous connoissons, qui ait parlé de cette descente d'Orphée aux enfers, dans une élégie rapportée par Athénée (L. XIII, p. 597), et que Ruhnkenius a publiée avec des notes à la fin de ses Epistolæ criticæ; mais il donne à la femme d'Orphée le nom d'Agriope, tandis que tous les autres la nomment Eurydice. Tout le monde connoît la description que Virgile a faite de sa mort, et de la descente d'Orphée aux enfers, dans ses Géorg., L. IV, v. 55 et suiv.
- 17. Diodore de Sicile (L. 1, C. 23 et 96), Lactance (Divin. instit., L. 1, C. 22) et Théodoret (T. IV, p. 722) attribuent aussi à Orphée l'introduction dans la Grèce des mystères de Bacchus; mais Hérodotes (L. II, C. 49) dit qu'ils y furent apportés par Mélampe, fils d'Amythaon. On peut concilier ces deux traditions, en supposant que Mélampe les apporta d'abord, et que par la suite Orphée y fit quelques changemens. Ce culte, en effet, subit plusieurs variations, comme on peut le voir dans le savant mémoire de Fréret (Mém. de l'Acad. des Inscrip., T'. XXIII, p. 242). Mais cela ne peut pas se concilier avec ce que disoit Æschyle, qu'Orphée ne rendoit aucun culte a Bacchus : que le Soleil, qu'il adoroit sous le nom d'Apollon, étoit, suivant lui, le plus grand des dieux, et qu'il alloit tous les matins sur le

le mont Pangée, pour lui rendre hommage à son lever; Bacchus en étant indigné, le fit déchirer par les Bassarides. Les Muses rassemblèrent ses membres épars, et leur donnérent la sépulture à Libéthre; ne sachant que faire de sa lyre, elles obtinrent de Jupiter qu'elle seroit placée dans le ciel (Eratosthenes, Catasterismes, C. 24). Libéthre étoit une ville située sur le mont Olympe, du côté de la Macédoine; on y voyoit une statue d'Orphée, qui, suivant Plutarque ( Alexandri vita, C. 14), sua, au commencement du règne d'Alexandre-le-Grand : ce fut donc postérieurement à cette époque qu'arriva l'inondation dont parle Pausanias (L.1x, C. 30) qui la ruina entièrement. On convient assez généralement qu'il fut mis en pièces par les femmes de la Thrace, mais on en donne différentes causes. Conon (Narr. 45) dit qu'il fut déchiré par les femmes de la Thrace et de la Macédoine, parce qu'il ne voulut pas les initier aux mystères de Bacchus. Il ajoute ensuite, que suivant d'autres, Orphée, inconsolable de la perte de son épouse, prit en horreur tout le sexa féminin; les Thraces et les Macédoniens se rendoient à certains jours à Libéthre, et se rassembloient dans une maison disposée pour la célébration des mystères, à la porte de laquelle ils laissoient leurs armes. Les femmes ayant observé cela, irritées de ce mépris, se rassemblérent, s'emparèrent de ces armes, tuèrent les hommes à mesure qu'ils sortoient, mirent Orphée en pièces et jetèrent ses membres dans la mer; la peste ayant ensuite ravagé la contrée, l'Oracle dit que pour la faire cesser, il falloit donner la sépulture à la tête d'Orphée : elle fut trouvée par un pêcheur à l'embouchure du Melès; elle chantoit encore, et la mer l'avoit tellement respectée, т. п.

Digitized by Google

qu'elle n'avoit souffert aucune de ces altérations que la mort fait subir au corps humain, et qu'elle avoit même conservé ses couleurs. Ils l'enterrèrent et élevèrent dessus un monument qu'ils honorèrent d'abord comme celui d'un héros, mais ils en vinrent bientôt à lui rendre le même culte qu'à un dieu; les femmes en étoient absolument exclues. Suivant d'autres (Hygin poët. astron., L. II, C. 7), Vénus étant en contestation avec Proserpine, pour savoir à qui appartiendroit Adonis. Jupiter chargea Calliope de décider entre elles; cette dernière ayant prononcé qu'il passeroit six mois de l'année avec Vénus, et six mois avec Proserpine, Vénus mécontente de ce jugement, rendit, pour s'en venger, toutes les feinines de la Thrace amoureuses d'Orphée son fils, de manière qu'en voulant se l'arracher les unes aux autres, elles le mirent en pièces. Sa tête ayant roulé dans la mer, fut portée par les flots dans l'île de Lesbos, dont les habitans lui donnérent la sépulture. C'est depuis cette époque qu'ils ont de si grandes dispositions à la musique. Le même auteur dit ensuite, que suivant d'autres, il avoit été déchiré pour avoir, le premier, donné l'exemple de l'amour des garçons, et effectivement, nous voyons dans une élégie de Phanoclès dont Stobée nous a conservé un fragment, qu'il étoit amoureux de Calaïs, fils de Borée; les femmes Thraces irritées lui coupérent la tête, et l'enfermèrent dans sa lyre, qu'elles jeterent dans la mer de Thrace, et les flots la portèrent à l'île de Lesbos. Elle étoit enterrée, suivant Myrsile de Lesbos, à Antissa, et les rossignols y avoient la voix plus mélodieuse qu'ailleurs (Antigonus Carystius mirab., C.5). Phanoclès ajoute, que ce sut en punition de ce meurtre, que les femmes Thraces prirent

l'usage de se marquer par des piqures, usage qui duroit encore du temps de Plutarque (De sera num. vind., p. 52, édition de Wyttembach, et la note) et de Dion Chrysostôme (t. 1, p. 442).

- 18. Piérus étoit Autochtone, suivant Nicandre, cité par Antoninus Liberalis (Narr. 9). Suivant le scholiaste d'Homère (Il., L. xiv, v. 236), Macednus, fils de Jupiter et d'Æthria, s'étoit retiré dans le pays voisin de la Thrace, et lui avoit donné son noin. S'y étant marié, il eut deux fils, Piérus et Emathius, qui donnérent chacun leur nom à une partie du pays. Enfin, Servius, sur Virgile (Egl. ix, v. 21), dit qu'il étoit fils d'Apollon. On peut voir ce que j'ai dit de lui dans la note 11 ci-dessus.
- 19. Apollodore est le seul qui dise qu'Hyacinthe étoit fils de Piérus et 2. Clio. Dans le livre 111, C. 10, il le dit fils d'Amyclas et de Diomédé; il étoit célèbre par le culte que lui rendoient les Lacédémoniens. Voy. Pausanias, L. 111, C. 19.
- 20. Philammon étoit, suivant Conon (Narr. 7), fils de Philonide, fille de Lucifer et de Cléobée, et il naquit à Thorique, dans l'Attique. Phérécydes, cité par le schold 'Homère (Odyssée xix, 432), dit que Philonide étoit fille de Déion; il faut peut-être lire Dædalion. Hygin dit, en effet (Fab. 200), que Philammon étoit fils de Chioné, ou, suivant d'autres, de Philonide, fille de Dædalion: Ovide (Met., L. xi, v. 317) dit que ce Dædalion étoit fils de Lucifer. On peut voir l'histoire de sa naissance, et de celle d'Autolycus son frère de mère, dans Ovide (Metam., L. xi, v. 317). Burman dit dans ses notes sur cet endroit, que Pausanias (L. x, C. 7)

lui donne Chrysothémis pour père, mais il a été trompé ainsi que Gédoin, par la traduction latine, qui est un peu obscure, tandis qu'il n'y a pas la moindre équivoque dans le texte. Pausanias dit que Philammon remporta le prix à Delphes, après Chrysothémis. Il demeuroit à Thorique, bourgade de l'Attique, suivant Conon, ou à Delphes, suivant Plutarque (t. x, p. 151). Il fut poëte célèbre et théologien, deux qualités qui alloient toujours ensemble à cette époque. On lui attribuoit la fondation des mystères qu'on célébroit à Lernes (Pausanias, L. 11, C. 37), l'institution des chœurs de musiciens autour du temple de Delphes, et la composition des poëmes sur les divinités qu'on y adoroit (Plutarque, t. x. p. 651). Phérécydes disoit que c'étoit lui, et non Orphée, qui avoit suivi les Argonautes dans leur expédition (Apollonii schol., L. 1, v. 23). Voici ce qu'on raconte de sa naissance.

Argiope, l'une des nymphes du Parnasse, étant devenue amoureuse de Philammon, lui accorda ses faveurs; lorsqu'elle fut enceinte, il ne voulut plus l'épouser; honteuse de sa situation, elle se retira dans la Thrace, dans le pays des Odryses, où elle accoucha de Thamyris (Pausanias, L. 1v., C. 33). Conon, dont le récit est à peu près le même (Narr. 7), dit que cette nymphe demeuroit dans le Péloponnèse. Thamyris étoit, suivant Tzetzès (sur Hésiode, p. 7), fils de la Muse Erato, et d'Aethlius fils d'Endymion, ou de Philammon, et suivant Suidas (v. @áµvous), sa mère se nommoit Arsinoé.

21. On ne s'accorde pas sur celui qui se livra le premier a l'amour des garçons. Nous avons vu, note 17, qu'on attribuoit ce goût à Orphée; suivant quelques

autres (Suidas, ibid.), Talus dans l'île de Crète devint amoureux de Rhadamanthe, et ce fut la première passion de ce genre; suivant d'autres, l'amour de Laius pour Chrysippe, fils de Pélops, en fut le premier exemple; enfin, d'autres disoient que les habitans de l'Italie étant souvent éloignés de leurs femmes par de longues guerres, se livrèrent les premiers à ce goût désordonné. J'aurai occasion d'en parler plus au long par la suite. Suidas (ibid.) dit que ce ne fut pas d'Hyacinthe, mais d'Hymenée fils de Magnès et de Calliope, que Thamyris devint amoureux. (Il faut en effet lire dans le texte de Suidas, 'Yusrahu, au lieu de Yurahu, comme l'observe Sevin ). Antonius Liberalis parle aussi de cet Hymenée fils de Magnès; il étoit célèbre par sa beauté, et Apollon en étoit devenu amoureux, comme nous le verrons par la suite. D'après cela, je crois qu'il faut lire un peu plus haut 'Tunain, au lieu de 'Taxnen, et retrancher tout le passage suivant : άλλ Υάκινθον μέν ύς τρον Απόλλων τρώμενον όντα δίταν βαλών άκων απίκτεινε ; il aura été inséré ici par le copiste ou par l'abréviateur qui, ne s'apercevant pas que le nom de Yakutor étoit une faute, y aura ajouté ce qu'Apollodore dit L. III, C. 10, au sujet d'Hyacinthe fils d'Amyclas.

- 22. On lit dans toutes les éditions πλησιώσειν et σΊερεδήσεσλαι; ce qui est une faute. J'ai rétabli d'après le scholiaste d'Homère ( Iliade, L. 11, v. 595), πλησιώσαι et σΊερηθηναι. Le même scholiaste ajoute que les Muses le privèrent aussi de son bon sens: του νου ἐςέρησαν.
- 23. Cette dispute se passa, suivant Homère (11., L. 11, v. 595), à Dorium, ville de la Messénie, mais il ne dit rien des conditions. Voyez Pausanias, L. 1v, C. 33.

- 24. Rhésus étoit, suivant Homère (Il., L. x, v. 435), fils d'Eionée. On peut voir, sur son extraction et sur le reste de son histoire, Méziriac, sur Ovide, t. 1, p. 78 et suiv.
- 25. Les Sirènes étoient, suivant le schol. d'Homère, filles de l'Achélous et de Stérope, fille de Porthaon. Apollodore rapporte aussi cette tradition ci-dessous, C. 9. Libanius dit qu'elles naquirent du sang que perdit l'Achélous, lorsque Hercule lui arracha une de ses cornes ( t. IV, p. 1198), et il paroit que Lucien a eu la même tradition en vue ( de Saltatione, t. 11, p. 297), lorsqu'en parlant des fables Ætoliennes, il met la naissance des Sirènes immédiatement après le combat d'Hercule contre l'Achélous. Elles se nommoient, suivant Lycophron (Alexandra, v. 712 et suiv.), Parthénopée, Leucosie et Lygie: Úlysse ayant résisté à leurs charmes, elles se précipitèrent dans la mer, et elles furent portées par les flots, savoir: Parthénopée, à l'endroit où est maintenant Naples, qui se nommoit jadis Parthénopée; Leucosie, à l'île qui prit son nom; et Lygie sur les côtes de l'Italie, où elle donna son nom à une ville. Il paroit qu'Homère n'en reconnoissoit que deux, car il emploie le duel en parlant d'elles. Odyssee, L. xII, v. 52.
- 26. Apollodore a suivi Hésiode, qui dit en parlant de Vulcain, Théog., v. 927.

"Hon d'Hoardler naurer et praeture migerau Feirare.

« Junon enfanta Vulcain sans avoir eu commerce » avec aucun dieu. »

C'est ainsi qu'il faut lire ce vers, quoique les an-

ciennes éditions portent is au lieu de si, ce qui donne un sens tout contraire. Homère le dit fils de Jupiter et de Junon (Il., L. 1, v. 578). Il fut précipité deux fois sur la terre; d'abord, inmédiatement après sa naissance. par sa mère honteuse d'avoir donné le jour à un fils aussi laid; il y fut reçu par Eurynome, fille de l'Océan, et par Thétis qui le cachèrent long-temps, ainsi qu'Homère le lui fait raconter dans l'Iliade (L. vi, v. 395); Junon le raconte aussi de la même manière dans l'hymne d'Homère à Apollon (v. 316). Il y sut précipité la seconde fois par Jupiter, pour avoir voulu délivrer Junon, que ce dieu avoit suspendue dans les airs, avec une enclume à chaque pied, pour la punir de ce que, pendant son sommeil, elle avoit excité une tempête terrible contre Hercule, et ce fut alors qu'il tomba dans l'ile de Lemnos, où il fut reçu non par Thètis, mais par les Syntiens, comme il le dit lui-même dans l'Iliade (L. 1, v. 580, et xv, v. 18).

27-28. L'histoire de la naissance de Minerve est racontée à peu près de même dans la Théogonie d'Hésiode (v. 885), excepté que, suivant lui, ce furent Uranus et la Terre qui firent à Jupiter la prédiction dont parle Apollodore. Elle est racontée un peu différemment dans quelques vers que Galien a cités (de Hippocratis et Platonis dogmatum differentia, t. 1, p. 273, ed. Basileensis) comme étant de la Théogonie d'Hésiode, et que Ruhnkenius a corrigés (Epist. crit., p. 100). Pindare dit que ce fut Vulcain qui ouvrit la tête de Jupiter, et cette tradition a été suivie par le plus grand nombre d'auteurs; mais Euripide, dans Ion (v. 455), a adopté celle qu'Apollodore rapporte ici, et

qui me paroît la plus ancienne, Prométhée ayant eu parmi les dieux Titans, à peu près les mêmes attributions qu'on a données par la suite à Vulcain. Minerve étoit, suivant Pausanias (L. 1, C. 14), fille de Neptune et de la nymphe Tritonide. Diodore de Sicile, cité par Eusèbe (Præp. evang., p. 60), dit d'après Evhémère, qu'elle étoit fille de Jupiter et de Thémis, mais il est très-possible qu'il y ait une faute, et je crois qu'il faut lire Métis au lieu de Thémis. Mnaséas, cité par Harpocratien (v. 'Israia), parle d'une autre Minerve, qui étoit sille de Neptune et de Coryphé, l'une des silles de l'Océan. Cicéron fait mention de cinq Minerves différentes; mais il est aisé de voir qu'il ne s'agit que d'une seule divinité, à laquelle chaque peuple avoit donné une origine différente, pour satisfaire sa vanité. Suivant quelques auteurs, Minerve étoit sortie de la tête de Jupiter, non-seulement armée, mais encore montée sur un char ( Etym. magnum , v. Iraia, p. 474 ).

## CHAPITRE IV.

Note 1. Ce fut Jupiter qui la transforma en caille, suivant Hygin (Fab. 53); il la précipita ensuite dans la mer, où il la changea en île. Ovide, dans ses Métamorphoses, semble donner à entendre que Jupiter, pour jouir d'elle, employa le secours d'un aigle (L. v1, v. 608).

Fecit et Asterien aquila luctante teneri.

Athènée parle d'un Hercule, fils de Jupiter et d'Astérie, à qui les Phéniciens sacrificient des cailles, en mémoire de ce qui lui étoit arrivé en voyageant à travers la Lybie; il y fut tué par Typhon, et Iolas le ressuscita, en lui mettant une caille sous le nez. Nous avons vu, note 9, C. 2, que suivant quelques auteurs, Hécate étoit fille d'Astérie.

- 2. Le schol. de Pindare (Argum. 1°. in Pyth.) dit que Jupiter se changea en caille pour la surprendre; suivant d'autres (Servius in AEneid., L. III, v. 72), ce fut elle qu'il transforma ainsi, pour la soustraire aux perquisitions de Junon. Le scholiaste d'Apollonius (L. II, v. 124) dit que lorsqu'elle fut enceinte, elle se changea en loup, et qu'elle vint sous cette forme à Délos. Les Bœotiens disoient qu'elle avoit accouché à Tègyre (Plutarque, de orac. defec., C. 5).
- 3. Deux des manuscrits de Gale, et tous ceux que Sevin avoit consultes, portent Topies, contumeliæ; et il paroît que Gyraldus (Opera, t. 1, p. 452) avoit trouvé la même leçon dans ceux qu'il avoit suivis. Le schol. de Lycophron, qui a copié Apollodore (v. 772), a lu aussi de même. Il y avoit effectivement à Athènes un autel dédié à la déesse 'TGes; mais on ne la connoissoit pas ailleurs. On ne connoissoit guères plus Thymbris, Ovucers, que le schol. de Pindare lui donne pour mère; il dit en effet qu'il étoit fils de Jupiter et de Thymbris : Tou Ales Rai Guncorns. Mais comme l'observe M. Visconti dans quelques notes qu'il m'a communiquées, les Grecs nommoient Ouples (Etienne de Byzance, hoc v.) le sleuve que nous nommons le Tibre. Il est vraiseinblable que ce nom lui avoit été donné par les Arcadiens qui s'établirent sur le mont Palatin, sous la conduite d'Evandre, et ils avoient peut-être eu en vue la mère de Pan. Il y avoit beaucoup d'autres traditions sur la naissance de ce dieu; Epiinénide, cité par le schol. de Théocrite (id. 1, v. 3), disoit

dans ses vers, que Jupiter avoit eu de Callisto deux fils. Pan et Arcas. Suivant plusieurs autres, Pénélope, pendant l'absence d'Ulysse, ayant couché avec tous les prétendans, en eut Pan (Lycophron, v. 772. Theocriti schol., id. 1, v. 3 et 123. Servius sur l'AEneid., L. 11, v. 43); mais Lucien dit qu'elle avoit eu Pan avant son mariage avec Ulysse, de Mercure, qui s'étoit changé en bouc pour la violer (Dialogues des dieux, 22). Il y avoit eu, suivant le schol. de Pindare (Argum. 1º. in Pythia), deux dieux de ce nom, l'un, fils de Mercure et de Pénélope, et l'autre fils de Jupiter et de Thymbris; ce fut ce dernier qui enseigna l'art de la divination à Apollon. Nonnus, dans ses Dionysiaques (L. IV, v. 87), en reconnoît aussi deux, tous les deux fils de Mercure, qui les avoit eus, l'un, de Soso, et l'autre de la nymphe Pénélope. Suivant Pindare, cité par Servius (Géorgiques, 1, 16), il étoit fils d'Apollon et de Pénélope. Le même scholiaste dit que, suivant d'autres, il étoit sils d'Æther et de Junon. Le schol, de Théocrite (id. 1, v. 123) lui donne aussi Æther pour père, mais il lui donne pour mère Œnéis. Il dit ailleurs (id. 1, v. 3), que suivant Aristippe, il étoit fils de Jupiter et d'Œneis. Hérodote dit que c'étoit le dieu dont le culte étoit le plus récent chez les Grecs, et il se fonde sur ce qu'ils le disoient fils de Mercure et de Pénélope, qui vivoit du temps de la guerre de Troyes; mais nous avons vu que ce n'étoit pas l'opinion des Arcadiens, qui étoient de tous les Grecs ceux chez qui le culte de ce dieu étoit le plus ancien, et qui le regardoient comme indigène. On peut voir dans Hérodote ( L. VI, C. 109) comment son culte fut introduit à Athènes, lors de la guerre des Perses, d'après la vision d'un certain Phidippides; mais de ce que son culte ne s'y établit qu'alors, il ne s'ensuit pas, comme l'a fort bien observé M. Larcher, que les Athéniens ne le connussent pas avant, comme le dit Clément d'Alexandrie.

On sait que Pan étoit le dieu des troupeaux et des forêts, et c'étoit probablement en cette dernière qualité qu'on disoit qu'il étoit le compagnon de Diane, qu'il avoit coutume de lui faire sortir les bêtes féroces de leurs retraites, et que c'étoit pour pouvoir mieux pénétrer dans les forêts qu'il avoit des pieds de chèvre : comitem Dianæ, feras solitum et cubilibus excitare et ideo capripedem figuratum, quo facilius densitatem cursu posset evadere (Servius sur Virgile, Géorg., L. 1, v. 16; édit. de Burman, dans les additions). Il étoit en conséquence un des dieux qu'invoquoient les chasseurs, comme on le voit par plusieurs épigrammes de l'Anthologie, l'une de Léonidas (Brunckii Analecta, t. 1, p. 224), dont voici la traduction:

- « Que ta chasse soit heureuse, soit que tu pour-» suives les lièvres ou qu'avec de la glu tu tendes des » piéges aux oiseaux sous ce double mont; et du haut
- » des rochers, appelle-moi à ton aide; moi Pan, qui
- » habite les forêts, je chasserai avec toi, soit avec les
- » chiens, soit avec les baguettes. »

Elle a été imitée très-heureusement par Properce (L. 111, El. 11, v. 43) dans les vers suivans:

Et leporem quicumque venis, venaberis hospes, Et si forte meo tramite quaris avem: Et me Pana tibi comitem de rupe vocato: Sive petas calamo pramia, sive cane.

Dans une autre épigramme (Analecta, t. III, p. 184),

dont l'auteur nous est inconnu, on voit expressément que Pan montroit aux chiens les traces de la bête.

Κυνί Παν λασίου ποδος ίχτια φαίτει.

Il y en a plusieurs autres que je ne citerai pas, pour ne pas être trop long. Il étoit aussi le dieu des pêcheurs, comme on le voit par deux épigrammes de l'Anthologie; l'une de Statyllius Flaccus (Analecta, t. 11, p. 263), par laquelle un pècheur lui offre un pagure, qui est une espèce de cancre; la seconde d'Agathias (Anthologia, p. 470. Analecta, t. 111, p. 43), par laquelle Cléonicus offre un bouc à Pan, pour le remercier des succès qu'il lui a procurés soit à la chasse, soit à la pêche: il paroit qu'il ne se bornoit pas à protéger les pêcheurs, et qu'il étendoit son pouvoir sur toutes les mers, et sur les rivages, au moins à en juger par l'épithète que lui donne Sophocle, à light aparts, qui erre sur les mers (Ajax, v. 695), et celle de mers que lui donne Théocrite.

4. Cet oracle avoit d'abord appartenu en commun à Neptune et à la Terre, à qui Neptune le céda en entier, et elle le céda à Thémis (Pausanias, L. x, C.5). Le scholiaste de Pindare (Argum. in Pythia) dit qu'il avoit d'abord appartenu à la Nuit, qui le céda à Thémis; elle y rendoit ses oracles par le moyen de Python. Hygin (Fab. 140) dit aussi que c'étoit Python qui y rendoit les oracles, mais il ne dit pas au nom de qui. Euripide, dans Iphigénie en Tauride (v. 1259 et suiv.), décrit les moyens qu'employa la Terre pour discréditer cet Oracle, lorsqu'Apollon

l'eut enlevé à Thémis sa fille. J'entrerai dans de plus grands détails dans mes notes sur Pausanias.

- 5. Ce serpent étoit femelle, suivant Homère, qui ne lui donne point de nom, et suivant Callimaque, qui le nomme Delphyné ( Apollonii schol. 11, 708). Homère dit qu'on donna à cet endroit le nom de Python, parce que le serpent y avoit pourri. Hygin dit, que lorsque Latone fut grosse, Python se mit à sa poursuite pour la tuer, mais Jupiter la fit enlever par l'Aquilon, et la fit porter à Neptune, qui fit sortir de la mer l'île de Délos, et l'y déposa pour faire ses couches: Apollon tua ce serpent quatre jours après sa naissance.
- 6. Apollodore a suivi sur la naissance de Titye, Phérécydes (Apollonii schol., L. 1, 761), qui avoit suivi lui-même Hésiode, au moins à ce qu'on peut conjecturer par ce que dit le grand Etymologiste (v. 'Αλέρα), qu'Hésiode nommoit Titye Εἰλαρίαδης. Elare, suivant d'autres (Homeri schol., Odyss. vII, 324. Eustathe, p. 1581), étoit fille de Minyée et par conséquent sœur d'Orchomène. Il paroît que ce Titye étoit un prince très-puissant, puisque, suivant Homère (Odyssée, L. vII, v. 324), Rhadamanthe s'embarqua pour aller le voir dans l'Eubée. On y montroit encore du temps de Strabon (L. Ix, p. 648) la grotte d'Elara sa mère, et le monument de Titye.
- 7. Πόθφ κατασχεθεὶς ἐπισπάται. Méziriac, cité par Sevin, propose de lire κρήδεμνοι ἐπισπάται. Il fonde cette correction sur Suidas (v. Τετυλε), qui dit que Titye κατίστει κυτήν τοῦ κροδεμιου, la retint par son voile, et sur celle de Nonnus, qui dit dans ses Dionysiaques, qu'il

déchira le voile de la déesse. Apollonius de Rhodes dit aussi (ibid.) qu'Apollon tua Titye,

En ipuerta Radumipus

Митера

- « tirant violemment sa mère par son voile ». Je ne crois cependant pas cette correction nécessaire.
- 8. Aucun autre auteur ne dit que Marsyas fut fils d'Olympe, qui étoit son élève suivant Platon (Sympos, t. x, p. 257) et Plutarque (Sympos., t. x, p. 157); et même suivant ce dernier, Marsyas en étoit amoureux. Hygin (Fab. 165) dit que Marsyas étoit fils d'Œagre, ce qui est sans doute une faute; Sevin propose d'y substituer le nom d'Olympe, mais cela me paroît un peu trop éloigné de la leçon reçue. Suivant Plutarque ( ibid. ), et Nonnus dans ses Dionysiaques (L. x, v. 235), il étoit fils d'Hyagnis; enfin, l'auteur des proverbes publiés par Schot d'après un manuscrit du Vatican (cent. 1, 18) le dit fils du fleuve Mæandre; il avoit, suivant le même auteur, un frère nommé Babys, qui étoit aussi musicien, mais bien moins habile que lui. Marsyas jouoit le mode Phrygien sur deux flûtes, et Babys ne jouoit que sur une. Il voulut aussi disputer le prix de la musique à Apollon qui, l'ayant vaincu, vouloit le faire perir, mais Minerve intercéda pour lui, et comme il n'étoit pas à craindre par son talent, Apollon lui sit grace. Voyez aussi Zénobius (Proverb. cent. VI, 81).
- 9. Pindare parle de l'invention de la flûte par Minerve, dans sa douzième olympique : il dit que ce qui lui en donna l'idée, fut le sifflement des serpens des

Gorgones, lorsque Persée eut coupé la tête à Méduse. Hygin (Fab. 165) dit que lorsqu'elle les eut inventées. elle alla en jouer à la table des dieux, mais Junon et Vénus se moquèrent d'elle, parce que cela la forçoit à ensier les joues d'une manière désagréable. Elle alla se mirer dans un ruisseau, vers le mont Ida, et voyant que c'étoit avec raison qu'on l'avoit raillée, elle jeta les flutes (Voy. aussi Ovide, Fastes, L. VI, v. 697 et suiv.) Homère dans son hymne à Mercure (v. 509), en attribue l'invention à ce dieu, et la Chronique de Paros, (Ep. 19) l'attribue à Hyagnis, père de Marsyas, et contemporain d'Erichthonius, roi d'Athènes : on pourroit concilier ces auteurs, en supposant qu'il s'agissoit de l'invention de trois différentes espèces de flûtes. Celle dont Minerve passoit pour avoir été inventrice, se jouoit avec un bec, comme on peut s'en convaincre par un passage du scholiaste de Pindare. au commencement de l'ode que j'ai citée : il dit que Midas, en l'honneur de qui cette ode étoit saite, ne faisoit que commencer à jouer, lorsque la languette de son instrument se recourba; il continua néanmoins à jouer. Ισθορούσι δε τι ίδιον σύμσθωμα συμβεβηκέται περί τον αύλητην τουτον. Αγωνιζομένου γωρ αύτου, ωνακλασθείσης της γλωσσίσος ακουσίως, και προσκολληθείσης το ουρανίσκο, μόνοις τοις καλώμοις τρόπο σύριγγος αυλησαι. Γλωσσίς est la partie du bec qui vibre, et qu'on nomme la languette. Strabon (L. XII, p. 866) parle d'un marais au-dessus d'Apamée, dont le roseau étoit préféré à tout autre pour faire des languettes. Tripxeitai Si xai Aiurn Quevoa xahauer, ter eis Tais yaurlas Tais audais instrudent. Mais je ne sais pas ce que le scholiaste entend par oupensone; c'est probablement un terme technique. Je ne conçois pas trop non

plus comment la languette étant recourbée, il put continuer à jouer. Je laisse cela à examiner à celui qui entreprendra de faire un traité sur les flûtes des anciens. Les deux autres espèces de flûtes étoient le chalumeau (σύριγξ), composé de plusieurs tuyaux de grandeurs inégales, et la flûte qui se jouoit de côté (πλαγίσυλος).

- 10. Il est possible de jouer de la cithare, en la tenant renversée, ce qu'on ne peut faire avec la flûte, mais je ne crois pas que ce passage doive être entendu ainsi. La cithare étoit un instrument à cordes. et quelque imparfaite qu'elle fût, on pouvoit, en la montant plus ou moins, jouer dans différens modes, ou tons; il n'en étoit pas de même de la slûte, et Pausanias (L. 1x, C. 12) nous apprend qu'avant Pronomus, on étoit obligé d'employer trois flûtes différentes, pour jouer dans les trois modes, dorien, phrygien et lydien, et encore maintenant, la même flûte ne peut pas servir à jouer dans tous les tons. Ce Pronomus fut le premier qui arrangea la flûte de manière à ce qu'on pût jouer dans les trois modes sur la même; il est donc probable qu'Apollon changea de ton, en montant differemment sa cithare; ce que Marsyas ne put faire. Voyez Saumaise sur Solin, p. 84. Cette explication me paroit la seule vraisemblable. Diodore de Sicile dit qu'Apollon se mit à chanter en s'accompagnant avec la cithare, comme Marsyas ne put en faire de même, il perdit la gageure.
- 11. Il n'est pas inutile d'observer que plusieurs anciens peintres et sculpteurs sentant combien il étoit indécent de laisser le dieu exercer lui-même sa vengeance,

geance, lui avoit sait emprunter le ministère d'un Scythe, espèce d'esclaves qui étoient ordinairement, chez les anciens, chargés des exécutions. C'est ainsi que Philostrate le jeune décrit la chose dans le deuxième de ses tableaux. Hygin (Fab. 165) a suivi la même tradition. Quelques auteurs même, tels que Martial (L. x, Ep. 62), prétendent qu'Apollon se contenta de le saire frapper de verges, mais sa peau qu'on conservoit à Célænes en Phrygie, suivant Hérodote (L. vii, C. 22) et AElien (Hist. div., L. xiii, C. 21), étoit une preuve en faveur de l'autre tradition.

12. L'histoire de la naissance d'Orion est racontée plus au long par le schol. d'Homère d'après Euphorion (Il., L. xvIII, v. 486), Palæphate (C. 5), Ovide (Fastes, L. v, 400) et Hygin (Fab. 195, et Poet. Astron., L. 11, C. 34). Jupiter, Neptune et Mercure ayant été bien reçus par Hyrieus, fils de Neptune et d'Halcyone fille d'Atlas, qui demeuroit à Tanagre en Bœotie, voulurent lui donner des preuves de leur satisfaction. Hyriéus leur ayant demandé un fils, ils prirent la peau du bœuf qu'il venoit de leur sacrifier, et s'étant retirés à part, ils firent dedans cette peau, ce que, pour me servir de l'expression d'Ovide, la pudeur défend de dire ; ils fermèrent la peau, l'enterrerent, et Orion en sortit au bout de dix mois. On lui donna d'abord le nom d'Ourion. and rev eignous reve seeve ir th Bupon zai yericolas auror. (Etymolog. magn., p. 823). Cette mauvaise étymologie a peut-être été le seul fondement de la fable que je viens de rapporter, qui étoit de l'invention des poëtes modernes; car Hésiode, que Phérécydes avoit probablement suivi, le disoit fils TOME II. D

de Neptune et d'Euryale fille de Minos (Eratosthènes cataster, 3; Hygin, poet. astron., L. 11, C. 34). On doit d'après cela, comme l'a déjà observé Muncker, dans ses notes sur Hygin, corriger le schol. d'Aratus, v. 324, où il faut lire Εὐρυάλης au lieu de Βρύλλης. Je suis surpris qu'on ait laissé cette faute dans la dernière édition; mais il paroit que l'éditeur s'est fort peu occupé de ce scholiaste et de celui de Germanicus. Il faut également corriger, d'après Eratosthènes, le schol. de Nicandre (in Theriaca, p. 6), dans lequel le nom de cette fille de Minos est écrit 'Υίλου.

- 13. Apollodore est le seul qui nomme la femme d'Orion. On peut voir dans Antoninus Liberalis (C. 25) l'histoire de ses deux filles; mais il ne dit point le nom de leur mère.
- 14. Toute la suite de cette histoire est tirée d'Hésiode, comme on le voit par Eratosthènes et par le schol. d'Aratus. Œnopion étoit fils de Bacchus, suivant Théopoinpe, cité par Athénée (L. 1, p. 25); sa inère étoit Ariane, suivant le schol. d'Aratus (p. 145); il étoit roi de l'île de Chio; cette île étoit alors tellement infestée de serpens, qu'elle en avoit pris le nom d'Ophiuse. Orion, célèbre chasseur, vint de Thèbes, par amitié pour Œnopion, et entreprit de purger cette île de ces reptiles. Tous les auteurs sont d'accord jusqu'ici avec Apollodore, mais il n'en est pas de même à l'égard de ce qui suit. Parthénius dit qu'Orion avoit promis à Enopion de purger l'île des bêtes féroces qui la ravageoient, à condition qu'il lui donnât en mariage Hæro sa fille, qu'il avoit eue de la nymphe Hélicé. Il tint sa parole; et même dans ses courses, il sit un très-grand

butin, qu'il envoya à Œnopion pour présens de noces. Celui-ci cependant, redoutant un gendre pareil, différoit toujours l'exécution de sa promesse. A la fin Orion s'étant enivré, enfonça les portes de la chambre d'Hæro, et la viola (Parthenius, narr. 20). Il paroit qu'Apollodore a eu ce récit en vue, excepté qu'il nomme la fille Mérope, comme le font tous les autres auteurs; car c'est par une faute de copiste, comme je l'ai déjà observé, qu'on lit Mípæn dans le schol. d'Aratus, p. 81. Eratosthènes, Hygin et le schol. d'Aratus qui l'ont copié, ne disent rien de la promesse qu'Œnopion avoit faite, ni de la demande d'Orion.

15-16. Il est aisé de voir que tout ceci a été mutilé par l'abréviateur; car il n'est pas probable qu'Enopion cut privé de la vue Orion, seulement parce qu'il avoit demandé sa fille en mariage. Ce que j'ai rapporté ci-dessus d'après Parthénius, peut suppléer à ce qui manque au récit d'Apollodore. Ce qui suit n'est pas moins tronqué, et on peut le suppléer ainsi, d'après Eratosthènes: Œnopion, pour se venger de l'insulte faite à sa fille, creva les yeux à Orion; ou, suivant Parthénius, les lui brûla, et le mit hors de son île. Orion, errant, arriva à Lemnos, auprès de Vulcain, qui en ayant pitié, lui donna Cédalion, l'un de ses propres serviteurs, pour lui servir de guide. Orion l'ayant pris . sur ses épaules, se fit conduire par lui : étant arrivé à l'endroit où le Soleil se lève, il alla auprès de ce dieu, qui lui rendit la vue. Il retourna alors vers Œnopion dans le dessein de se venger, mais ses sujets le cachèrent sous terre.

D 2

17. Il y a dans le texte 'Αλλά τῷ μὶν Πισειδώνι Ἡφαιολό. τευκτοι υπο γη, κατεσκεύασει οίκοι. Il éleva à Neptune un temple souterrain, bâti par Vulcain. Méziriac, cité par Sevin, croit que cela doit se rapporter à Œnopion, qui s'étoit caché sous terre, suivant tous les auteurs que j'ai cités. Sevin, au contraire, pense que c'est d'Orion qu'il s'agit, et il cite à l'appui de son opinion Diodore de Sicile qui dit, d'après Hésiode, qu'Orion étant en Sicile, y forma, par le moyen d'une jetée. le promontoire Pelore, sur lequel il éleva un temple à Neptune, et il paroit que c'est ainsi que Gale a entendu ce passage. Mais je ne vois aucun rapport entre ce temple dont parle Diodore, et l'événement dont il s'agit ici. Il y a donc une lacune, ou plutôt, ce qui n'est pas rare dans cet auteur, une interpolation; et je crois avec M. Heyne, qu'il faut retrancher le mot Mortidani. Mais je vais plus loin, et je crois aussi devoir retrancher le mot 'Ηφαιοθότευατον , qui ne signifie absolument rien (car à quel propos Vulcain auroit-il fabriqué cette maison à Œnopion)? et je lis : 'AAA' 78 μὶν ὑτὸ γῆν κατεσκεύασαν οἶκον. Ils lui ( les habitans de Chio, à OEnopion) fabriquèrent une maison souterraine. Cette correction est fondée sur Eratosthènes, qui dit en parlant d'OEnopion : 'O d' vier Ter moder en vier pur exémpuele, les habitans (de Chio) le cachèrent sous terre.

18. Homère (Odyss., L. v, 21) parle de l'amour de l'Aurore pour Orion, qui, suivant Eustathe, étoit le plus beau des hommes. Je ne sais d'après qui Apollodore dit qu'elle avoit accordé ses faveurs à Mars; je ne me rappelle pas d'avoir vu cela ailleurs.

19. Il ya plusieurs traditions sur la mort d'Orion. Euphorion, cité par le schol. d'Homère (Il., L. xvIII, v. 486), Nicandre (Theriaca, v. 13) et Aratus (v. 635 et suiv.) disent qu'il avoit voulu violer Diane, qui chassoit avec lui; la déesse irritée, fit sortir de la terre, à Colonne, dans l'ile de Chio, un scorpion qui le piqua, et il en mourut. Aratus invoque même à cet égard le témoignage des anciens poëtes, ce qui prouve que c'étoit une ancienne tradition. Elle a été suivie par le schol. d'Aratus, et par Nigidius Figulus, dans le schol. de Germanicus. Suivant Callimaque, cité par Hygin (Poet. astron., L. 11, C. 34) et suivipar Horace (L. III, ode II, v. 70), ce fut Diane elle-même qui le tua à coups de flèches, pour le punir d'avoir voulu attenter à sa virginité. Eratosthènes (C. 32) raconte, probablement d'après Hésiode, qu'Orion désespérant de trouver OEnopion pour se venger, se rendit dans l'île de Crète, où il s'amusoit à chasser avec Diane et avec la Terre. Il osa dire, qu'il pouvoit seul détruire toutes les bêtes qui étoient sur la terre; alors la Terre indignée, fit sortir un scorpion énorme, qui le piqua et le sit périr. Suivant le poëte Hister, cité par Hygin ( Poet. astron., C. 34), Diane étant devenue amoureuse d'Orion, s'étoit presque déterminée à l'épouser. Apollon en étoit très-fàché, et ne pouvoit cependant parvenir à la détourner de son projet. Un jour qu'Orion étoit dans les flots, et que sa tête ne paroissoit que comme un point noir, à cause de l'éloignement, Apollon parut mettre en doute l'adresse de sa sœur, à tirer de l'arc, et la défia d'atteindre ce point. Diane ayant tire, tua Orion; et pour se consoler de sa mort, elle le placa dans les astres.

20. Opis, Loxo et Hécaergé furent les premières

vierges qui apportèrent à Delphes les offrandes des Hyperboréens (Callimaque, hymne à Délos, v. 292); Hérodote n'en nomme que deux (L. IV, C. 35). On peut consulter ces deux auteurs, et les notes de M. Larcher sur le dernier.

21. Pindare dit dans ses Olympiques (Ode VII, v. 25), que Rhode étoit fille de Neptune et de Vénus,

τὰν ποντίαν Υμνίων παῖδ' Αφροδίται , Αὶλίοιό το νύμφαν 'Ρόσιου.

« En chantant Rhode habitante de la mer, fille de Vénus » et épouse du Soleil. »

Mais quelques critiques lisoient, suivant le scholiaste, 'Αμφιτρίτης au lieu de 'Αφριδίτας. Il ajoute que suivant Asclépiades, Rhode étoit fille d'Amphitrite et du Soleil, qui obtint les faveurs de cette déesse dans l'île qui prit le nom de Rhodes; mais on ne sait comment concilier cette tradition, avec celle qui fait Rhode épouse du Soleil; c'est pourquoi je crains que le scholiaste ne soit corrompu. Suivant Hérophile, elle étoit fille de Neptune et d'Amphitrite, et suivant Epiménide, elle étoit fille de l'Océan ( Pindari schol., ibid.). Elle eut du Soleil sept fils, Cercaphus, Actis, Macareus, Ténages, Triopes, Phaéthon, et Ochimus le plus jeune de tous; ou suivant d'autres, Phaéthon, Actis, Macar, Chrysippe, Candale et Triopès (Pindari schol., ibid. v. 131). Le scholiaste d'Homère dit, d'après les tragiques, que Rhode étoit fille d'Asope, qu'elle eut du Soleil un fils nommé Phaéthon, et trois filles, Lampetie, AEglé et Phaéthuse (Odyssée, 17, v. 208). Il raconte ensuite la fable de Phaéthon à peu près comme Ovide; mais suivant ce poëte, Phaéthon étoit fils du Soleil et de Clymène, que Nonnus dit fille de l'Océan, et que le schol. d'Homère dit fille de Minyas ou d'Iphis.

## CHAPITRE V.

Note 1. L'enlèvement de Proserpine est une des fables les plus célèbres de l'antiquité; elle rappeloit aux Grecs l'époque la plus intéressante pour eux, celle où l'introduction de la culture les avoit tirés de la situation précaire où ils étoient, et de la vie sauvage qu'ils avoient menée jusqu'alors. Il n'est donc pas étonnant que leurs poëtes se soient plu à l'embellir. Hérodote dit que Cérès étoit la même divinité que l'Isis des Egyptiens, mais je crois qu'il s'est trompé. Isis étoit en effet la Lune, comme le prouve Jablonsky (Panthéon Ægypt., L. 111, C. 1), et le nom que Cérès porte en grec, Δημήτης, Demeter, pour Γη μήτης, la terre mère, prouve qu'il n'y avoit aucune ressemblance entre ces deux divinités. Mais lorsque Danaus vint dans la Grèce, où il apporta une partie des cérémonies égyptiennes, il ne crut ni facile, ni même nécessaire de faire adopter de nouveaux noms; il se contenta d'approprier le mieux qu'il put, le culte qu'on rendoit en Egypte à quelques divinités, à celles qui lui parurent avoir plus d'analogie avec elles par leurs attributs. Cérès étant censée présider à la végétation chez les Grecs, comme Isis chez les Egyptiens, il lui attribua le même culte. Ce culte fut d'abord établi à Argos, par ses filles, suivant Hérodote (L. 11, C. 171), et il passa delà successive-

inent dans les autres villes de la Grèce, qui prétendoient presque toutes avoir été visitées par la déesse, dans le cours des voyages qu'elle fit pour chercher sa fille. On voit en effet dans Pausanias, qu'elle avoit été à Phigale dans l'Attique (L. 1, C. 37), à Argos (L. 1, C. 14) dans le pays de Sicyone (L. 11, C. 2), à Célées dans l'Argolide (L. 11, C. 14), à Phénée dans l'Arcadie (L. VIII, C. 15), dans le pays de Phigalie (L. VIII, C. 42), dans le pays des Cabires dans la Bœotie (L. Ix, C. 25), et dans beaucoup d'autres endroits. Mais le plus célèbre par sa présence, étoit Eleusis, ville de l'Attique. Il est probable que c'étoit d'Argos que son culte y avoit été apporté; car Pausanias raconte d'après la tradition des habitans d'Argos, que Trochilus, prêtre de Cérès, ayant eu quelques différends avec Agénor, quitta cette ville, et vint dans l'Attique, où il épousa Eleusine; il en eut deux fils, Eubule et Triptolème. Les guerres occasionnées par les différentes invasions des Héraclides dans le Péloponnèse, et les émigrations qui en furent la suite, firent oublier ce culte presque partout, excepté dans l'Attique, qui jouit toujours de plus de tranquillité que le reste de la Grèce, et dont les habitans ne changérent pas de pays, comme ceux de presque toutes les autres villes, de manière que l'antiquité non interrompue des mystères de Cérès, fit qu'ils purent se vanter de les avoir reçus de la déesse elle-même.

2. Les anciens ne sont pas d'accord sur le lieu où se sit l'enlèvement de Proserpine; l'opinion la plus ancienne, à ce que dit Cicéron, est que ce sut dans les champs d'Enna en Sicile, ile qui, suivant son opinion, étoit entièrement consacrée à Cérès et à sa sille ( In

Verrem, Act. 42., C. 48). Bacchylide disoit qu'elle avoit été enlevée dans l'île de Crète ( Hesiodi schol. Theog., v. 913, p. 303). Suivant Phanodeme, cet enlevement s'étoit fait dans l'Attique (ibid.), et on voyoit meine deux endroits, par où l'on disoit que Pluton étoit descendu aux enfers; l'un auprès d'Eleusis, suivant Orphée, ou plutôt Onomacrite (Hymne 17, v. 15); (c'est probablement celui dont parle Pausanias (L. 1, C. 38);) l'autre auprès de Colone; le schol. de Sophocle dit en effet que, suivant quelques auteurs, Pluton étoit descendu aux enfers, dans l'endroit où Œ dipe mourut par la suite ( OE dipe à Col., v. 1590 ). Les habitans de l'Argolide disoient que cet enlèvement s'étoit fait dans leur pays (Pausanias, L. II, C. 36), et Apollodore paroit avoir adopté cette tradition, en disant que les Hermionéens donnérent à Cérès la première nouvelle de l'enlèvement de sa fille. Suivant Conon, elle fut enlevée dans le pays de Phénée, en Arcadie ( Narr. 15); enfin, l'auteur de l'hymne à Cerès, publié par Ruhnkenius, dit qu'elle fut enlevée dans les environs de Nysa, ce qui doit s'entendre de Nysa ville de Carie, où il y avoit un temple consacré à Pluton et à Proserpine, et dont les médailles représentent souvent cet enlevement (Spanheim, sur Callimaque, Hymne à Cerès, v. 9). Ceux meine qui disoient que Proserpine avoit été enlevée dans la Sicile, ne s'accordoient pas sur le lieu : car Cicéron, Arnobe et plusieurs autres, disent que ce fut dans les plaines d'Enna; les autres, comme Aristote (de Mirab. Auscult., C. 83) et Hygin (Fab. 146), que ce fut sur le sommet de l'Etna. Vorez les notes de Muncker et de Van-Staveren sur ce dernier auteur.

- 3. L'auteur de l'hymne à Cérès (v. 55), dit qu'Hécate annonça la première à Cérès l'enlèvement de sa fille, et (v. 75) que le Soleil lui apprit qu'elle avoit été enlevée par Pluton. Ovide, dans ses Métamorphoses (L. v., v. 487 es suiv.), dit qu'elle le sut de la nymphe Aréthuse.
- 4. Apollodore a suivi Nicandre (Theriaca, p. 35) et Callimaque (Hymn. in Cerer., v. 16), qui avoient probablement suivi eux-mêmes des auteurs plus anciens; mais l'auteur de l'hymne à Cérès (v. 99) dit que ce fut auprès du puits Parthénius que Cérès s'assit d'abord. Pamphus, poëte Athénien, contemporain de Linus, et l'un des premiers qui aient chanté l'enlèvement de Proserpine, et les voyages de Cérès qui en furent la suite, nomme ce puits Anthius, suivant Pausanias (L. 1, C. 39). Ruhnkenius croit qu'il faut y lire Parthenius, d'après l'hymne à Cérès, mais il me semble que ce changement n'est pas nécessaire; il peut en efset y avoir eu plusieurs traditions à cet égard. Le puits Callichore étoit, suivant l'auteur de l'hymne à Cérès (v. 271), et Pausanias (L.1, C.38), celui autour duquel les femmes d'Eleusis avoient célébré le premier chœur de danse et de chant, en l'honneur de Cérès.
  - 5. C'est ainsi que le nomment l'auteur de l'hymne à Cérès (v. 97), Pausanias (L. 1, C. 39) et Hygin (Fab. 146). Plusieurs autres le nomment Eleusis, et disent que ce fut de lui que le pays prit son nom. Nicandre (Alexiph., v. 131) dit que le mari de Méganire étoit Hippothoon; son scholiaste ajoute qu'il étoit fils de Neptune et d'Alopé, fille de Cercyon.
    - 6. Iambé étoit née en Thrace, suivant Nicandre

(Alexiph., v. 132), et elle étoit fille d'Echo et de Pan, suivant son scholiaste et celui d'Euripide (Oreste, v. 763). Ils ajoutent que les vers qu'elle chanta à la déesse en cette occasion, furent l'origine des vers Iambes. Il est aussi question d'elle dans l'hymne d'Homère (v. 195). Si l'on en croit Clément d'Alexandrie (Cohort., p. 17), Eusèbe (Præp. ev., L. 11, C. 3) et les autres défenseurs du christianisme, qui ont pour la plupart copié Clément, ce fut Baubo, et non Iambé, qui fit rire Cérès; et elle la fit rire par ses gestes. Voici les vers que Clément cite comme étant d'Orphée:

\*Ως εἰσεοῦσα, πίπλος ἀνεσύματο δείξε τε πάντα Σάματος οὐδ'ε πρέσεντα τύσεν, πάις δ΄ ἦεν Ἰακχος, Χύρα Θ΄ ἐψι μίπθεσκε γελών Βαυδοῦς ὑσὸ πόλωνος, Ἡ δ΄ ἐσεὶ οὖν εἰδωσε Θεὰ, μείδωσ΄ ἐνὶ λυμῷ, Δέξατο δ΄ αἰόλον ἄγγος, ἐν ῷ κυκεών ἐνέκειτο.

« En disant cela, elle leva sa robe, et sit voir les parties » de son corps qu'il convient le moins de montrer; le » jeune Iacchus arrive, et promène en riant sa main » sur ce que Baubo montroit; à cette vue le cœur de la » déesse s'épanouit de joie, et elle reçut le vase où étoit » le Cycéon) ». J'ai traduit ces vers le plus décemment que cela m'a été possible, quoique cela ne sut pas facile. Arnobe (L.v, p. 174) les a aussi traduits, ou plutôt paraphrasés et commentés d'une manière un peu trop libre pour que je puisse les rendre en français; cependant comme son ouvrage n'est pas commun, je vais en extraire ce qui a rapport à mon sujet.

Igitur Baubo illa, quam incolam diximus Eleusini fuisse pagi, malis multiformibus fatigatam accipit hospitio Cererem, adulatur obsequiis mi-

tibus, reficiendi corporis rogat curam uthabeat, sitienti adoris aggerit potionem cinnum, Cyceonem quam nuncupat Græcia: aversatur, et respuit humanitatis officia mærens dea, nec eam fortuna perpetitur valetudinis meminisse communis. Rogat illa atque hortatur contra, sicut mos est in hujus modi casibus, ne fastidium suæ humanitatis assumat: obstinatissime durat Ceres, et rigoris indomiti pertinaciam retinet. Quod cum sæpius fieret, neque ullis quiret obsequiis ineluctabile propositum fatigari, vertit Baubo artes, et quam serio non quibat allicere, ludibriorum statuit exhilarare miraculis: partem illam corporis, per quam secus femineum et subolem prodere, et nomen solet acquirere generi, tum longiore ab incuria liberat: facit sumere habitum puriorem, et in speciem levigari nondum duri atque striculi (l. hystriculi) pusionis: redit ad deam tristem, et inter illa communia, quibus moris est frangere ac temperare mærores, retegit se ipsam, atque omnia illa pudoris loca revelatis monstrat inguinibus, atque pubi affigit oculos diva, et inauditi specie solaminis pascitur. Tum diffusior facta per risum, aspernatam sumit atque ebibit potionem: et quod diu nequivit verecundia Baubonis exprimere, propudiosi facinoris extorsit obscænitas. Calumniari nos improbe, si quis forte hominum suspicatur, libros sumat Threicii vatis, quos antiquitatis memoratis esse divinæ, et inveniet nos nihil neque callide fingere, neque quo sint risui deûm quærere atque efficere sanctitates. Ipsos namque in medio ponemus versus, quos Calliopes filius ore edidit Græco, et cantando (il faut lire cantandos) per secula generi publicavit humano.

Sic effata, sinu vestem contraxit ab imo,
Objecitque oculis formatas inguinibus res:
Quas cava succutiens Baubo (l. Bacchi)
manu, (nam puerilis
Ollis vultus erat,) plaudit, contrectat amice,
Tum dea desigens augusti luminis orbes,
Tristitias animi paulum mollita reponis:
Inde manu poclum sumit, risuque sequenti
Perducit totam cyceonis lata liquorem.

Il y a quelque différence entre cette traduction et les vers que Clément nous a conservés, et il paroit qu'Arnobe a ajouté de son chef les mots, Nam puerilis ollis vultus erat, que j'ai mis entre deux parenthèses, et qui sont suffisamment expliqués par ce qu'il a dit plus haut. On n'en trouve pas la moindre trace dans les vers grecs, ce qui a fait supposer à Saumaise (Exercit. Plin., p. 527), qu'Arnobe ne les avoit pas entendus. Mais il paroit que les premiers défenseurs du christianisme se croyoient ces fraudes pieuses permises, et Saint Grégoire de Nazianze, en citant le premier vers, dans sa première invective contre Julien (p. 141), ne s'est pas fait scrupule de le défigurer, pour attribuer à la déesse ce que le poëte attribue à Baubo:

🕰 🕰 ร เรียงของ 🗫 🕳 อื่อเอบิร สำรอบคุณขอ μηρους.

En disant cela, la déesse découvrit ses deux cuisses, et il ajoute par forme de réflexion: Ίνα τελίση τοὺς ἰραςὰς, pour initier ses amants. Leur peu de bonne foi lorsqu'ils cherchoient des armes pour combattre les païens,

me feroit presque croire que ce passage d'Orphée est forgé. Il est question de Baubo dans d'autres passages, et l'on n'y trouve rien qui ait rapport à ce qu'en dit Clément. Harpocration (v. Δυσαύλης) cite deux auteurs, dont l'un, qui étoit Asclépiades, disoit dans le quatrième livre des fables tirées des tragiques, que Baubo étoit la femme de Dysaulès, dont elle avoit eu deux filles, Protonoé et Nisa. Palæphate qui est l'autre, disoit dans le I<sup>er</sup>. livre des Troiques, que Dysaulès et elle avoient donné l'hospitalité à Cérès. Enfin, Hésychius (v. Βαυδώ) dit qu'elle avoit été la nourrice de Cérès.

- 7. Cet enfant se nommoit Démophoon, suivant l'hymne à Cérès (v. 234); Ovide, dans ses Fastes (L. IV, v. 550), et Hygin (Fab. 147) le nomment Triptolème, et prétendent que c'est celui à qui Cérès enseigna par la suite l'agriculture. Le scholiaste de Nicandre (Thériaca, p. 24) lui donne le nom de Céléus. Cérès le nourrissoit en le frottant d'ambroisie, et le mettoit dans le feu pour le rendre immortel, en consommant en lui les parties mortelles, suivant l'auteur de l'hymne à Cérès (v. 237 et suiv). Apollonius paroît avoir eu ce passage en vue dans l'endroit où il parle de la manière dont Thétis élevoit Achilles.
- 8. On lit dans toutes les éditions Timpátes sed, ce qui est une faute évidente. J'ai corrigé d'après l'avis de M. Coray, ti apaores i sed. Il faut en effet un présent, et l'article est absolument nécessaire.
- 9. On voit par Pausanias (L. 1, C. 14) que suivant l'opinion reçue chez les Athéniens, Triptolème étoit

fils de Céléus. C'est probablement par inadvertance que M. Heyne dit, dans ses notes sur ce passage, que l'auteur de l'hymne à Cérès le fait aussi fils de Céléus et de Métanire, car dans les trois endroits où il en parle (v. 153, 479 et 482), il le met avec Céléus au nombre des principaux habitans d'Eleusis. La chronique de Paros (Ep. 12) lui donne aussi Céléus pour père, mais sa mère y est nommée Néæra. Il faut probablement rétablir ce nom ainsi, dans le scholiaste d'Héphæstion (de Metris, p. 81), qui la nomme Nije, Neri. Outre les opinions que rapporte Apollodore, sur les parens de Triptolème, il y en avoit encore d'autres. Suivant Orphée, cité par Pausanias (L. 1, C. 24), Eubulus et lui étoient fils de Dysaulès, qui, suivant les Phliasiens, étoit frère de Céléus (idem, L. II, C. 14). Chœrilus, poëte tragique Athénien, disoit que Triptolème et Cercyon étoient fils d'une fille d'Amphictyon, mais qu'ils n'avoient pas le même père; que Rharus étoit celui de Triptolème, et Neptune celui de Cercyon (id., L. 1, C. 14). Aristote (de Mirab. auscult., C. 143) dit que, suivant quelques auteurs, sa mère se nommoit Déiopé; le scholiaste de Sophocles, dit que cette Déiopé étoit fille de Triptolème et mère d'Eumolpe ( OEdip. Col., v. 1108). Pausanias en parle aussi, comme ayant quelque rapport avec Triptolème, mais il ne dit point en quoi (L. 1, C. 13). Il n'est pas question dans l'hymne à Cérès des voyages de Triptolème pour répandre la culture du blé; la tradition en étoit cependant restée chez quelques peuples de la Grèce. C'étoit lui, suivant les habitans de l'Achaie, qui avoit appris à Rumélus, leur fondateur, à bâtir des villes, et à cultiver la terre; ils ajoutoient, qu'Anthius fils d'Eumélus. ayant voulu, tandis que Triptolème dormoit, monter sur son char, et semer comme lui, se laissa tomber et se tua (Pausanias, L. vii, C. 18). C'étoit aussi lui qui avoit enseigné à Arcas l'art de faire croître le blé (idem, L. vIII, C. 4). Ses voyages ne se bornèrent pas à la Grèce, suivant les mythologues; Ovide dit qu'il alla jusque dans la Scythie, où le roi Lyncus voulut le tuer pour s'attribuer l'honneur de la découverte du blé; mais Cérès le changea en lynx (Métam., L. v. v. 649). Cette fable est aussi rapportée par Servius (sur l'AEneide, L. 1, v. 323), et sous un nom différent par Hygin ( Poet. astron., L. 11, C. 14), qui dit que ce roi étoit Cornabus, roi des Gètes. Diodore de Sicile dit que Triptolème étoit l'un des compagnons d'Osiris, qui l'envoya faire connoître l'agriculture dans l'Attique (L. 1, C. 18 et 21). Je ne crois pas qu'il faille confondre ce Triptolème, avec Triptolème d'Argos dont parle Strabon (L. xvI, p. 1089), qui fut envoyé par les Argiens à la recherche d'Io, et dont le fils Gordys s'établit dans le pays qui prit de lui le nom de Gordyène. La chronique de Paros (Ep. 13) met les aventures de Triptolème sous le règne du premier Erecthée.

10. L'histoire d'Ascalaphe est racontée bien disséremment par Antoninus Liberalis, d'après Nicandre; il prétend que Cérès le changea en chat-huant, parce qu'il s'étoit moqué de l'avidité avec laquelle elle avaloit la boisson que lui avoit offerte Mismé sa mère (Narr. 24). Mais il est probable que ce compilateur a confondu deux sables que Nicandre avoit traitées séparément, et qu'Ovide nous a conservées; l'une d'un ensant

enfant qui se moqua de Cérès, et qu'elle changea en lezard, en lui jetant de la bouillie au visage (Met., L. v, v. 452); et l'autre d'Ascalaphe, qu'elle changea en hibou (ibid., v. 345), comme le raconte Apollodore. Il étoit fils d'Orphné, suivant Ovide, ou de Styx, suivant Servius (in Georg., 1, 39).

11. Pluton avant d'enlever Proserpine, avoit pour concubine Minthé, nymphe du Cocyte. Irritée de la préférence que Pluton donnoit à la fille de Cérès, elle osa l'injurier, et se mettre au-dessus d'elle, tant pour la naissance que pour la beauté. Cérès la foula aux pieds et la changea en une plante nommée menthe, suivant Oppien ( de piscat., L. ut, v. 484 et suiv.). Ovide dans ses Métamorphoses (L. x, v. 728), et Strabon (L. VIII, p. 529), disent que ce fut Proserpine qui la transforma ainsi. Sevin propose même sur le texte de ce dernier une correction très-vraisemblable. Voici le passage : πρὸς των δί ές το δρος τοῦ Πύλου πλησίοι επώτυμοι Μίτθης, ητ μυθεύουσι σαλλακήτ του "Adou yevominn, amanybeisan boo rys nopus, eis nu nomalan μίτθην μεταθαλείν. Il croit qu'il faut lire πατηθώσαν, foulée aux pieds, au lieu de amarmeirar, trompée.

## CHAPITRE VI.

Note I. La Terre ayant, suivant Hésiode, reçu les gouttes de sang qui découlèrent de la blessure d'Uranus, lorsqu'il fut mutilé par son fils, produisit les Géans. Il ne dit rien de leur combat avec les Dieux; on n'en trouve même aucune trace dans Homère. Ce dernier parle à la vérité dans l'Odyssée T. II.

d'un peuple de Géans, qui avoit pour roi Eurymédon, père de Péribée, mère d'Areté femme d'Alcinous, roi des Phæaques, et il ajoute qu'il périt avec son peuple impie (Odyss., L. VII, v. 59); mais ils n'avoient rien de commun avec ceux dont il s'agit ici. Cette guerre avoit été le sujet d'un grand nombre de poëmes, dont il ne nous reste que le commencement d'un poëme latin de Claudien, et quelques vers de son poëine grec. On n'est d'accord, ni sur la situation de Phlégres, ni sur celle de Pallène. Les champs Phlégréens étoient, suivant Strabon (L. v, p. 373), dans la Campanie; d'autres les plaçoient dans les environs de Pallène en Thrace (Strabon. Epitom., L. VII. p. 510; Etienne de Byzance, v. Παλλήνη). Le scholiaste d'Homère place le champ de bataille, à Tartesse en Espagne (Il., Li viii, v. 479).

- 2. Duris de Samos, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 501), dit, que des pierres que les Géans lancèrent contre les Dieux, celles qui retombèrent sur la terre, formèrent les montagnes, et celles qui tombèrent dans la mer, devinrent des îles. Mais suivant Valérius Flaccus (L. 11, v. 18), les Géans furent eux-mêmes changés en montagnes par la Terre.
- 3. La Terre avoit prédit, suivant le scholiaste de Pindare (Nem. Ode 1, v. 100), qu'on ne vaincroit jamais les Géans sans le secours de deux demidieux. En conséquence les Dieux appelèrent Hercules et Bacchus: et les troupes de ce dernier contribuèrent beaucoup à la victoire, suivant une fable rapportée par Eratosthènes (Catastérismes, C. x1; Hygin, poet. astron., L. 11, C. 23): les Satyres et les

Silènes étoient montés sur des ânes; ces animaux à l'approche des Géans se mirent à braire d'une manière si épouvantable, que les Géans effrayés crurent que c'étoit quelque monstre inconnu que les dieux ainenoient contre eux, et ils prirent la fuite sur-le-chainp.

- 4. Pindare parle en plusieurs endroits (Nem. 1v, 43; Isthm. vII, 47) du combat d'Hercules contre Alcyonée; et il semble par ce qu'il dit, que ce combat n'avoit rien de commun avec la guerre des dieux et des Géans. Hercules étoit à la tête d'une armée, et il avoit Télamon avec lui; Alcyonée lui lança un rocher qui écrasa douze chars et vingt-quatre des héros qui le suivoient (Nem. 1v, 43). On voyoit encore, à ce que dit le scholiaste, ce rocher vers l'isthme de Pallène, à l'endroit où se livra le combat. Hercules le tua ensuite. On voit par là que Pindare parle d'une guerre particulière; cependant il dit ailleurs (Nem. 1, v. 100), qu'Hercules assista les dieux dans la bataille qu'ils livrèrent aux Géans dans les champs de Phlègres.
- 5. Porphyrion fut tue par Apollon, suivant Pindare ( Pyth. IV, 15 et suiv.)
- 6. Bentley, dans ses notes sur Horace (L. IV, Ode XIX, v. 23), croit qu'il faut lire ici 'Porton au lieu de Exputon. Cependant Rhætus, dont parle Horace, fut bien tué par Bacchus, mais ce dieu avoit pris la forme d'un lion, et nous voyons ici qu'il avoit tué Eurytus d'un coup de thyrse. Les auteurs sont si peu d'accord sur les noms des Géans, qu'il est très-difficile de les corriger les uns par les autres.

E 2

- 7. Le combat de Minerve contre Encelade et les autres Géans, étoit ordinairement représenté sur le voile que les Athèniens offroient à cette déesse à la fête des Panathénées (*Meursins*, *Panathen.*, *C.* 18). Et même Aristide, dans son discours sur Jupiter, lui attribue la plus grande part dans la victoire que remportèrent les Dieux (tom. 1, p. 11). Cependant Silène dans le Cyclope d'Euripide (v. 5), se vante d'avoir tué Encelade d'un coup de lance.
- 8. Etienne de Byzance (v. Norves) dit que Polybotes ayant été frappé par Jupiter, se jeta à la nage dans la mer; alors Neptune lui lança son trident, mais il le manqua, et frappa l'île de Cos, dont il sépara une partie, qui forma celle de Nisyre. Ce que Strabon dit de cet événement, s'accorde avec le récit d'Apollodore; et il paroît que c'étoit la tradition la plus suivie: car suivant Pausanias (L. 1, C. 2), on avoit représenté à Athènes, Neptune frappant Polybotes de son trident.
- 9. Vénus contribua aussi à la défaite des Géans; et le scholiaste d'Aristophanes (Oiseaux, v. 554) dit qu'elle en tua un nommé Cébriones. Il y avoit à Phanagorie, suivant Strabon (L. x, p. 757), un temple de Vénus Apaturie ou trompeuse. On avoit donné ce nom à la déesse, parce que lors de la guerre contre les Géans, elle fit cacher Hercules dans une caverne; elle y attiroit les Géans les uns après les autres, on devine aisément par quel moyen, et Hercules les tuoit. Arsénius nous a conservé dans son recueil d'Apophthègines quelques vers grecs de la Gigantomachie de Claudien, qu'on a mis dans toutes les éditions de ce poëte. Ils ont rapport à cette aventure de Vénus; et

Claudien y fait la description de la toilette qu'elle fit pour séduire les Géans; ce qui n'a été remarqué par aucun des commentateurs de ce poëte.

10. Homère, dans son hymne à Apollon (v. 305 et suiv. ), fait une histoire bien différente de l'origine de Typhon. Junon irritée contre Jupiter de ce qu'il avoit produit Minerve de sa tête, pria la Terre, le Ciel et les Titans de lui faire concevoir un enfant sans son mari, et cependant sans manquer à la foi conjugale. La Terre exauça ses vœux, et elle mit au monde Typhon qu'elle donna à élever au serpent qui gardoit Delphes. Stésichore, cité par le grand Étymologiste (υ. Τυφωεύς), s'accorde avec Homère. Mais cette histoire est racontée un peu différemment dans les scholies publiées par M. de Villoison (Bæotie, v. 200), qui ont été copiées littéralement par Eudoxie (Violarium, p. 406), et par Eustathe (t. I, p. 345). La Terre irritée de la défaite des Titans parvint à brouiller Junon avec Jupiter. Junon ayant été raconter à Saturne les sujets de plainte qu'elle croyoit avoir contre Jupiter, ce dieu lui donna deux œuss enduits de sa propre semence, lui dit de les enterrer, et qu'ils produiroient un Génie assez puissant pour détrôner Jupiter. Junon persistant dans sa colère, les enterra à Arimes en Cilicie; mais lorsque Typhon fut venu au monde, elle se réconcilia avec Jupiter et lui conta ce qui s'étoit passé; ce dieu foudroya surle-champ Typhon, et l'ensevelit sous la Sicile. Le récit d'Apollodore est tiré de la Théogonie d'Hésiode ( v. 820 ).

11. M. Visconti soupçonne dans ce passage une

transposition, qui n'a point été aperçue par M. Heyne, et il croit qu'il faut lire ainsi: Τὰ μὶτ ἀπὸ μηρῶτ, σπείρας είχει ὑπερμεγέθειε ἐχιδνῶτ, ὧτ ὁλκοὶ πρὸς αὐτὴτ ἐκτειτόμετοι κορυφήτ συριγμὸτ πολὺτ ἐξέσας, ἐκ πούτων δὲ ἐξείχοι ἐκατὸτ κεφαλαὶ δρακόντωι. Il reste encore cependant une difficulté; συριγμὸτ πολὺτ ἐξίσαι devroit se rapporter à κεφαλαὶ et non à ὁλκοὶ. Tout cela aura été brouillé par l'abréviateur.

Antoninus Liberalis (C. 28), d'après Nicandre, dans le quatrième livre des Métamorphoses; Nigidius Figulus, cité par le schol. de Germanicus (p. 120); Ovide (Métamorph., L. v, v. 327), et beaucoup d'autres auteurs parlent de cette fuite des dieux en Egypte, et de leur changement en divers animaux. Suivant Antoninus Liberalis, Apollon se changea en épervier, Mercure en ibis, Mars en un poisson nommé lépidotus, Diane en chat, Bacchus en bouc, Hercules en faon de biche, Vulcain en bœuf, et Latone en musaraigne.

- 12. J'ai traduit iqualique rapase, par fruits éphémères; il est difficile de savoir ce que notre auteur a entendu par là. Peut-être a-t-il voulu dire des fruits à l'usage des mortels. En effet, ceux dont les dieux faisoient usage, devoient être comme eux, non sujets à la corruption; et en faisant manger à Typhon des fruits mortels, les Parques durent le rendre sujet à la mort.
- 13. On peut voir la description du combat entre Jupiter et Typhon, dans la Théogonie d'Hésiode (v. 837 et suiv.), et dans les deux premiers livres des Dio-

nysiaques de Nonnus, qui a presque tout puisé dans son imagination. Le récit d'Homère est le plus simple de tous; il n'y est question d'aucun combat. Hésiode raconte celui de Jupiter et de Typhon, mais il n'y fait point intervenir les autres dieux, et ne parle point de la fuite de Jupiter. Æschyle, dans son Prométhée, semble donner à entendre qu'il fit la guerre à tous les Dieux.

Τυφώνα θουρον, πάσιν ες αντέσην θεοίς Σμερδιαίσε γαμφηλήσε συρίζων φότον.

« Le vaillant Typhon qui résista à tous les Dieux,

» soufflant la mort de ses horribles mâchoires. »

Apollodore a beaucoup ajouté au récit d'Hésiode, et probablement d'après des poëtes plus modernes; je crois même pouvoir supposer que c'est d'après des poëtes du siècle des Ptolémées, qui voulant concilier les fables Égyptiennes avec les fables Grecques, confondirent deux personnages très-différens, car le Typhon des Grecs n'étoit pas le même que le Typhon des Egyptiens, comme le prouve très-bien Jablonsky (Panthéon Ægypt., L. v, C. 2, § 2). Ce furent probablement ces poëtes qui imaginérent la fuite des Dieux en Egypte, leur métamorphose en divers animaux adorés dans le pays, la victoire de Typhon sur Jupiter, et la manière dont il lui coupa les nerfs, ce qui ressemble beaucoup à ce que Typhon fit à Osiris.

On plaçoit la sépulture de Typhon en beaucoup d'endroits; Homère ne parle que de celui où il avoit pris naissance, et non de celui où il avoit été enterré. Hésiode dit que Jupiter le précipita dans le Tartare (Théog., v. 867). Pindare (Pyth. 1, v. 29 et suiv.), et Æschyle (Prometh., 355 et suiv.), sont à ma connoissance les deux premiers qui aient dit qu'il étoit enseveli sous la Sicile. Suivant Phérécydes, cité par le schol. d'Apollonius (L. 11, 1214), il s'enfuit d'abord vers le Caucase: mais Jupiter ayant enflammé cette montagne, il se réfugia dans l'Italie; et Jupiter lui jeta l'île Pithécuse sur le corps. Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 1219) dit qu'il est enseveli dans le lac Serbonite, près de l'Egypte, ce qui semble tenir à quelque tradition Egyptienne.

## CHAPITRE VII.

Note 1. Nous avons déjà vu (C. 11, note 6) la généalogie de Prométhée; elle ne nous apprend point si c'étoit un personnage historique. Hérodore, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 1253), dit que ses Etats étoient dans la Scythie, ce qui me paroit peu vraisemblable. Les premiers pays où Deucalion son fils s'établit furent, suivant Denys d'Halicarnasse (A. R. L. 1, C. 17), l'Ætolie et la Locride; et d'après cela, je crois qu'il étoit venu du Péloponnèse. Nous verrons effectivement par la suite qu'Atlas, frère de Prométhée, habitoit l'Arcadie. Le mot Tpoun Sivs, qui signifie prevoyant, me paroît un nom allégorique plutôt qu'un nom propre. Il n'est point question de lui dans Homère. Hésiode, qui est le premier qui en parle, ne lui attribue point la création de l'homme; il semble seulement supposer que la première seinme sut sormée de son temps, ou

plutôt, qu'une nouvelle race de semmes sut créée à cette époque; car il dit très-positivement que le genre humain existoit déjà, puisque Prométhée vola le seu pour le lui communiquer, et que ce sut pour l'en punir que Jupiter sorma cette semme. Æschyle ne lui attribue pas non plus la création des hommes, mais Prométhée se glorisie, dans la tragédie qui porte son nom, de s'être opposé à ce que Jupiter détruisit le genre humain (v. 244 et suiv.); ce qui suppose qu'il étoit créé depuis long-temps. Ce n'est donc que postérieurement à Æschyle qu'on a imaginé cette création. Quoi qu'il en soit, il en est déjà question dans Platon, et l'on ne sera pas sâché de voir ici comment Protagoras la raconte dans le dialogue qui porte son nom. (T. 3, p. 107, ed. Bip.)

« Il fut un temps où les Dieux existoient, mais où » l'espèce humaine étoit dans le néant; l'époque fixée » par les destins pour sa création étant arrivée, les » Dieux formèrent les animaux dans l'intérieur de la » terre, d'un mélange de terre, de seu, et de tout ce » qui peut s'allier avec ces deux élémens. Le moment » de les produire à la lumière étant venu, les dieux » chargèrent Promèthée et Epiméthée de les orner et » de les douer des qualités qui convenoient à chacun. » Epiméthée pria son frère de lui laisser ce soin : » vous examinerez, lui dit-il, mon opération lors-» qu'elle sera terminée. Prométhée ayant consenti à » cela... Epiméthée, qui n'étoit pas fort habile, épui-» sa en faveur des brutes toutes les qualités qu'il avoit » à distribuer, de façon qu'il se trouva très-embar-» rassé lorsqu'il en fut à l'espèce humaine. Prométhée » étant arrivé sur ces entrefaites, examina la distribu-

i tion; il vit que les animaux étoient bien pourvus de » tout ce qui pouvoit servir à leurs besoins, que » l'homme seul étoit nu, sans défense et sans armes : » cependant le jour fatal où il falloit que l'homme » aussi sortit de la terre, approchoit; ne sachant com-» ment faire pour le mettre en état de se désendre, il » déroba à Minerve et à Vulcain la science des arts » avec le feu, sans lequel cette science auroit été inu-» tile, et les donna aux hommes, qui se trouvèrent » ainsi pourvus des sciences et des arts si nécessaires » à la vie; mais ils n'eurent point la science politique. » Jupiter qui en étoit en possession, la tenoit enfer-» mée dans sa citadelle, où il n'étoit plus permis à » Prométhée d'entrer, et qui d'ailleurs étoit gardée » avec la plus rigoureuse exactitude; mais comme Mi-» nerve et Vulcain avoient un atelier commun, il y » pénétra sans beaucoup de peine, et ce fut pour ce » larcin qu'il fut puni. »

Il paroit que cette fable est de l'invention de Platon. Æschyle dit aussi que ce fut pour le vol du feu que Promethée fut puni, et ce dieu se glorifie dans la tragédie de ce poëte, de s'être opposé à ce que Jupiter détruisit les hommes; de leur avoir fait présent du feu; de leur avoir fait connoître l'usage des métaux; de leur avoir appris à connoître l'avenir par l'inspection des entrailles des victimes; enfin, de leur avoir donné les arts et d'avoir introduit la civilisation qui en est la suite (Prométhée, 442 et suiv.). Ælien, dans son histoire des animaux (L. vi, C. 51), raconte d'après Sophocle, Ibycus et plusieurs autres poëtes, que Jupiter, pour récompenser les hommes qui lui avoient découvert le vol du feu fait à Vulcain, leur fit don d'un remède

qui préservoit de la vieillesse. Ils mirent ce remede sur un âne : c'étoit dans l'été; cet âne arriva mourant de soif auprès d'une fontaine; mais cette fontaine étoit gardée par un serpent qui ne vouloit pas le laisser boire. L'âne pressé par le besoin, lui offrit le remède qu'il portoit, s'il vouloit le laisser appaiser sa soif. Le serpent y consentit, et c'est depuis ce temps qu'il a acquis la faculté de se rajeunir.

On montroit à Panopée, dans la Phocide, des pierres qui avoient une odeur pareille à celle de la peau humaine; elles étoient, à ce que l'on prétendoit, le reste du limon avec lequel Prométhée avoit pétri les hommes (Pausanias, L. x, C. 4); Esope disoit que Prométhée avoit employé des larmes pour humecter ce limon (Thémistius dans Stobée, p. 21).

2. Sa punition, quoique motivée sur le vol du feu, avoit, suivant Hésiode, une autre cause, qui ne faisoit pas beaucoup d'honneur à Jupiter. Les dieux étant assemblés à Mécone, qu'on croit l'ancienne Sicyone, Prométhée tua un bœuf, et ayant mis d'un côté dans la peau la chair et les intestins, et de l'autre les os qu'il avoit recouverts de graisse, il donna le choix à Jupiter qui se laissa tromper, et prit les os. C'est depuis cette époque que les hommes, lorsqu'ils offroient des sacrifices, ne faisoient plus brûler que les os qu'ils recouvroient de graisse, et qu'ils parsemoient de quelques morceaux de chair détachés de toutes les parties de la victime, usage dont il est à chaque instant question dans Homère, tandis qu'auparavant ils faisoient brûler les victimes en entier (Hésiode Théog., v. 535

et suiv.; Lucien dans son Promethee, et Hygin, poet. astron., L. 11, C. 15).

On a vu ci-dessus ( C. II, note 6 ) une autre raison de la haine de Jupiter contre Prométhée. Duris de Samos disoit qu'il l'avoit attaché sur le Caucase, pour le punir de ce qu'il avoit osé devenir amoureux de Minerve, et c'étoit pour cela que les habitans du Caucase et des environs ne sacrificient jamais à Jupiter ni à Minerve, mais bien à Hercules qui avoit tué l'aigle qui dévoroit le foie de Prométhée. On peut voir une autre tradition à cet égard dans le Traité des Fleuves attribué à Plutarque.

3. Deucalion étoit, suivant le catalogue des femmes célèbres, poëme attribué à Hésiode, fils de Prométhée et de Pandore. Strabon dit même qu'il donna à la portion de la Thessalie sur laquelle il régnoit, le nom de Pandore sa mère (L. 1x, p. 677). Cependant Hésiode, dans son poëme des Travaux et des Jours, dit que ce fut Epiméthée qui épousa Pandore, malgré les avis de Prométhée. Deucalion étoit, suivant Denys d'Halicarnasse, fils de Prométhée et de Clymène, fille de l'Océan (Ant. Rom., L. 1, C. 17, t. 1, p. 47). C'est aussi ce que dit le scholiaste de Pindare (Olymp. 1x, v. 68), où il faut lire, d'après la correction de Sevin : ἐκ μὲν Προμηθέως καὶ Κλυμένης Δευκαλίως αφ' οι Έλλην και Έλληνες. J'ai déjà dit que Deucalion étoit probablement venu du Péloponnèse. Différentes circonstances me paroissent appuyer cette conjecture. Prométhée étoit, comme on le sait, frère d'Atlas (il y a effectivement neuf générations d'Atlas à Ænée et à Hector, qui descendoient de lui, de même que de

Promethée à Idomenée, Glaucus et plusieurs autres chefs des Grecs au siège de Troyes). On verra dans ma note 2, C. 12, L. III, qu'Atlas étoit, suivant Arctinus de Milet, l'un des souverains de l'Arcadie. Promethée étoit donc du même pays. Hésiode dit que ce fut à Mécone qu'il fit ce partage qui le brouilla avec Jupiter: or, Mécone étoit, suivant le scholiaste d'Hésiode, la même ville que Sicyone, qui étoit précisément vis-à-vis Delphes, dont les environs furent le premier pays où Deucalion s'établit. Les liaisons qui subsistèrent presque toujours entre les descendans de Deucalion et les habitans de l'Elide; les égards que les Doriens eurent pour eux, lorsqu'ils s'emparèrent du Péloponnèse; la vénération qu'ils témoignèrent pour le temple de Jupiter Olympien: tout me paroit venir à l'appui de cette conjecture. qui est encore confirmée par les expressions de Pausanias, qui parle en plusieurs endroits (L. III, C. I. L. v, C. 3, et L. vIII, C. 5) du retour des Doriens dans le Péloponnèse. Il les en supposoit donc originaires. Nous avons si peu de monumens, que je n'ose pas pousser mes conjectures plus loin; mais ce que je viens de dire suffit pour donner quelque probabilité à l'opinion que j'avance.

4. Homère et Hésiode ne disent rien du déluge; le dernier en avoit cependant une belle occasion, à l'endroit où il parle des âges qui avoient précédé le sien. Le premier auteur qui en parle, est Pindare dans sa neuvième Olympique; il paroit, d'après son récit, que Deucalion et Pyrrha se retirèrent pendant l'inondation sur le Parnasse, et que lorsque les eaux

se furent écoulées, ils descendirent à Opunte, qui fut leur première demeure. Apollodore, cité par le scholiaste de Pindare (v. 64), dit que ce fut à Cynos, ce qui est la même chose; car Cynos étoit le port d'Opunte. Au reste, Pindare ne dit rien qui puisse nous donner une idée de l'étendue de pays qui fut inondée. Platon parle aussi du déluge dans son Critias (t.x, p. 45), mais il n'entre dans aucun détail. Il en est enfin question dans un passage des Météorologiques d'Aristote, qui a souvent été cité, mais qui, à ce que je crois, a été mal entendu; c'est pourquoi je me vois forcé de m'écarter un peu de mon sujet pour l'expliquer. Aristote, en parlant des déluges qui reviennent à certaines époques, dit qu'ils n'arrivent pas toujours dans les mêmes endroits : ail aourp o xalou peres imi Δευκαλίωνος κατακλυσμός \* καὶ γαρ οδτος περὶ τὸν Ελληνικον έγενετο μάλιςα τόπον και τούτου περί την Ελλάσα την ώρχαίαι. Αύτη δ΄ εςίν ή περί την Δωδώνην και τον Αχελών. Φύτος γώρ πολλαχού το ρεύμα μεταδίδληκεν, ώκουν γώρ οι Σελλοὶ ένταθθα, καὶ οἱ καλούμενοι τότε μέν Γραικοὶ, νον δε EAAnres: « Comme le déluge qui arriva sous Deuca-» lion; car ce déluge se fit sentir principalement » dans le pays des Hellènes, et surtout dans l'ancienne » Hellade, c'est-à-dire, le pays qui étoit aux environs » de Dodone et de l'Achélous ( car ce fleuve a changé » plusieurs fois de cours). Ce pays étoit habité par » les Selles, et par ceux qu'on appeloit alors les Grecs, » et qu'on nomine maintenant les Hellenes. » En expliquant ce passage comme on l'a fait jusqu'à présent, il en résulteroit qu'Aristote auroit placé l'ancienne Hellade le long de la mer Ionique, depuis l'Epire jusqu'au golfe de Corinthe, à l'entrée duquel l'Achélous

se jette dans la mer, et qu'il lui auroit donné une situation absolument opposée à celle que lui donnent Homère et tous les anciens géographes. Aristote dit à la vérité que l'Achélous a changé plusieurs fois de cours, mais il ne peut pas en avoir changé au point de se jeter dans une mer opposée à celle où il se jetoit. On ne peut donc supposer qu'Aristote ait fait une faute aussi grossière; pour le concilier avec les autres auteurs, il faut chercher dans la Thessalie une ville du nom de Dodone, et un sleuve qui porte celui d'Achélous, et nous trouvons justement l'un et l'autre dans le voisinage de l'ancienne Hellade. Strabon (L. 1x, p. 663) place auprès de Lamia, ville de la Thessalie, un sleuve Achélous, sur les bords duquel habitoient les Paracheloites, qui portoient, comme il le remarque, le meine nom que les Paracheloîtes de l'Ætolie, ce qui prouve qu'il entendoit parler de deux seuves différens. Quant à Dodone, on ne peut placer ailleurs que dans la Thessalie cella dont Homère parle dans les vers suivans. ( Il., L. 11, v. 748).

Γουνεύς δ΄ έκ Κόφου ήγε δύω καὶ είκοσε τέας.
Τῷ δ΄ Ενιήνες όποιτο, μενεπιλόλεμοί τε Περαιδοί,
Οἱ περὶ Δωδώτην δυσχείμερον δικί όθειτο,
Οἱ Τάμφ΄ ἰμερτον Τεταρήσειν έργ ἐνέμοντο.
'Ος ρ' ἐς Πητείον προΐει καλλίβρου ύδωρ.

« Gounéus amena de Cyphos vingt-deux vaisseaux; » il avoit sous ses ordres les Enianes et les cou-» rageux Perrhæbes; ceux qui habitent la froide

» Dodone, et ceux qui cultivent les bords de l'ai-» mable Titaresius, qui verse dans le Pénée ses belles » eaux. » Le Titaresius et le Pénée sont des sleuves de la Thessalie, et on n'en connoît point de ce nom dans l'Epire; aussi ce passage a-t-il fort embarrassé M. Heyne qui, dans ses notes sur Homère, ne concoit pas trop comment Gounéus pouvoit avoir sous ses ordres des peuples aussi éloignés, ce qui le porte à soupconner dans sa note sur le vers 751, que ces cinq vers ont été ou ajoutés ou tout au moins interpoles par les Rhapsodes; mais je crois tout simplement qu'on a eu tort de les appliquer à Dodone de l'Epire, et qu'il faut les entendre de Dodone de la Perrhæbie, qui, suivant Etienne de Byzance, étoit la même ville que celle qu'on appela par la suite Budon, Bodone. Il paroit que Cinéas le Thessalien, qui avoit été long-temps à la cour de Pyrrhus, et qui devoit par conséquent bien connoître l'Epire et la Thessalie, la plaçoit aussi dans ce dernier pays; car Etienne de Byzance après avoir rapporté les opinions de ceux qui prétendoient qu'Homère avoit connu deux Dodones, l'une dans l'Epire où étoit l'Oracle, et l'autre dans la Thessalie, où étoit le Jupiter qu'Achille invoque dans l'Iliade, et dont je parlerai ci-après, ajoute : Κινίας δί φησι, πόλιν έν Θεσταλία είναι και φηγόν, και το του Δίος μαντείον είς "Ησειρον μετενεχθηναι. « Cinéas dit que la ville et le hêtre sacré » étoient dans la Thessalie, et que l'oracle de Jupiter » avoit été transporté delà dans l'Epire. » Suidas, ancien écrivain, cité par Strabon (L. vii, p. 507), disoit aussi que l'ancienne Dodone étoit dans la Thessalie, et dans l'endroit où l'on bâtit par la suite Scotuse, c'est-

c'est-à-dire, dans la Pélasgiotide. Strabon, à la vérité, n'adopte pas cette opinion, mais ce n'est pas une raison pour la rejeter; car il s'est trompé trèssouvent sur la situation des villes dont parle Homère. Epaphrodite et Philoxène, deux anciens commentateurs d'Homère, cités par Etienne de Byzance ( v. Audin ), supposoient aussi que c'étoit de celle de la Thessalie que parloit Homère, et il paroit que tous ces auteurs la regardoient comme la métropole de celle de l'Epire. En effet, Pyrrhus fut, à ce qu'il paroit, de tous les chess des Thessaliens, le seul qui revint dans la Thessalie, et il ne put pas y rester, Acaste s'étant emparé de ses Etats pendant son absence; ce fut alors qu'il alla s'établir dans l'Epire, il dut y être suivi par tous ceux des Thessaliens qui avoient été au siège de Troyes, tant sous ses ordres que sous ceux des autres chefs. Comme Dodone de la Thessalie étoit célèbre par l'oracle de Jupiter, que cet oracle devoit avoir perdu beaucoup de son crédit par l'établissement de celui de Delphes, qui n'avoit précédé tout au plus que d'une génération le siège de Troyes, il ne leur fut pas difficile de le transporter en Epire; et ce sut peut-être par une suite de la rivalité entre ces deux oracles, que Pyrrhus alla attaquer celui de Delphes pour le piller, et l'on sait qu'il y fut tué. Je crois donc que lorsqu'Achille, dans l'Iliade (L. xv, v. 233), invoque Jupiter-Dodonæen et Pélasgique, c'est du Jupiter adoré à Dodone en Thessalie qu'il entend parler, et que c'étoit autour de son temple que demeuroient les Selles, qui, d'après la description qu'en donne Homère, n'ètoient autre chose que les ministres de son culte. T. II F

Pour me résumer, il est évident qu'il y a eu dans la Thessalie une ville nommée Dodone, et un seuve nommé Achélous; c'est donc entre cette ville et ce fleuve qu'il faut placer l'Hellade dont parle Aristote, et c'est là effectivement qu'étoit la Phthiotide, qui étoit l'Hellade proprement dite. Cette inondation ayant ravagé la Phthiotide, qui étoit la partie la plus basse de la Thessalie, Deucalion qui s'étoit établi dans la partie élevée entre l'Œta et le Parnasse, que ses descendans regardèrent long-temps comme leur métropole, profita de l'occasion pour s'établir dans le pays qui venoit d'être ravagé, et il ne l'occupa meine pas en entier, comme nous le verrons par la suite; et comme ses sujets et lui sortoient d'un pays rempli de rochers, cela donna probablement lieu à la fable qui les faisoit naitre des pierres. Il ne chassa donc point les Pélasges de toute la Thessalie, comme le dit Denys d'Halicarnasse (Ant. Rom., L. 1, C. 18); nous verrons meine par la suite que ces derniers resterent maîtres de presque toute la Grèce jusqu'à l'invasion des Doriens dans le Péloponnèse. On ne doit par conséquent avoir aucun égard à ce que dit la Chronique de Paros, que Deucalion, pour fuir l'inondation, se retira de Lycorée, ville qu'il avoit sondée sur le Parnasse, à Athènes, auprès de Cranaus, et qu'il y fonda le temple de Jupiter-Olympien; ce récit est contredit, en effet, par les traditions les plus recues, qui nous apprennent que Deucalion et ses sujets se retirèrent sur les sommets du Parnasse ( Pausanias , L. x , C. 6 ). Suivant Arrien , dans ses Bithyniques, cité par le grand Etymologiste (v. 'Aperies), Deucalion s'étoit retiré pour se mettre

à l'abri du déluge, dans la citadelle d'Argos, où il bâtit un temple à Jupiter-Aphésius. On sent que cette tradition n'a aucune vraisemblance.

- 5. Sénèque parle de cette séparation dans ses questions naturelles (L. vi, C. 25). Si velis credere, aiunt aliquando Ossam Olympo cohæsisse, deinde terrarum motu recessisse, et scissam unius magnitudinem montis in duas partes. Tunc effugisse Peneum, qui paludes quibus laborabat Thessalia, siccavit, abductis in se quæ sine exitu stagnaverant aquæ. « Si vous voulez le croire, on » dit que jadis l'Ossa adhéroit à l'Olympe, qu'un » tremblement de terre les sépara, et que par là, » ce qui ne formoit qu'un mont, fut divisé en deux. » Le Penée se fit alors une issue, et laissa à sec les » marais, dont la Thessalie étoit couverte, en emmenant avec lui les eaux qui, jusque-là, faute d'issue » avoient été stagnantes. »
- 6. Euripides, cité par Dicæarque (p. 22), donne Jupiter pour père à Hellen, et Dicæarque suit lui-même cette opinion, car il dit: Ἑλλῶς μὰν οὖν ἐνθὶν, ὥνανρ πρότερον εἰρήκαμεν, ἢν ὁ Διὸς Ἑλλην ἔκτισεν. L'Hellade est, comme je l'ai dit ci-dessus, la ville que fonda Hellen fils de Jupiter. Cela prouve qu'il faut lire avec Sevin, à la page précédente: ἡ γὰρ Ἑλλῶς τοπαλαιὸν ενδοά ποτε πόλις, ἀφ΄ Ἑλληνος τοῦ Διὸς ἐκλνθη τε καὶ ἐκτίσθη. 
  L'Hellade étoit anciennement une ville qui avoit pris » son nom de son fondateur Hellen, fils de Jupiter. » On lit dans toutes les éditions: ἀφ΄ Ἑλληνος τοῦ ᾿Αιόλου, ce qui est une faute. Conon, dans Photius (Narr. 27), dit aussi que suivant quelques auteurs, il étoit fils de

Jupiter; Hygin dit la même chose dans un passage qui a été fort bien rétabli par Bachet de Méziriac, cité par Sevin. En parlant des fils que Jupiter avoit eus (C. 153), il dit Helena ex Pyrrha Epimeti filia. Il est évident qu'il faut lire Hellen ex Pyrrha Epimethei filia. Derichidas, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 118), dit qu'Hellen étoit fils de Jupiter et de Dorippe, mais le plus grand nombre d'auteurs le disent fils de Deucalion (Hérodote, L. 1, C. 56; Thucydides, L. 1, C. 3; Chron. de Paros, ep. 10).

- 7. Amphictyon me paroit un personnage imaginaire, car la plupart des auteurs qui parlent d'Hellen, n'en disent rien, et sa famille ne joue aucun rôle parmi les descendans de Deucalion. J'en parlerai plus au long dans mes notes sur le chap. xiv du troisième livre.
- 8. Pausanias (L. IV, C. 1), le scholiaste de Pindare (Olymp. IX, 64), et Hygin (Fab. 165), disent que Protogénie étoit fille de Deucalion. Opuns, roi des Epéens, avoit une fille du même nom, dont Pindare parle dans sa neuvième Olympique (v. 63 et suiv.). Il y en avoit une troisième, fille de Calydon, dont Apollodore parlera bientôt.
- 9. Hésiode est un des premiers qui ait parlé des trois fils d'Hellen, dans son poëme intitulé la Généalogie des Héros. Le scholiaste de Lycophron (v. 284), et celui de Pindare, rapportent quelques vers de cette généalogie. Voici les deux premiers:

Έλλητος Α' έγέτοντο θιμισοπόλου βασιλήςς , Δώρος το Ξούθος τι , καὶ Λίολος Ιππιοχάρμης.

- D'Hellen, ce roi equitable, naquirent Dorus, Xuthus et Æolus le vaillant cavalier.
- 10. Nous avons vu par un passage des Métérologiques d'Aristote, que les habitans de l'Hellade se nommoient Grecs, à l'époque du déluge de Deucalion. La Chronique de Paros dit aussi (L. 10 et 11), qu'il donna le nom d'Hellènes à ceux qui portoient avant celui de Grecs. Ce dernier leur avoit été donné, suivant Etienne de Byzance (v. Tpasxès), par Græcus, fils de Thessalus. Thessalus étoit, suivant Rhianus, cité par le scholiaste d'Apollonius ( L. 111, v. 1089), fils d'Hæmon, fils de Pélasgus, l'un des chess de la colonie qui vint d'Argos dans la Thessalie. Les habitans de la Thessalie étoient, à ce qu'il paroit, les seuls qui eussent pris le nom de Grecs, et il est très-probable qu'ils ne le quittèrent pas tous; car Hellen ne put donner le sien qu'à ses sujets, et ils n'étoient pas très-nombreux, l'Hellade proprement dite ne formant qu'une portion du royaume d'Achille, qui n'étoit lui-même qu'une portion de la Thessalie. Ce qui semble prouver qu'ils ne quittèrent pas tous le nom de Grecs, c'est que les colonies qui allèrent s'établir en Italie le conservèrent : or, ces colonies n'y passèrent que postérieurement à Hellen; ce nom existoit donc encore dans la Thessalie, d'où elles étoient parties pour la plupart. Je dis que ces colonies avoient conservé ce nom, parce que ce ne pouvoit être que d'elles que les Romains l'avoient appris, et l'on sait qu'ils le donnoient non-seulement aux Grecs de l'Italie, mais encore à ceux de la Grèce proprement dite, qui, très-probablement, ne s'étoient jamais nommés ainsi.

11. Euripides, dans la tragédie d'Ion, dit que Xuthus étoit fils d'Æole, et Æole fils de Jupiter. Comme il écrivoit durant la guerre du Péloponnèse, à une époque où la rivalité entre les Doriens et les Ioniens étoit dans toute sa force, il a sans doute mieux aimé s'écarter des traditions reçues, que de reconnoitre que les Ioniens tenoient leur nom d'un descendant d'Hellen. Apollodore est le seul qui dise que Xuthus alla d'abord dans le Peloponnèse; Pausanias (L. VII, C. 1) dit qu'il fut chasse de la Thessalie par ses frères, qui l'accusoient de s'être approprié les trésors de leur père; il s'enfuit à Athènes où il épousa Creuse, fille d'Erechthee. Euripides ( Ion., v. 58) dit que ce prince lui donna sa fille, par reconnoissance des services qu'il lui avoit rendus dans une guerre contre les Chalcidiens de l'Eubée. Erechthée étant mort, ses fils s'en rapportèrent à lui pour le choix d'un successeur; il décida en faveur de Cécrops, qui étoit l'ainé, et les autres irrités de cette préférence, le chassèrent de l'Attique. Ce fut alors, suivant Pausanias, qu'il alla s'établir dans l'Ægialee. Strabon (L. viii, p. 587) dit qu'Hellen laissa ses Etats à Æolus, l'aine de ses fils, et envoya les deux autres chercher fortune dans d'autres pays: Dorus s'établit dans les environs du Parnasse, et Xuthus alla dans l'Attique, où il fonda quatre villes, ce qu'on nominoit la Tétrapole de l'Attique. Ces quatre villes étoient, Œnoé, Marathon, Probalinthe et Tricoryntha. Conon dit à peu près la même chose (narr. 27); Apollodore s'est donc trompé, ou plutôt son abréviateur aura supprimé une partie de son récit.

12. Ce n'étoit point d'Achæus fils de Xuthus, que

les Achæens tiroient leur origine. Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 17) parle d'un autre Achœus qui alla avec Phthius et Pélasgus ses frères s'établir dans la Thessalie, six générations avant Deucalion, et c'étoit sans doute de lui qu'ils avoient pris leur nom. On les trouve, en effet, à l'époque du siège de Troyes, établis précisément dans le voisinage de la Phthiotide et de la Pélasgiotide, et ils étoient du nombre des sujets d'Achille. Cet Achæus eut un fils nommé Phthius, qui fut père d'Archandre et d'Architèles, qui épousèrent deux filles de Danaus. C'est sans doute faute d'y avoir résléchi, que Pausanias (L. vii, C. 1) leur donne pour père Achieus fils de Xuthus. Il est évident que cela ne peut être. Danaus étoit antérieur de deux générations à Deucalion : il y en avoit quatre de Deucalion à Xuthus; les enfans de ce dernier étoient donc postérieurs de sept générations à Danaus. D'après cela, il est impossible qu'ils aient épousé ses filles : mais comme le premier Achæus n'étoit antérieur à Danaus que de trois générations, ses petits-fils se trouvoient contemporains de ce prince. Il n'est donc pas nécessaire, comme le fait M. Larcher ( Chronologie d'Hérodote, p. 322 et 428), de supposer un second Danaüs dont on ne trouve aucune trace dans l'histoire; il faut seulement supposer qu'on a confondu les deux Achæus, ou peutêtre, qu'on a inventé ce dernier pour donner aux Achæens une origine Hellène. Ces Achæens avoient pu venir dans le Péloponnèse avec Archandre et Architeles; mais il est beaucoup plus probable qu'ils n'y vinrent qu'avec Pélops, qui, suivant Strabon (L. VIII, p. 561), amena dans la Laconie des Achæens de la

Phthiotide. Ils donnèrent leur nom au pays; et comme les descendans de Pélops s'emparèrent par la suite de presque tout le Péloponnèse, le nom d'Achæens devint commun à tous les habitans de cette contrée; c'est par cette raison qu'Homère l'emploie assez souvent pour désigner les Grecs en général.

13. L'histoire d'Ion a encore été plus défigurée par les fables que celle d'Achæus; ce qui n'est pas étonnant, cette histoire étant liée aux origines d'une des deux grandes divisions de la nation Grecque. C'étoit de lui, en effet, que les Ioniens tenoient leur nom, et comme les Athéniens en faisoient partie, les poëtes tragiques, qui étoient presque tous Athéniens, avoient du s'exercer de préférence sur cette histoire. Euripides (in Ione), Strabon (L. VIII, p. 588) et Conon (Narr. 27) disent qu'il avoit été roi d'Athènes. Il paroît que les deux derniers l'ont dit sur l'autorité d'Euripides, car il n'en est question dans aucun historien. Hérodote dit à la vérité ( L. v. C. 66) qu'il avoit donné les noms de ses quatre fils aux quatre tribus d'Athènes, mais il ne dit pas qu'il y ait été roi. Il avoit, suivant Pausanias (L. vii, C. I) et Strabon ( L. viii, p. 588 ), commandé les Athéniens dans une guerre qu'ils eurent à soutenir contre les Thraces qui habitoient Eleusine; mais ce service étoit-il assez grand pour qu'ils lui eussent décerné la couronne au préjudice des fils d'Erechthée? Cela ne paroit pas probable, et cela ne peut se concilier ni avec Apollodore, ni avec aucun des autres chronologistes, qui tous placent le règne du second Cécrops immédiatement après celui d'Erechthée. D'après cela, je ne vois pas comment Ion avoit pu acquérir assez d'autorité pour donner son nom aux Athéniens, et celui de ses fils à leurs tribus. Aussi Plutarque (vie de Solon, C. XXIII ou XLV, de la trad. d'Amyot) dit-il que suivant quelques auteurs, ces tribus avoient pris leurs noms des professions de ceux qui les composoient, ce qui est plus vraisemblable. Ces noms à la vérité étoient les mêmes que ceux des tribus des Ioniens, comme on le voit par quelques inscriptions; mais les Ioniens ayant demeure long - temps dans l'Attique, après leur expulsion du Péloponnèse, avoient dù s'incorporer dans les tribus Athéniennes, comme le firent par la suite les Platæens; et d'après cela, cette conformité de noms n'a rien de surprenant. Ce fut sans doute, ou pendant ce sejour, ou peut-être quelque temps après, que les Athéniens prirent le nom d'Ioniens; mais je ne crois pas qu'ils le portassent auparavant; et le passage d'Homère (Il., L. xIII, v. 685) sur lequel on se fonde pour le leur donner, me paroit évidemment interpolé, d'après le vers 147 de l'hymne à Apollon. Dans ces deux passages, les Ioniens sont nomines 'Earsy irons, aux robes trainantes; or, on sait que ces longs vêtemens sont propres aux peuples de l'Asie, et ils ne pouvoient convenir à un peuple belliqueux comme l'étoient alors les Grecs. D'ailleurs, si les Athéniens avoient été vetus d'une manière aussi contraire à celle de tous les autres Grecs, Homère n'auroit pas manque d'en dire quelque chose dans le Catalogue. Les Ioniens prirent sans doute l'usage de ces longues robes, après leur établissement dans l'Asie, et ils le communiquerent aux Athéniens, qui le quittèrent cependant des qu'ils se virent obligés à des guerres plus fréquentes. D'après cela, tout ce qui me paroit probable dans l'histoire d'Ion, c'est qu'il étoit fils de Creüse, fille d'Erechthée, et qu'il fonda un Etat dans le Péloponnèse: tout le reste est de l'invention des poëtes tragiques, qui ne concevant pas comment Athènes pouvoit être la métropole de l'Ionie, sans que les Athéniens eussent eux-mêmes portés le nom d'Ioniens, imaginèrent toutes ces fables pour en rendre raison. On trouvera de plus grands détails dans ma dissertation préliminaire.

14. Il y a dans le texte : Aupos d'à The dipar Zweat Πελοποντήσου λαδών. J'ai traduit πέραι, par vis-à-vis, quoique je n'aie trouvé aucun exemple de ce mot employé dans cette signification. Il paroit cependant que c'est ce qu'Apollodore a voulu dire; le Parnasse, dans les environs duquel Dorus s'établit, suivant Strabon ( L. viii, p. 587 ), étoit effectivement vis-à-vis le Péloponnèse. Mais Strabon n'est point d'accord en cela avec Hérodote, dont je vais rapporter un passage concernant les Doriens : « Les Hellènes habi-» toient la Phthiotide sous le règne de Deuca-» lion; et sous celui de Dorus fils d'Hellen, le pays » appelé Histiæotide, au pied des monts Ossa et » Olympe. Chassés de l'Histiæotide par les Cadmeens, » ils allèrent s'établir dans le Pinde, où ils furent appelés Macédnes; dela ils passèrent dans la Dryo-» pide, et de la Dryopide dans le Péloponnèse, où » ils furent appelés Doriens. » Je crois devoir faire quelques observations sur ce passage, qui est important pour l'histoire des Doriens. Nous avons vu en quoi consistoit l'établissement des Hellènes dans la Phthiotide; Strabon les fait passer immédiatement delà dans la Doride située dans les environs du Parnasse et du mont Œta; mais il se trompe, ils avoient habité dans l'intervalle un autre pays qui avoit aussi porté le nom de Doride. Un fragment d'Andron, rapporte par Etienne de Byzance (v. Aupter), et par Strabon (L. x, p. 729), nous apprend que Tectaphus ( Diodore de Sicile, L. IV, C. 60, le nomme Tectamus), fils de Dorus, partit de la partie de la Thessalie, qui se nommoit alors Doride, et qui prit depuis le nom d'Histiæotide, avec une armée de Doriens, d'Achæens et de Pélasges, avec lesquels il alla s'établir dans l'île de Crète. Ce Tectamus avoit épousé, suivant Diodore de Sicile, une fille de Créthée, dont il eut un sils nommé Astérius, qui épousa Europe, mère de Minos. Scylax, cité par Etienne de Byzance (ibid.), dit aussi que Dorus eut pour sa portion la partie de la Thessalie au couchant du Pinde, qu'il nomma Doride, et qui prit depuis le nom d'Histiæotide, Enfin, Strabon lui - même reconnoît que l'Histiæotide avoit anciennement porté le nom de Doride (L. 1x, p. 668). Les Doriens y étoient encore du vivant d'Hercules; ce héros, en esset, assista Ægimius leur roi, dans une guerre contre les Lapithes qui habitoient le mont Olympe ( Apollodore, L. II, C. VII; Diodore, L. IV, C. 37), et Diodore dit expressément que les Doriens habitoient alors l'Histimotide. Il est vrai que Strabon dit que ce fut à Æpalius roi de la Doride, entre l'Œta et le Parnasse, qu'Hercules donna ce secours, mais il est le seul qui parle de cet Æpalius. Ils furent chassés

de leur pays peu de temps après la mort d'Hercules, par les Thébains, qu'Hérodote nomme les Cadméens. Ces derniers ayant été vaincus à Glisante par les Argiens, ne voulurent plus rentrer dans leur ville, et une partie d'entre eux alla fondre sur les Doriens. ou plutôt alla se réunir avec eux, comme je le prouverai dans mes notes sur le chapitre 7 du livre 11. Les Doriens se trouvant trop resserrés, à cause de ces nouveaux habitans, s'étendirent sur le Pinde, qui étoit alors habité par les Macednes, avec qui ils devoient avoir des liaisons, puisque les Macednes descendoiont de Macédon, fils de Thya fille de Deucalion, suivant Hésiode; ou fils d'Æole, suivant Hellanicus (Constantin Porphyr. Themata Imperii, L. II, p. 22, t. 1 Imperii Orient. Bandurii); et c'est probablement à cause de cela qu'Hérodote dit qu'ils en prirent le nom. Ils n'y restèrent pas long-temps, car il paroit qu'ils furent entièrement chassés de leur ancien pays par les Histimens de l'Eubée, et ils allèrent alors dans la Dryopide, où ils fondèrent trois villes, suivant Andron ( Strabon, L. x, p. 729 ), Erinéum, Bœuin et Cytinium. Strabon (L. ix, p. 654), Scymnus Chius (v. 591 et suiv.), et plusieurs autres y ajoutent une quatrième ville, qu'ils nomment Pindus, pour former ce qu'on appeloit la tétrapole Dorienne. Strabon reprend même Andron (L. x, p. 729), de ce qu'il n'a donné que trois villes aux Doriens, qui, suivant lui, en avoient quatre. Mais malgré toute l'autorité qu'il doit avoir en pareilles matières, je crois qu'il se trompe ; car Thucydides ( L. 1, C. 107) dit en parlant de la guerre que les Phoceens firent aux Doriens de la Doride, qu'ils n'avoient que trois villes; il leur donne les mêmes noms qu'Andron, et il ajoute qu'elles étoient la métropole des Doriens. Diodore de Sicile (L. x1, C. 79), en parlant de la même guerre, s'accorde avec Thucydides; enfin, Conon, qui dit que ces villes furent fondées par Dorus lui-même, n'en nomme que trois. Strabon, Scynnus et les autres qui supposent que Dorus, au sortir de la Thessalie, alla s'établir auprès du Parnasse, auront cru que le Pinde, sur lequel on disoit que les Doriens avoient demeuré, étoit le nom d'une de leurs villes. Je ne conçois pas comment Hérodote a pu dire que les Doriens n'avoient pris ce nom qu'à leur entrée dans le Péloponnèse. Il est probable qu'il s'est trompé; car Homère parle dans son Odyssée des Doriens qui étoient dans l'île de Crète, bien antérieurement à l'époque dont il s'agit, et ces Doriens venoient de la Thessalie, comme nous l'avons vu.

15. Strabon dit que le royaume d'Æole s'étendoit depuis le fleuve Asope jusqu'au Pénée, ce qui me paroit bien vague; car si c'étoit en suivant les bords de la mer, il auroit eu la plus grande partie de la Thessalie. Conon dit que ses Etats étoient situés entre l'Asope et l'Enipée; l'Asope étoit un petit fleuve qui se jetoit dans le golfe Maliaque, auprès de Trachine. Alors les Etats d'Æole auroient été à peu près les mèmes que ceux qu'Achille eut par la suite. Suivant la description qu'en donne Homère (Il., L. 11, v. 681 et suiv.), Trachine étoit à l'une des extrémités; Phthie, presqu'au confluent de l'Enipée et de l'Apidan, étoit à l'autre; ils s'étendoient du côté de la mer, jusqu'à Larisse, qui

est, à ce que je crois, la même ville qu'Argos le Pélasgique, dont parle Homère. Larisse, comme on le sait, étoit le nom que portoient les citadelles des villes nommées Argos. Mais je ne crois pas qu'Æole ait régné sur tout ce pays; car il paroit que Myrmidon en avoit la plus grande partie, comme nous le verrons bientôt. D'après cela, le royaume d'Æole devoit se borner à l'Hellade proprement dite. Mais si un des fils d'Hellen y étoit resté, Hérodote n'auroit pas dit que les Hellènes, sous le règne de Dorus, avoient été habiter l'Histiæotide, ce qui suppose qu'ils avoient quitté l'Hellade. Je suis donc tenté de croire que le royaume d'Æole dans la Thessalie, étoit purement imaginaire; j'observerai à l'appui de cette conjecture. qu'on ne trouve aucune partie de la Thessalie qui ait porté le nom d'Æolide. Diodore de Sicile dit à la vérité (L. xIV, C. 67) que Mimas, fils d'Æole, gouverna, après la mort de son père, la partie de la Thessalie nommée Æolide; qu'il eut un fils nommé Hippotas, qui fut père d'un second Æole, dont la fille nommée Arné, eut de Neptune un fils nommé Bœotus, qui emmena une partie des Æoliens dans le pays auquel il donna son nom: mais on ne trouve nulle part dans la Thessalie cette Æolide; nous voyons, au contraire, par Thucydides ( L. III, C. 102 ), que le pays de Calydon et la Pleuronie avoient anciennement porté le nom d'Æolide, et c'est probablement là qu'il faut chercher le royaume d'Æole. Nous avons vu que Deucalion s'étoit d'abord établi dans les environs du Parnasse; il s'étendit sans doute delà dans le pays des Curètes et des Lélèges (c'est-à-dire l'Ætolie et la Locride), puisque ce fut avec eux, suivant Denys d'Halicarnasse (L. I, C. 17,

- p. 47), qu'il chassa les Pélasges de la partie de la Thessalie dont il s'empara. Cette partie de la Thessalie devoit être très-peu considérable, puisque nous avons vu qu'Hellen son fils n'avoit donné son nom qu'à un très-petit canton; ses nouvelles conquêtes ne le firent sans doute pas renoncer à ses anciens Etats, et il paroit qu'ils furent gouvernés après sa mort par Orestheus son fils (Pausanias, L.x, C.38), et Kole succèda probablement à ce dernier.
- 16. Euripides, dans des vers cités par Dicæarque (De statu Græciæ, p. 22,: .t 1 des petits Géogr.), ne donne à Æole que quatre fils: Sisyphe, Athamas, Créthée et Salmonée. Nous verrons effectivement par la suite, que ces quatre sont les seuls dont l'origine ne soit pas contestée.
- 17. Myrmidon étoit fils de Jupiter et d'Euryméduse fille de Clitor; on dit que pour la séduire, Jupiter se changea en fourmi, ce qui fut l'origine du nom de son fils (Clément. d'Alex., Exhort., p. 34; Arnobe, L. IV, p. 145). Actor son fils épousa Ægine mère d'Æaque, et laissa ses Etats à Pélée fils de ce dernier, comme nous le verrons par la suite. Ces Etats étoient précisément ceux sur lesquels on disoit qu'Æole avoit règné. Et c'est d'après cela que Prideaux, dans ses notes sur les marbres d'Arondel, suppose que Myrmidon ne régna qu'après la mort d'Achæus, à qui il succéda, comme époux d'une des filles d'Æole; mais les auteurs qu'il cite ne disent rien de cela.
  - 18. Je n'ai pas besoin de rappeler ici la fable de

Digitized by Google

Céyx et d'Alcyone, telle qu'elle est rapportée dans les Métamorphoses d'Ovide (L. x1, v. 430 es suiv.), par Hygin (Fab. 65), et par d'autres. Il est probable qu'Hésiode est l'auteur qu'Apollodore a suivi; ce n'est, en effet, qu'à l'histoire de Ceyx et d'Alcyone qu'on peut rapporter ce que dit Julien l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat. VII, p. 235): Tò d'à ix vai 'Hoidou l'Empereur (Orat.

19. Nérée et Oplée nous sont absolument inconnus; je parlerai d'Epopeus sur le chap. v du troisième livre. Triops ou Triopas étoit, suivant quelques auteurs, fils du Soleil et de Rhodé ( Diodore de Sicile, L. v, 61); Callimaque le dit fils de Neptune et de Canace fille d'Æole. Mais comme on trouve plusieurs Triopas dans la famille des rois de l'Argolide, il est très-probable que celui-ci étoit de la branche qui s'étoit établie dans la Thessalie. Effectivement, la ville de Dotium qu'il habitoit, avoit été fondée, suivant Mnaséas et Hérodien, cités par Etienne de Byzance (v. Aérur), par Dotus fils de Pélasgus, et il étoit sans doute l'un de ses descendans. Il étoit, suivant Callimaque, père d'Erysichthon, qui ayant fait couper un arbre dans une forêt consacrée à Cérès, en fut puni par la déesse, qui lui donna donna une faim telle, que rien ne pouvoit l'assouvir; ce fut sans doute à la suite de cela que Triopas alla s'établir à Gnide, où il fonda Triopium. Diodore de Sicile dit que c'étoit Triopas lui-même qui avoit coupé ce bois, et qu'il avoit été obligé de s'enfuir pour se soustraire à l'indignation de ses sujets.

Aloée est bien moins connu par lui-même que par ses fils, dont Homère parle en plusieurs endroits. Il dit dans son Odyssée (L. x1, v. 304) qu'ils étoient fils de Neptune; mais Diodore de Sicile (L. v, C. 51) et Parthénius (Narr. 19) disent qu'ils étoient fils d'Aloée. Ils étoient, suivant Eratosthènes, fils de la Terre, et comme Iphimédie les avoit élevés, ils passoient pour fils d'Aloée (Apollonii sch., 1, 482).

- 20. Hýgin (Fab. 65) dit qu'ils croissoient tous les mois de neuf doigts chacun. Apollodore a suivi Homère (Od., L. x1, v. 320).
- 21. On voit par là qu'ils habitoient la Thessalie, et c'étoit l'opinion de beaucoup d'auteurs, comme nous le verrons; mais suivant les Bœotiens, ils avoient habité la Bœotie, et Pausanias (L. 1x, C. 29) cite des vers d'un aucien poëte nommé Hégésinous, dont les ouvrages étoient déjà perdus de son temps, qui disoit qu'ils avoient fondé la ville d'Ascra, de concert avec Æole, fils de Neptune et d'Ascré. Pausanias ajoute qu'ils fixèrent les premiers le nombre des Muses à trois, et établirent un culte en leur honneur.
- 22. Il est question de cette captivité de Mars dans l'Made (L.v., v. 385), et Eustathe dit qu'ils avoient enchaîné Mars pour le punir de ce qu'il avoit tué T. II.

Adonis, dont Vénus leur avoit confié la garde. Mais je crois que ce récit est allégorique, et qu'il a rapport à la guerre qu'ils eurent contre les Thraces, qui étoient spécialement sous la protection de Mars. Parthénius en dit quelque chose (Narr. 19); mais Diodore de Sicile la raconte plus en détail (L. v. C. 50 ). Boree avoit eu de deux femmes, Lycurgue et Butès; Lycurgue étant monté sur le trône, Butès conspira contre lui; ses prosets ayant été découverts, il s'enfuit avec ses complices, et s'empara de Strongyle, l'une des Cyclades; comme ils n'avoient point de femmes, ils cherchèrent à s'en procurer en les enlevant. Dans une de leurs courses, ils débarquèrent dans la Phthiotide, où ils trouvérent les nourrices de Bacchus occupées à célébrer les orgies de ce dieu. Butes enleva Coronis, l'une d'elles, et la viola; elle invoqua le secours de Bacchus, qui rendit Butès furieux à un tel point, qu'il se précipita dans un puits, et se tua. Les autres Thraces enleverent plusieurs femmes, parmi lesquelles étoient Iphimédie et Pancratis sa fille, que Parthénius nomme Pancrato, et ils retournèrent à Strongyle où ils choisirent pour roi Agassamène, à qui ils donnèrent en mariage Pancratis, et il donna Iphimédie à un de ses amis, Aloée envoya Otus et Ephialte ses deux fils à la recherche de sa feinme et de sa fille; ils abordèrent à Strongylé, défirent les Thraces et prirent leur ville :. Pancratis mourut quelque temps après. Ils restèrent dans l'île, qu'ils nommèrent Dia, et regnèrent sur les Thraces qui y étoient. La discorde s'étant mise entre eux quelque temps après, il y eut un combat où ils se

tuèrent l'un l'autre. Dia prit par la suite le nom de Naxos.

- 23. Homère dit qu'Apollon les tua à coups de flèches, avant qu'ils fussent parvenus à l'âge viril; il a été suivi par Apollonius (L. 1, v. 484) et par plusieurs autres poëtes. Il paroit que c'étoit l'ancienne tradition, car le scholiaste d'Homère (Od., L. x1, v. 317), après avoir raconté leur mort comme Apollodore, ajoute: c'est une tradition des modernes. Hygin (Fab. 28) dit qu'ils voulurent violer Diane, et que ce fut Apollon qui envoya la biche. Homère ne dit point où ils furent tués; mais Pindare (Pyth. 4, 156) et Diodore de Sicile (L. v, C. 51) disent que ce fut dans l'île de Naxos. Cependant les Bœotiens, suivant Pausanias, montroient leur tombeau auprès d'Anthédon. Philostrate semble dire qu'on voyoit leurs os dans la Thessalie (Heroic., C. 1, § 3).
- 24. Presque tous les auteurs sont d'accord sur les parens d'Endymion; mais il n'en est pas de même de son histoire, sur laquelle il y a trois traditions bien distinctes, dont deux se trouvoient dans des ouvrages attribués à Hésiode. Suivant la première, qui avoit été suivie par Pisandre, Phérécydes, Acusilas, Nicandre et Théopompe, Jupiter avoit fait Endymion le dispensateur du trépas, de manière qu'il pouvoit ne mourir que lorsque cela lui plairoit. Suivant la seconde, qui se trouvoit dans l'ouvrage nommé Megalæ Eoæ, il l'avoit admis dans le ciet; Endymion y étant devenu amoureux de Junon, fut trompé par une nuée, à qui Jupiter avoit donné la forme de cette déesse, et ce dieu le précipita dans le Tartare. Suivant Epiménides, il le condamna seu-

G 2

lement à un sommeil éternel. Suivant la troisième tradition, qui avoit été suivie par Sapho, Endymion demeuroit dans la Carie; la Lune en étant devenue amoureuse, l'endormit dans un antre de la montagne de Latmos, où elle alloit le voir toutes les nuits (Apollonii schol., L. IV, 57), et elle en eut, suivant Pausanias (L. v, C. 1), cinquante filles. Nicandre, dans son poëme sur l'Ætolie, avoit transporté cette scène sur une montagne auprès de Trachine. Comme cette montagne se nommoit Aselena, sans lune, il prétendoit qu'on lui avoit donné ce nom, parce que le reste de la terre étoit privé de lune, lorsque cette déesse dormoit avec Endymion ( Etym. magnum, v. 'Ariana). C'étoit probablement de la Lune qu'il avoit eu un fils nommé Phtheir, qui donna son nom à une montagne de la Carie (Homeri schol., Il., L. 11, v. 868). Je crois que dans ces différentes fables il s'agit de plusieurs personnages qui ont porté le même nom. C'étoit sans doute de l'Endymion de Carie que le Sommeil étoit devenu amoureux, suivant Licymnius de Chio ( Athénée, L. xIII, p. 564 ).

- 25. Pausanias (L. v, C. vIII) dit que, suivant les Eliens, l'Elide étoit alors gouvernée par Clymenus fils de Cardys, l'un des descendans d'Hercules Idæen. Clymenus étoit venu de l'Île de Crète s'établir dans l'Elide, environ cinquante ans après le déluge de Deucalion. Il fut détrôné par Endymion.
- 26. Il y avoit dans le texte: Ειδυμίωτες δε καί Σπίδες Νύμφης ή Νηίδες. Μ. Heyne a renfermé les mots Σηίδες τυμφης ή entre deux parenthèses, et il croit qu'il faut les retrancher; mais je ne retranche que

i, et je lis Νύμφης Νηίδος: nous voyons de même dans le L. III, C. 3, Νύμφης Νηίδος Κλεισχαρίας. Pausanias (L. v, C. 1) dit qu'on n'étoit pas d'accord sur le nom de sa femme, qui étoit ou Astérodie, ou Chromie fille d'Itonus fils d'Amphictyon, ou Hypérippe fille d'Arcas. Il ajoute qu'il eut plusieurs enfans, savoir, trois fils: Pæon, Epéus ét Ætolus; et une fille nommée Eurycyda. Conon (Narr. 14) ne lui donne que deux enfans, Ætolus et Eurypyle; cette dernière eut de Neptune un fils nommé Elis, qui est sans doute celui que Pausanias nomme Elius.

27. Ce fut Apis fils de Jason qu'Ætolus tua par mégarde aux jeux funèbres qui se célébrerent à la mort d'Azan (Pausanias, L. v, C. 1), et non Apis fils de Phoronée, qui étoit antérieur de plusieurs générations à Deucalion. Cette faute ne peut être d'Apollodore, qui nous apprend lui-même (L. III, C. 1) qu'Apis fils de Phoronée fut tué par Thelxion et Thelchin. Strabon (L. VIII, p. 547) dit d'après Ephore, qu'Ætolus fut chassé de l'Elide par Salmonée son oncle. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il se retira dans le pays des Curètes, avec une partie des habitans de l'Elide, et qu'il lui donna le nom d'Ætolie; et l'on voyoit encore du temps d'Ephore, à Thermes, ville où les Ætoliens tenoient leurs assemblées; une statue d'Ætolus, avec une inscription que Strabon rapporte (L. x, p. 711). Etienne de Byzance parle d'un autre Ætolus père de Physcus, et fils d'Amphictyon : Φύσκος πόλις Λοκρίδος από Φύσ-200 του Αίτωλου, Αμφικτύοιος του Δευκαλίωτος. Mais je crois que ce passage est tronqué; l'oubli de l'article

τοῦ ayant Αμφικτύοιος me fait soupçonner qu'on y a oublie autre chose, et je crois qu'il faut y lire τῆς Χρομίας τοῦ Ἰτώνου, τοῦ Αμφικτύοιος. C'est à la même tradition que se rapporte ce que dit Scymnus Chius, y. 586.

'Απέναντι δ' Εύθοίας κατοικούσι Λοκροί '
''Ων πρώτος ήρξεν , ώς λίγουση , 'Αμφικτύων 
'Ο Δευκαλίωνος , έχόμενος δ' άφ' αίματος 
Αίταλός ' είτα Φύσκος ές γενοά Λοκρόν

- « Vis-à-vis l'Eubèe sont les Locriens, qui furent » gouvernés d'abord, à ce qu'on dit, par Amphictyon » fils de Deucalion; ensuite par Ætolus qui lui te-» noit par les liens du sang; et après lui, par Phys-» cus, qui fut père de Locrus. » Ætolus étoit fils de la petite-fille d'Amphictyon; c'est pour cela que Scymnus dit qu'il lui tenoit par les liens du sang.
- 28. Autocrates, cité par Athénée, racontoit dans ses Achaïques, que Jupiter s'étoit transformé en colombe pour jouir de Phthia, jeune fille d'Ægium, (Athénée, L. IX, p. 395; Ælien, Hist. div., L. I, C. 15): Etienne de Byzance parle d'une autre Phthia (v. 46/a); mais elles nous sont toutes les deux inconnues d'ailleurs. On ne connoît pas davantage les trois fils de celle-ci.
- 29. L'auteur du Traité des Fleuves, attribué à Plutarque, parle de deux autres Calydon; l'un fils de Thestius, et l'autre, fils de Mars et d'Astynomé. Ce dernier fut changé en rocher, pour avoir vu Diane au bain (1.v,p. 1046, ed. de Wyttembach). Etienne de Byzance (v. Kaluddi) dit que suivant quelques auteurs, Calydon étoit fils d'Endymion.

3c. Homère (II., L. xiv, v. 115) et Antoninus Liberalis le nomment Porthéus. Pausanias le nomme Parthaon (L. iv, C. 35).

- 31. On peut voir sur l'extraction de Thestius, Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 1, p. 279.
- 32. Presque tous les auteurs donnent Mars pour père à Evénus, excepté Hygin (Fab. 167 et 242), qui le dit fils d'Hercules; mais il est probable qu'il s'est trompé. On lit dans les Petits Parallèles attribués à Plutarque (C. 40), qu'il étoit fils de Mars et de Stéropé: Εὐηνος Αρεως καὶ Σθερόωνς τὴν Οἰνομώνυ γήμως Αλκίνητη. Il est évident qu'il faut corriger avec Sevin, Ευήνος Αρεως, τὴν Οἰνομώνυ καὶ Σθερόωνς γήμως Αλκίνητη. Tout le monde sait que Stéropé, fille d'Atlas, étoit la femme d'Œnomaüs.
- 33. La tradition que suit Apollodore, avoit été adoptée par Simonides, cité par le scholiaste d'Homère (édition de Venise, Il., L. IX, v. 553). Ce poëte disoit que les chevaux qu'avoit Idas étoient ceux de Neptune lui-même, et qu'il avoit enlevé Marpesse à Ortygie en Chalcide, dans l'île d'Eubée. Suivant une autre tradition rapportée par le même scholiaste; et qui avoit été, à ce qu'il paroit, suivie par Bacchylides (Pindari schol., Isthm. IV, 92), Evénus défioit à la course des chars ceux qui venoient lui demander la main de sa fille; il les tuoit après les avoir vaincus, et exposoit leurs têtes sur le haut de sa maison pour épouvanter ceux qui voudroient se présenter. Il en avoit déjà fait périr beaucoup; mais Idas

se fiant à la vitesse des chevaux que Neptune lui avoit donnés, se présenta à la course, et enleva Marpesse, qui étoit alors à danser dans le temple de Diane.

34. Les anciens n'étoient pas d'accord sur le nom de la feinme de Thestius. Phérécydes disoit que Léda et Althée étoient filles de Thestius, qu'il nomme Thespius (ces deux noms étant très-souvent confondus), et de Laophonte sille de Pleuron (Apollonii schol., 1, 146). Le scholiaste d'Apollonius dit ailleurs qu'Iphiclus et Althée étoient enfans de Déidamie, fille de Périérès. Hygin (Fab. 14, p. 48) dit aussi qu'Iphiclus et Althée avoient la même mère, mais il la nomme Leucippe. Suivant d'autres auteurs, Léda n'étoit point fille de Thestius, et voici ce que dit le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 146): Ευμπλος δε έν Κορινθιακοίς Γλαύκου του Σισύφου θυγατέρα Φησίν αυτήν και Παντιιδυίας. 'Απολομένων γώρ των ίπτως τῷ Γλαύκο, ἀφικνείται εἰς την Λακωνικήν κατὰ ζήτησιν αὐτων , κακεί συγγιτεται Παιτειδυία, η ν νσίερον γημασθαι Φηoi Ocomin. The die Andar, Thauxou ovoar, nhybneu Ocomion. « Eumėlus dans ses Corinthiaques, dit que Leda étoit » fille de Glaucus, fils de Sisyphe. Glaucus, en effet, » ayant perdu ses chevaux, vint dans la Laconie » pour les chercher; il y eut commerce avec Pan-» tidyia, que Thespius épousa ensuite, de manière » que Léda, qui étoit fille de Glaucus, passa pour » fille de Thespius. » J'ai corrigé ce passage d'après une copie tirée sur un Ms. de la bibliothèque nationale. Cette copie a été faite, à ce que je crois, par le savant M. Schneider, pour M. Brunck, lequel l'a donnée à M. Schwæighæuser le fils, qui a eu la complaisance de me la prêter. Les fautes qui sont dans l'imprimé ont induit en erreur M. Heyne dans son commentaire sur Apollodore, p. 109 et 45 de la dernière édition. Le scholiaste imprimé ajoute ensuite, qu'il paroissoit que Phérécydes croyoit qu'Althée étoit aussi fille de Glaucus : 'Οτι δέ Γλαύκου έσλι θυγατήρ καί Αλθεία αἰνίτθεται λέγων, τούς τέπε θυγατήρ Γλαύπου μάπαιρα. Φησε τον μέν Πολυδεύκη Διος τον δε Κάσθορα Turdapea. « Il donne aussi à entendre qu'Althée étoit » fille de Glaucus; car il dit, ceux qu'enfanta la » fille heureuse de Glaucus, faisant allusion à Pol-» lux, fils de Jupiter, et à Castor, fils de Tyndare. » J'ai rétabli par conjecture ce dernier passage, qui ne se trouve pas dans le Ms. que j'ai cité, et qui me paroit mutilé, car il devroit y être question de Léda, qui étoit la mère de Castor et de Pollux.

35. Le scholiaste d'Homère (L. IX, v. 563, Iliade) donne cinq fils à Thestius, et il les nomme Iphiclus, Polyphantès, Phanès, Eurypylus et Plexippus. Ovide semble n'en reconnoître que deux, puisque dans l'énumération qu'il fait de ceux qui se rassemblèrent pour la chasse du sanglier de Calydon, il dit (Métam., L. vui, v. 304):

#### Et duo Thestiada.

Et dans la suite, il les nomme Plexippus et Toxéus (v. 440, 441). Il n'y en avoit que deux sur le fronton du temple de Minerve Aléa à Tégée, dont Pausanias donne la description (L. viii, C. 45), et il les nomme Prothous et Comètes. Hygin en compte trois (Fab. 173), qu'il nomme Plexippus, Ideus et Lyn-

ceus; mais il est probable que ces noms sont corrompus.

36. Homère ne donne à Porthaon, qu'il nomme Portheus, que trois fils: Agrius, Mélas et Œnée (Iliade, L. xiv, v. 115); et, suivant son scholiaste, Lycopeus et Alcathous étoient fils d'Agrius. Apollonius de Rhodes donne à Œnée un autre frère, nommé Laocoon, mais qui n'étoit pas de la même mère (L. 1, v. 192).

#### CHAPITRE VIII.

Note 1. Hécatée de Milet, cité par Athénée ( L. 11, p. 35), dit qu'Oresthée, fils de Deucalion, étant venu s'établir dans l'Ætolie, sa chienne y mit bas d'un tronçon de bois; il le fit enterrer, et ce tronçon produisit un cep de vigne chargé de raisins. En mémoire de cet événement, il nomma Phytius le fils qu'il eut ensuite. Phytius fut père d'Œnée, qu'on nomme ainsi, parce que les Grecs nonmoient alors la vigne OEné, olim. Œnée fut père d'Ætolus. Pausanias raconte à peu près de même l'origine de la vigne; mais suivant lui, cela se passa dans le pays des Locriens Ozoles (L. x, C. 38). Au reste, cette fable ne peut avoir rapport à Œnée, dont il s'agit ici, qui étoit postérieur à Deucalion de sept générations. Suivant une autre tradition, rapportée par Servius (Géorgiques, L. 1, v. 1x), Œnée, roi d'Ætolie, avoit un berger nommé Staphylus. Ce berger s'étant aperçu qu'une de ses chèvres s'écartoit du reste du troupeau pour paître, et qu'elle devenoit de jour en jour plus grasse, la suivit, et ayant vu qu'elle mangeoit du raisin, il en gouta lui-même. Il trouva ce fruit si

agréable, qu'il en porta à son maitre; Œnée en exprima le jus, et en fit une liqueur qu'il appela OEnos; et par reconnoissance pour le berger, il donna au fruit le nom de Staphylé. Hygin raconte la chose d'une manière plus simple. Bacchus étant venu chez Œnée, devint amoureux d'Althée. Œnée s'en étant aperçu, fit semblant d'être obligé de s'absenter pour un sacrifice, et les laissa seuls ensemble. Bacchus coucha avec Althée, dont il eut une fille nommée Déjanire, et pour récompenser Œnée de sa complaisance, il lui apprit à cultiver la vigne, et donna son nom au jus du fruit qui en provint.

2. Andræmon étoit fils d'Oxylus, suivant Antoninus Liberalis ( Narr. 32 ). Cet Oxylus est probablement celui dont Apollodore vient de parler, qui étoit fils de Mars et de Protogénie, fille de Calydon. Andræmon étoit père de Thoas, qui commandoit les Ætoliens au siège de Troyes. Thoas eut pour fils Hæmon, père d'un autre Oxylus, qui ramena les Doriens dans le Péloponnèse. Cette généalogie est très-bien établie par Pausanias (L. v, C. 3), qui ajoute que la mère de Thoas et celle d'Hyllus étoient sœurs. C'est donc mal à propos que Werheyck a cherché des difficultés dans le passage d'Antoninus Liberalis que je viens d'indiquer; s'il s'étoit rappelé d'Oxylus, fils de Protogénie, il n'auroit pas dit que par ces mots 'Avδραίμων ο Οξύλου, il falloit entendre Andræmon, père d'Oxylus. Antoninus Liberalis dit qu'il avoit épousé Dryopé, fille de Dryops, fils du fleuve Sperchée et de Polydore, l'une des filles de Danaus (Narr. 32). On montroit à Amphisse, à ce que dit Pausanias,

le tombeau d'Andræmon, et on disoit que Gorgé y étoit aussi enterrée (L. x, C. 38).

- 3. Comme les anciens n'étoient pas moins curieux de conserver la généalogie des animaux fameux, que celle des hommes célèbres, quelques auteurs nous apprennent que ce sanglier, ainsi que celui d'Erymanthe, avoient été produits par la laie de Crommyon, que Thésée tua par la suite ( Etienne de Byz., v. Κρομμύση). Athénée nous apprend que ce sanglier étoit femelle, et de couleur blanche (L. 1x, p. 401).
- 4. Dryas est probablement celui que Nestor nomme comme un des héros qu'il avoit vus dans sa jeunesse (Iliade, L. 1, v. 263). Il fut un de ceux qui combattirent avec les Lapithes contre les Centaures (Ovide, Métam. xIII, 290).
- 5. Il y avoit ici une faute dans le texte; Céphée étoit fils d'Aleus, et par conséquent frère de Lycurgue, comme nous le verrons ci-après, L. III, C. 9, et comme le disent Apollonius de Rhodes (L. 1, 2. 164), Hygin (Fab. 14), et Pausanias (L. VIII, C. 4). J'ai donc cru devoir corriger, comme le propose Bachet de Méziriac, Κηφευές, καὶ ᾿Αγκαῖος Λυκούργου. « Céphée, » et Ancée fils de Lycurgue. »
- 6. Pausanias (L. VIII, C. 45), Ovide (Mét., L. VIII, 310) et Hygin (Fab. 173) mettent Iolaüs, fils d'Iphiclus, au lieu de son père.
- 7. Stace, dans sa Thébaide, a mis au nombre des chasseurs, Ixion au lieu de Pirithous son fils. Il dit,

en effet, en parlant du sanglier (L. 11, v. 473):

Jam Telamona solo, jam stratum Ixiona linquens, Te Meleagre subit.

Ce seroit ici le lieu de dire quelque chose sur l'extraction de Pirithous, si Bachet de Méziriac n'avoit pas épuisé la matière dans ses commentaires sur Ovide, T. 1, p. 150 et suiv.

- 8. Actor père d'Eurytion, étoit fils de Myrmidon, comme on l'a vu ci-dessus. J'aurai occasion d'en parler plus au long par la suite, et de distinguer les différens Actor.
- 9. Atalante avoit amené avec elle une chienne célèbre, nommée Aura; elle fut tuée par le sanglier, et c'étoit pour honorer sa mémoire, qu'on avoit nommé Cynos Séma un endroit de l'Ætolie.
- 10. Aux héros dont Apollodore vient de parler, il faut joindre les suivans, d'après divers auteurs:
- 1. Eurytus et Echion, fils de Mercure, nommés par Hygin (Fab. 173), suivant la conjecture de Munkerus;
  - 2. Æsculape, fils d'Apollon ( idem, ibid.);
    - 3. Alcon, fils de Mars (idem, ibid.);
    - 4. Euphémus, fils de Neptune; Hygin (Fab. 173).
- 5. Laertes, fils d'Acrisius; Ovide (Mét., L. VIII, v. 315), et Hygin.
  - 6. Deucalion, fils de Minos; Hygin.
- 7. Hippothous, fils de Cercyon; Pausanias (L. vm, C. 45), et Hygin.
- 8. Cæneus, fils d'Elatus; Ovide (Mét., L. VIII, v. 305), et Hygin.

- 9. Mopsus, fils d'Ampycus; Ovide (ibid. 316), et Hygin.
- 10. Hippasus, fils d'Eurytus; Ovide (ibid. 313), et Hygin.
- 11. Phoenix, fils d'Amyntor; Ovide (ibid. 307), et Hygin.
- 12. Les fils d'Hippocoon; Ovide (ibid. 314), et Hygin.
  - 13 Acaste, fils de Pélias; Ovide (ibid. 306).
  - 14. Lelex; Ovide (ibid. 312).

IIO

- 15. Panopus, fils de Phocus; Ovide (ibid. 312).
- 16. Echépolis fils d'Alcathus, fils de Pélops (Pausanias, L. 1, 42).
- 17. Thersites, fils d'Agrius. Il étoit aussi à cette chasse, suivant Euphorion, cité par le scholiaste d'Homère (II., L. 11, v. 212). La frayeur lui fit abandonner le poste où on l'avoit placé, et il alla se mettre en sûreté sur une hauteur. Méléagre indigné de sa lâcheté, lui dit des injures et le poursuivit. Thersites en fuyant, se laissa tomber sur des rochers, et sa chute le rendit tel que nous le dépeint Homère. Il est évident que cette chasse fut postérieure à l'expédition des Argonautes; car Ancée et Méléagre, qui étoient des deux expéditions, périrent, l'un à la chasse même, et l'autre peu de temps après.
- 11. Il sembleroit, d'après le schol. d'Apollonius (L. 1, v. 188), que, suivant Phérécydes, ce fut Ancée, fils de Neptune, qui fut tué par le sanglier; mais il a probablement attribué à un Ancée ce que Phérécydes disoit de l'autre. Celui qui étoit fils

de Neptune demeuroit à Samos, comme nous le ferons voir par la suite, et il fut aussi tué par un sanglier. Il aimoit beaucoup l'agriculture ; il avoit fait planter une vigne, et y faisoit travailler ses esclaves avec beaucoup de dureté. Un d'eux, irrité, lui dit qu'il ne boiroit pas du vin qu'elle produiroit. Le raisin étant mûr, Ancée se hâta de le faire vendanger, et l'ayant fait presser, il ordonna à ce même esclave de lui remplir une coupe, et lorsqu'il la tint à la main, il lui rappela sa prédiction. L'esclave répondit : il peut arriver beaucoup de choses, avant que la coupe soit aux levres. Au même instant, on annonce à Ancée qu'un sanglier monstrueux ravage sa vigne; il laisse là sa coupe, et court attaquer le sanglier qui le tue (Apollonii schol. I. 188; Zenobius, Cent. v, 71). On voit qu'il ne s'agit point ici du sanglier de Calydon, et que la scène dut se passer à Samos. C'étoit de cet événement qu'il s'agissoit dans un tableau d'Aristophon dont parle Pline (L. xxxv, p. 706). Aristophon (sous-entendez laudatus) Ancao vulnerato ab apro, cum socia doloris Astypale. « Aristophon est célèbre » par un tableau qui représente Ancée blessé par » un sanglier, avec Astypalée qui partage sa dou-» leur. » Astypalée étoit la mère d'Ancée de Samos, comme nous le verrons par la suite. Ce passage de Pline a été mal à propos appliqué par les commentateurs à Ancée, fils de Lycurgue.

12. Méléagre avoit consacré à Sicyone, dans le temple d'Apollon, la lance avec laquelle il avoit tué le sanglier. Elle avoit été brûlée avec le temple avant l'époque où Pausanias voyagea dans la Grèce (Pausanias, L. 11, C. 7).

13. Voici ce que Pausanias dit de la mort de Méléagre (L. x, C. 31): « Homère dit au sujet de Méléagre, » que les Furies exaucèrent les imprécations de sa » mère, et lui donnèrent la mort; l'auteur du Poëine, » nommé Megala Eoa, et celui de la Minyaderacon» tent sa mort différemment; il fut tué, suivant eux, » par Apollon, qui étoit venu au secours des Cu» rètes contre les Ætoliens. Quant à la fable du tison, » que les Parques donnèrent à Althèe, en lui disant » que son fils mourroit lorsque le tison seroit con» sumé, et ce qu'on ajoute, qu'elle le brûla dans un » mouvement de colère, Phrynichus, fils de Poly» phradmon, est le premier qui ait dit cela dans sa » tragédie de Pleuron. Il dit, en effet »:

Il ne put échapper à son malheureux destin, et il fut consumé avec le tison fatal, que son implacable mère mit dans le feu.

- implacable mère mit dans le feu.

  « Cependant Phrynichus ne s'étend pas sur ce sujet
- » comme il n'auroit pas manqué de le faire, si cette » fable avoit été de son invention; il n'en parle qu'en
- » passant, et comme d'un événement déjà célèbre » dans la Grèce. »

On voit par là qu'il y avoit trois opinions sur la mort de Méléagre; celle d'Homère, qui ne s'explique point sur la manière dont il périt: il dit seulement, que sa mère prosternée, et frappant la terre de sa main, pria Pluton et Proserpine de donner la mort à son fils, et que les Furies exaucèrent sa prière (II., L. IX, v. 565 et suiv.) Mais ce qu'il dit par la suite (v. 595) qu'il

prouve qu'il ne périt pas dans cette guerre puisqu'il repoussa les Ætoliens. Apollodore, dans son second récit, paroit avoir suivi la tradition de l'auteur des Megalæ Eoæ, et de celui de la Minyade; ces deux auteurs disoient à la vérité que Méléagre avoit été tué par Apollon; mais il est possible que l'abréviateur ait oublié cette circonstance. La tradition de Phrynichus a été suivie par Æschyle (Choëphores, v. 602 et suiv.), par Ovide et par presque tous les poëtes. Nicandre, cité par Antoninus Liberalis (Narr. 2), paroit avoir mêlé ces deux dernières traditions.

- 14. Suivant l'auteur du poëme connu sous le nom de Vers Cypriens, Polydora, femme de Protésilas, étoit fille de Méléagre et de Cléopatre; cette dernière étoit, comme on l'a vu, fille d'Idas et de Marpesse; et Pausanias remarque que ces trois femmes se tuèrent après la mort de leurs maris (L. 1v, C. 2).
- 15. Amaryncée étoit, suivant Pausanias (L. v, C. 1), fils de Pyttius, qu'Hésiode nomme Phycteus, dans un fragment que je vais rapporter. Il étoit venu de la Thessalie s'établir dans l'Elide, et Augias lui avoit donné une partie de ses Etats, pour s'assurer son alliance contre Hercules. Deux vers d'Hésiode, que cite le scholiaste de Pindare (Olymp. 10, v. 56), mous apprennent que Hippostratus étoit fils de Phyctée, et petit-fils d'Amaryncée.

Τήν δ΄ Αμαρυγκείδης Ίππόσθρατος, όζος Αρησε, Φυκτίως άγλαδε ύιδε, Έπειων όρχαμος άνδρων.

Hippostratus, digne rejeton de Mars, fils de Phyc tée, descendant d'Amaryncée, et chef des Epéens. »
 Ruhnkénius, dans sa première lettre critique
 T. II.

- (p. 3), croit que ces deux vers ont rapport à l'événement dont il s'agit ici. Diodore de Sicile (L. IV, C. 35) dit que Péribée prétendoit avoir été corrompue par le dieu Mars.
- 16. Il y a dans toutes les éditions : Imméreur rer muripa niubai npos Oiria noppu rifs Eddudos orra, irreiλάμενος άποσείλαι. Qu'Hipponoüs son père l'avoit envoyée vers Enée qui demeuroit loin de la Grèce, le priant de l'envoyer. Tannegui Le Febvre a proposé de lire au externe, le chargeant de la tuer, et ce changement a été approuvé par Wesselingius, dans ses notes sur Diodore de Sicile (L. IV, C. 35), et par M. Heyne, qui a même admis cette conjecture dans le texte. Mais je crois avec Sevin, qu'il faut seulement supprimer le mot érra, et lire, spès Oiréa, séppe sus Ελλάδος εντιιλάμενον άποθικλαι; l'envoya vers Enee, le priant de la faire transporter loin de la Grèce. On sait qu'il étoit ordinaire qu'on donnât les filles qui s'étoient laissées séduire à vendre dans des pays éloignés. Voyez au livre 2, chap. 7, l'histoire d'Augé; et au livre 3, chap. 3, § 3, celle d'Aérope et celle de Clymène.
- 17. On lit dans les Proverbes publiés par Schott, sous le nom d'Appendix Vaticana (Cent. 4, 25), et dans la collection des Proverbes d'Alexandrie, attribuée à Plutarque (proverbe 5), qu'Œnée ayant violé Péribée, fille d'Hipponous, le père, lorsqu'il s'aperçut qu'elle étoit grosse, la livra avec Tydée son fils à un porcher. Ils ont probablement tiré cette tradition de la Thébaïde d'Antimaque, car le scholisste d'Homère, publié par M. de Villoison (Il.,

L. 1v, v. 400), dit que, suivant ce poëte, Tydée avoit été élevé par des gardiens de porcs.

18. Les anciens ne sont pas trop d'accord sur les causes de l'exil de Tydée; Diodore de Sicile dit qu'il avoit tué Lycopéus et Alcathous ses deux cousins (L. IV. C. 65); Eustathe, qui dit la même chose, ajoute qu'il les tua parce qu'ils avoient conspiré contre son père. et qu'il tua par mégarde avec eux Mélas, frère d'Œnée. Apollodore a dit ci-dessus que Lycopéus et Alcathous étoient frères d'Œnée; mais il s'est sans doute trompé, car suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 65) ils étoient cousins de Tydée, et Phisécydes, cité par le scholiaste d'Homère (Il., L. xIV, v. 120), dit que Tydée, encore jeune, voyant son père déjà très-vieux prêt à être détrôné par les fils d'Agrius, prit sa défense et les tua, et qu'il tua involontairement son frère avec eux. Ce frère se nommoit Olénias suivant Apollodore; Hygin (Fab. 69) le nomme Mélanippus. Il nous est absolument inconnu d'ailleurs.

19. On a vu dans la note précèdente, que suivant Phérécydes, c'étoit Tydée lui-même qui avoit tué les fils d'Agrius, et qui avoit rétabli Œnée sur le trône. Pausanias (L. 11, C. 25), Aptoninus Liberalis (narr. 37), le schol. d'Aristophane (Acharn., v. 17), et Hygin (Fab. 175), attribuent tout cela à Diomèdes; et Ephore, cité par Strabon (L. x, p. 109), dit que ce fut au retour de la guerre des Epigones que Diomèdes, accompagné d'Alcmæon, alla remettre Œnée sur le trône. Quelques auteurs, tels qu'Antoninus Liberalis (narr. 37) et Hygin H 2

(Fab. 175), ont même reculé cette expédition jusqu'après le siège de Troyes, et Hygin ajoute que Sthénélus s'y trouva avec Diomèdes; mais il paroît que toutes ces traditions étoient de l'invention des poëtes tragiques, qui s'embarrassoient très-peu de la vraisemblance, et Aristophane s'en moque avec raison dans ses Acharnéens (v. 417). Œnée étoit déjà vieux lorsque Tydée étoit venu au monde; il n'est donc pas probable qu'il ait vécu assez long-temps pour pouvoir être secouru par son petit-fils.

20. Pausanias dit que Diomèdes ayant tué les fils d'Agrius, voulut remettre Œnée sur le trône, mais comme il ne pouvoit pas rester avec lui, Œnée aima mieux le suivre à Argos; Diomèdes en eut très - grand soin, et après sa mort il lui donna la sépulture à Œnoe (L. 11, C. 25). Cela prouve qu'il n'adoptoit point la tradition qui le faisoit tuer par les fils d'Agrius. M. Heyne, dans son savant commentaire (p. 131 ou p. 53 de la dern. éd.), cite pour prouver qu'Œnée vivoit encore pendant le siège de Troyes, le vers que dit Diomèdes dans l'Iliade (L. v1, v. 221).

Kal pir iya zariheimer iar ir dapar ipoiri.

- « Et je l'ai laissé en partant dans ma maison. » C'est aussi l'opinion du scholiaste publié par M. de Villoison. Cependant il semble qu'Homère dit ( II., L. 11, v. 641) qu'Œnée étoit mort, c'est pourquoi, je crois que Diomèdes parle ici de la coupe que Bellérophon avoit donnée à son grand-père.
- 21. Th. Gale propose de lire Τίλφουσσαν au lieu de Τηλίφου is l'ar. Il y avoit, en effet, dans l'Arcadie,

une ville nommée Telphusse ou Thelpuse, très-célèbre par le culte qu'on y rendoit à Cérès; et Sevin approuve cette correction. M. Heyne croit qu'il ne faut rien changer. Cependant, il paroit difficile que Télèphe eut déjà donné son nom à cet endroit, lors de la mort d'Œnée.

22. Homère (II., L. IV, v. 412) dit qu'Ægialée; étoit fille d'Adraste; et c'est l'opinion la plus généralement suivie.

# CHAPITER IX. Manage

Note 1. Presque tous les auteurs sont d'accord sur le nom de la mère de Phrixus et d'Helles cependant le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. II, v. 1147), semble attribuer une autre opinion à Hérodore; cari il dit que, suivant cet auteur, Athamas avoit eu de. Thémisto, Schoenée, Erythrius, Leucon, Poeus, et Phrixus et Helle qui étoient les plus jeunes : Nierarous di Φρίζον και Ελλην. Mais je crois avec Sevin, qu'il faut lire Nipilns di Opter ad Exam. Presque tous disent aussi que Néphélé avoit été la première femme d'Athamas; cependant Philostephanus, contemporain de Callimaque, disoit qu'Athamas avoit d'abord épouse Ind, fille de Cadmus, dont il avoit en deux fils, Learque et Mélicerte. Junon lui ayant ordonné de répudier Ino. il épousa Néphélé, et il en eut deux ensans, Phrixus et Helle; mais Nephèle s'étant aperçue qu'il continuois voir Ino, l'abandonna; Ino étant rentrée dans ses droits. chercha à faire périr les enfans de Néphélé; le reste de l'histoire est comme dans Apollodore. Suivant le soholiaste d'Aristophane (Nuées, v. 255), qui a probablement extrait le premier Athamas de Sophocles, Athamas avoit d'abord épousé Néphèlé, dont il avoit eu Phrixus et Hellé, il la négligea par la suite pour se livrer à l'amour d'une mortelle; Néphèlé indignée s'envola dans le ciel, et pour se venger affligea le pays d'une grande sécheresse; Athamas envoya consulter l'oracle de Delphès, sur les moyens de la faire cesser, et Ino gagna ceux qu'on y envoyoit, pour leur faire rendre la réponse dont parle Apollodore. On voit par là que Néphèlé étoit une déesse; cependant Menécrates de Tyr, cité par Zenobius (Cent. 4, 38), disoit qu'Athamas n'avoit épousé Ino qu'après la mort de Néphèlé.

2. Il y avoit plusieurs traditions sur le nom de la belle-mère de Phrixus et d'Helle. Pélias dit dans la quatrième Pythique de Pindare (v. 283 et suiv.), que Phrixus lui a apparu en songe, et lui a ordonné de ramener dans sa patrie son ame, et d'y rapporter la toison du belier qui l'avoit sauvé des flots, et des poursuites impies de sa belle-mère.

Δίρμα τι κριού βαθύμαλλον άγειν, Τὰ ποῖ τι πόντου σαάθη, Έκ τι ματρυίας άθίων βιλίων.

Le scholiaste dit à ce sujet: 'Examist yaip dia rui unrpuiai, ipastissan mureu, mai imissoudius, mels quyis.
Tautun di è mis Misdapes is umiss, Ammeriais queis, Immias de, Pepyamis, Sopendus di is 'Asamari, Nigilas,
Queinidus, di Gumela. Il sut en effet maltraité à cause
m de sa belle-mère qui étoit amoureuse de lui, ce
m qui l'obligea à s'ensuir. Pindare dans ses hymnes
m la nomme Demoticé; Hippias la nomme Gorgopis;

- » Sophocles, dans son Athamas, lui donne le nom de » Néphèlé; enfin, suivant Phérécydes, elle se nom-» moit Themisto. » On voit qu'il s'agit dans ce passage de la belle-mère de Phrixus, et non de sa mère, comme le dit M. Sturz, dans son recueil des fragmens de Pherecydes, p. 170. Mais il est probable que ce passage est tronqué. On y lit que, suivant Sophocles, Néphèlé étoit la belle - mère de Phrixus; mais nous avons vu par le scholiaste d'Aristophane, que c'étoit sa mère elle-même que Sophocles nommoit Néphèlé, comme tous les autres. Je ne crois pas non plus que Pindare ait nommé Démoticé, ou plutôt Démodice la femme d'Athamas. Hygin dans son Poeticon Astronomicon (L. II, C. 20), nous apprend que, suivant quelques auteurs, Démodicé étoit semme de Crethée, frère d'Athamas; elle devint amoureuse de Phrixus son neveu, et comme elle ne put le faire consentir à ses désirs, elle l'accusa auprès de Crethée d'avoir voulu la violer; Crethée s'en plaignit à Athamas, et exigea de lui qu'il punit son fils; il s'y disposoit, lorsque Néphèle l'enleva avec Helle sa sœur, et les mit sur le belier. Il est probable que cette histoire est celle que Pindare racontoit dans ses hymnes.
- 3. Suivant Phérécydes, cité par le scholiaste de Pindare (Pyth. 4, 288), Phrixus s'offrit lui-même pour être sacrifié pour son pays. Hygin dit la même chose dans sa deuxième fable.
- 4. Le belier que Néphèlé donna à ses enfans étoit, suivant Hygin (Fab. 3 es 188), et le schol. de Germanicus

(v. 223), né de Neptune et de Théophane, fille de Bysalte. Théophane étoit très-belle, et elle étoit recherchée par beaucoup de prétendans; Neptune l'enleva et la transporta dans l'île Crimisse ou Cromyuse. Ses amans l'ayant suivie, Neptune se changea en belier, transforma Théophane en brebis, et tous les habitans de l'ile en moutons. Les amans de Théophane ayant débarqués, et ne trouvant aucun homme, se mirent à tuer des moutons pour se nourrir. Alors Neptune les changea eux-mèmes en loups. Etant sous cette forme de belier il jouit de Théophane, qui en conçut le belier à toison d'or. La toison de ce belier étoit tantôt blanche, tantôt pourpre, suivant Simonides ( Apollon. schol, , L. IV , 177 ). Philostephanus dit que ce fut le belier lui-même qui avertit Phrixus et Hellé du projet d'Athamas, de les sacrifier (Homeri schol., Il. 7,86); et en effet il étoit doué de la parole, suivant Hécatée et plusieurs autres auteurs (Apollonii schol., 1, 250). Enfin, suivant Denys de Mytilène ou plutôt de Milet, cité par le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 256, et IV, 177), Crius ou Belier étoit le gouverneur de Phrixus; ayant eu connoissance du projet d'Athamas, il l'en avertit et s'enfuit avec lui. Voyez au reste sur ce belier Bachet de Méziriac sur Ovide, T. II, p. 131 et suiv.

5. On voyoit dans la Chersonnèse de la Troade le tombeau d'Hellé (*Hérodote*, L. VII, C. 58). Cependant, suivant quelques auteurs, elle fut sauvée par Neptune, qui en eut un fils nommé Pæon (*Eratosthènes Catastér.*, C. 19). Hygin, qui a traduit Eratosthènes, et qui l'avoit plus ample qu'il ne nous est

parvenu, dit que quelques auteurs y joignoient Hedonus. Suivant Etienne de Byzance (v. Armanía), elle en avoit eu un autre fils nommé Almopius.

- 6. Hésiode, dans sa Théogonie, dit bien qu'Æétes et Circé étoient enfans du Soleil et de Perséis, mais il ne parle point de Pasiphaé. Je parlerai d'elle dans mes notes sur le troisième livre.
- 7. Æétes, suivant Apollonius de Rhodes, ne voulut recevoir Phrixus que lorsque Jupiter lui en eut fait donner l'ordre par Mercure (L. 111, v. 584). Mais, suivant l'auteur du poëme d'Ægimius, Phrixus se présenta tenant la toison, ce qui le fit bien recevoir (Apollon. schol., ibid.) Hygin dit qu'Æétes fit perir Phrixus pour se garantir de l'effet d'une prédiction qui lui annonçoit qu'il devoit être tué par un des Æolides (Hygin, Fab. 3).
- 8. Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 1151) est d'accord avec Apollodore sur le surnom de Jupiter à qui Phrixus sacrifia le belier; mais Pausanias (L. 1, C. 24) semble croire que ce fut à Jupiter Laphystius; qui étoit, suivant Hérodote (L. vn., C. 197) et Pausanias lui-même (L. 1x, C. 34), celui à qui Athamas vouloit le sacrifier. Ce surnom lui venoit, à ce que dit Pausanias, d'une montagne de la Bocotie ; il semble cependant, par reque dit Hérodote, que son temple étoit dans l'Achaie de la Thessalie. Eratosthènes dit que ce belier étoit immortel, et que lorsqu'il eut mis Phrixus en sureté dans les Etats d'Æétes, sur les bords du Pont Euxin, il lui donna lui-même, dans le temple de Jupiter, sa toison pour la conserver en mémoire

de lui, et il alla ensuite se placer parmi les astres (Eratosthènes Catast., C. 19).

9. La fille d'Æètes que Phrixus épousa, se nommoit Iophossa, suivant Hésiode et Acusilas, cités par le schol. d'Apollonius (L. 11, 1125). On pourroit soupconner que Chalciopé n'étoit qu'une traduction de ce nom; car on trouve dans Hésychius: Ἰοφῶσσα καλαιιος, ῶς Φησι Φερικόδης. Il paroit que, suivant Phérécydes, elle avoit plusieurs noms; car le schol. d'Apollonius (L. 11, 1153) dit en parlant d'elle: Φερικόδης ἐς ἔκτφ Εὐηνίας αὐτην φασὶ καλαϊσθαι. Ἐπώνυμος δὶ αὐτη Καλαιόπη καὶ "Οφιοῦσα. « Phérècydes, dans son » sixième livre, dit qu'elle se nommoit Evenia. Elle » étoit surnommée Chalciopé et Ophiusa. » Il est probable qu'il faut lire Ἰοφῶσσα au lieu de 'Οφιοῦσα.

10. Epiménides (Apollonii schol. 11, 1125) ajoutoit à ces quatre fils un cinquième, nommé Presbon, dont Pausanias parle aussi, L. 1x, C. 34.

11. La colère de Junon venoit de ce qu'ino avoit été la nourrice de Bacchus, comme on le verra ciaprès, (L. 111, C. 4). C'étoit contre Athamas luimème, suivant le scholiaste de Lyóophron (v. 22), que la déesse étoit irritée, parce qu'il avoit reçu Bacchus de Mercure, et l'avoit élevé déguisé en fille. Philostephanus, cité par le schol. d'Homère (II., L. vii, 86), dit qu'Athamas ayant en connoissance par la suite de la fraude qu'ino avoit employée pour faire périr ses premiers enfans, voulut s'en venger sur ceux qu'il avoit eus d'elle. Il tua Léarque de sa propre main, et se mit à la poursuite d'Ino qui s'en-

fuvoit tenant Mélicertes. Ino se voyant prête à être atteinte, se précipita dans la mer. Hygin dit que la fraude fut découverte par celui qu'Ino avoit séduit, qui la fit connoître au moment où Phrixus et Helle alloient être sacrifiés. Athamas la livra avec Mélicertes son fils, à Phrixus, pour en faire ce qu'il voudroit, et comme il alloit les faire conduire au supplice, Bacchus le priva de la vue, et enleva Ino sa nourrice. Jupiter ayant ensuite rendu Athamas furieux, il tua Léarque son fils, et Ino se précipita avec Mélicertes dans les flots. Ovide dit que ce fut une servante qu'il aimoit, qui découvrit à Athamas la fraude qu'Ino avoit employée pour faire périr ses enfans (Fastes, L. vi, v. 551), mais il paroit qu'il a voulu concilier deux traditions différentes; Plutarque (Questions Rom., t. v11, p. 84) dit qu'Ino étant jalouse d'une servante AEolienne, nominée Antiphéra, dont elle croyoit son mari amoureux, devint furieuse, et sit perir son sils. Ils ajoutent tous les deux, que c'étoit par cette raison qu'on ne laissoit pas approcher les esclaves de son temple. Euripides dit dans Médée (v. 1284), qu'Ino tua ses deux fils. Il avoit fait lui-même une tragédie sur ce sujet, dans laquelle il s'écartoit de toutes les traditions reçues, au moins suivant l'extrait qu'Hygin en a donné. Ino, suivant lui, s'étant égarée dans les bois, en célébrant les Bacchanales, Athamas la crut perdue, et épousa Thémisto, fille d'une nymphe, dont il eut deux fils. Ayant appris ensuite qu'Ino étoit sur le Parnasse, il l'envoya chercher, et la fit venir chez lui sans la faire connoître. Thémisto ayant appris qu'Ino étoit retrouvée, mais ignorant qu'elle fut dans sa maison,

voulut faire périr ses enfans, et la prit elle-mème pour confidente de son projet; elle lui dit donc de mettre des vêtemens noirs aux enfans d'Ino, et des vêtemens blancs aux siens. Ino fit tout le contraire, de manière que Thémisto trompée par les vêtemens tua ses propres enfans. Athamas étant ensuite devenu furieux, tua Léarque, et Ino se précipita dans les flots avec Mélicertes (Hygin, Fab. 4). Nonnus, dans ses Dionysiaques, raconte cette histoire à peu près de même, L. x et xi.

12. Athamas avoit, à ce qu'il paroit, donné son nom à plusieurs endroits : il y avoit, suivant Pausanias, dans la Bœotie, une plaine nominée Athamantium, qu'il avoit habitée. Un canton de la Bœotie portoit le même nom, suivant Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 516); le grand étymologiste (v. 'Alamarrior) dit qu'il avoit été ainsi nominé, parce qu'Athamas y avoit erré long-temps, lorsque Junon l'eût rendu furieux. Il paroit que ce canton étoit dans la Phthiotide, et il y avoit fondé une ville qu'il avoit nominée Alos, soit en mémoire de ses longs voyages, soit par reconnoissance pour la servante qui lui avoit découvert le crime d'Ino, et qui se nommoit Alos (Etjenne de Byzance, v. "Alos). On y montroit encore son palais, lors de l'expédition de Xerxès contre les Grecs, et on racontoit que les habitans voulant le sacrifier à Jupiter Laphystius, pour purifier le pays, probablement à cause du meurtre de Léarque, Cytisorus, fils de Phrixus, survint et le délivra, ce qui attira sur sa famille la colère des dieux. On peut voir cette histoire dans Hérodote (L. vu, C. 197).

Sophocles avoît sans doute tiré de la le sujet de son second Athamas, mais il avoit arrangé cette histoire différenment; c'étoit, suivant lui, Néphèlé qui vouloit le faire sacrifier, et îl étoit déjà couronné et auprès de l'autel, lorsqu'Hercules survint et le délivra (Aristoph. schol. Nub. v. 256). Enfin, il y avoit entre l'Epire et la Thessalie un pays qui se nommoit Athamantie ou Athamanie (Scymnus Chius. v. 613), et c'est sans doute celui dont il s'agissoit dans l'Oracle dont parle Apollodore.

- 13. Hypsée étoit probablement le roi des Lapithes, dont parlent Pindare (Pyth. 9; 23, et le schot.) et Diodore de Sicile (L. 1v, C. 69), qui étoit aussi père de Cyrène, mère d'Aristée. Nous avons déjà vu que, suivant Euripides et Nonnus, Athamas avoit épousé Thémisto, du vivant d'Ino, et il paroit par ce que dit Pausanias, qu'il avoit continué à rester dans la Bœotie, puisque Ptous, l'un des fils qu'il en avoit eus, avoit donné son nom à une montagne de cette contrée (L. 1x, C. 23); il ne la quitta que lorsqu'après la mort de Leucon, il se crut sans enfans mâles, ne sachant pas que Phrixus étoit encore vivant (ibid., C. 34).
- 14. Leucon étoit fils de Neptune et de Thémisto, suivant Hygin (Fab. 157). Dans le nombre des fils que ce dieu avoit eus, il met Leuconoe ex Themisto Hypsei filia. Il est évident qu'il faut lire, Leucon. Leucon mourut avant Athamas, et il ne laissa point de fils. Nous connoissons deux de ses filles, Evippé, qu'A. thamas maria à Andréus, roi du pays qui prit par la suite le nom d'Orchomène (Pausanias, L. 1x, C. 34), et Pisidice; on ne sait pas à qui cette dernière

fut mariée; mais elle eut, suivant les Mythologues, un fils nommé Argynnus, célèbre par l'amour qu'Agamemnon eut pour lui (Etienne de Byzance, v. Appunes; Athènée, L. XIII, p. 603; Properce, L. III, El. 6). Cependant Etienne de Byzance est le seul qui dise qu'Argynnus étoit fils de Pisidice, fille de Leucon, fils d'Athamas, mais comme ce passage est corrompu, on ne peut guères s'en autoriser.

- 15. Simson prétend dans sa chronologie, qu'il y a eu deux Sisyphes, l'un fils d'AEole, et un autre qui corrompit Anticlée, mère d'Ulysse, et de qui on prétendoit que ce dernier étoit fils. Mais cette histoire me paroit de l'invention des poëtes tragiques, qui, d'après la réputation de fourberie qu'avoit Sisyphe, avoient cru devoir le donner pour père à Ulysse, qui n'étoit pas moins renommé en ce genre. Il faudroit en supposer un second, si on adoptoit ce que dit Eumélus, cité par Pausanias (L. 11, C. 3), que Médée, en quittant Corinthe, laissa ses Etats à Sisyphe; car il paroît difficile que le premier Sisyphe fût encore vivant à cette époque. Mais j'examinerai plus au long cette tradition par la suite. Apollodore est le seul qui dise qu'Ephyre avoit été fondée par Sisyphe; Homère dit seulement qu'il y demeuroit (L. vi, v. 157). J'examinerai l'origine de cette ville dans mes notes sur Pausanias.
- 16. Glaucus fut dévoré par ses jumens, si l'on en croit un très-grand nombre d'auteurs, qui racontent cependant cette fable avec quelque différence. Pausanias dit (L. v1, C. 20) que ses chevaux le tuèrent aux jeux qu'Acaste sit célébrer pour la mort de Pélias son père;

c'est aussi ce que donne à entendre Euripides, (Phænic. v. 1131); car il dit que ses jumens étoient représentées sur le bouclier de Polynice, prenant le mors aux dents, et s'enfuyant épouvantées. Mais Strabon, Palæphate, Virgile et ses anciens commentateurs, et Hygin disent qu'il fut dévoré par ses jumens. Virgile attribue leur fureur à l'amour (Georg., L. III, v. 266).

Scilicet ante omnes, furor est insignis equarum: Et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci Potniades malis membra absumsere quadrig«.

Des Cavales surtout, rien n'égale les feux: Vénus même alluma leurs transports furieux, Quand, pour avoir frustré leur amoureuse ivresse, Elle livra Glaucus à leur dent vengeresse.

#### DELILLE.

Strabon (L. IX, p. 627), le schol. d'Euripides (Phænic. v. 1131) et Philargyrius (Georg. ibid.) disent qu'elles avoient bu dans une fontaine qui avoit la propriété de rendre furieux. Cette fontaine étoit à Potnie, dans la Bœotie; Pausanias (L. IX, C. 8) et Sotion (Aristotelis Opuscula varia, p. 123) en parlent. Enfin, Asclépiades, cité par Probus (Virg., Georgic. ibid.), dit qu'il nourrissoit ses jumens de chair humaine. On ne s'accordoit pas non plus sur l'endroit où il avoit été déchiré. Pausanias et Hygin disent que cela étoit arrivé aux jeux funèbres qu'Acaste faisoit célébrer en l'honneur de Pélias son père. Hygin ajoute même qu'Iolaüs, fils d'Iphiclus frère d'Hercules, y remporta le prix de la course des chars. Mais Strabon et le schol. d'Euripides disent que ce fut auprès de

Potnie même. Ce Glaucus étoit célèbre par son gout pour les chevaux; nous avons vu ci-dessus (Chap. vir. note 35) qu'il étoit allé jusque dans la Laconie pour les chercher, et le grand Etymologiste (v. 'Azrup) rapporte qu'Azeus, pere d'Actor, le vainquit aux jeux Olympiques en brisant son char. J'aurai occasion par la suite de parler de Bellérophon son fils, mais je dois remarquer ici que Sisyphe eut plusieurs autres fils dont Apollodore ne parle pas. Pausanias les nomme Ornytion, Thersandre et Halmus (L. 11, C. 4). Ornytion fut père de Phocus et de Thoas; Phocus alla s'établir dans le pays de Tithorée, qui prit de lui le nom de Phocide, et je parlerai de lui par la suite. Thoas resta à Corinthe; il eut un fils nominé Démophoon, qui fut père de Propodas. Ce dernier eut pour fils Doridas et Hyanthidas, sous le règne desquels les Doriens s'emparèrent de Corinthe.

Thersandre eut trois fils; Haliartus, Coronus et Prætus; ce dernier ne laissa qu'une fille, nommée Mæro, qui mourut sans avoir été mariée (Pausanias, L. x, C. 30). Athamas croyant n'avoir plus de fils vivans, abandonna ses Etats à Haliartus et à Coronus, qui les rendirent à Phrixus ou à Presbon son fils; et ils allèrent fonder Haliarte et Coronée (idem, L. Ix, C. 34). Il est probable qu'Anaxirrhoé, qu'Epéus épousa (idem, L. v, C. 1), étoit fille de ce Coronus. On ne connoît pas le reste de leur postérité.

Almus ou Halmus, quatrième fils de Sisyphe, vint aussi s'établir dans la Bœotie, où Etéocle lui donna un canton; il ne laissa que deux filles, Chrysogénie et Chrysé. Celle-ci eut de Mars un fils nommé Phlégyas, qui succéda à Etéocle. Chrysogénie eut de Neptune Neptune un fils nommé Chrysès, qui succéda à Phlégyas, et fut père de Minyas (*Pausanias*, L. IX, C. 35).

17. Phérécydes, cité par le schol. d'Homère (Il. L. VI, v. 253), entre dans des détails que je crois devoir rapporter ici. Jupiter ayant enlevé Ægine de Phliunte, pour la transporter à Œnone, passa avec elle à travers le pays de Corinthe; Asope étant allé à la recherche de sa fille, Sisyphe lui en fit connoître le ravisseur, et s'attira par là la colère de Jupiter, qui envoya la Mort le prendre. Mais Sisyphe la saisit elle-même, et l'enchaina si bien, que personne ne mouroit plus; Mars ayant délivre la Mort, lui livra Sisyphe; mais avant de mourir, il recommanda à Mérope sa femme, de ne pas lui rendre les devoirs qu'on a coutume de rendre aux morts. Il descendit ensuite aux enfers, d'où Pluton le renvoya quelque temps après, pour réclamer ces devoirs; il revint à Corinthe, et y resta; il mourut enfin dans un âge extrêmement avancé, et on le condamna dans les enfers à rouler une très-grosse pierre, pour qu'il ne pût pas s'échapper de nouveau. Le même scholiaste raconte ailleurs (Il. L. 1, v. 180) cette histoire d'une manière un peu différente, mais sans citer son auteur. Jupiter ayant enlevé Ægine, sille du fleuve Asope, la conduisit à Phliunte, où il eut commerce avec elle; mais sachant que son père la cherchoit, il l'emmena à Œnone. Sisyphe l'ayant aperçu lorsqu'il passoit à Corinthe, le dit à Asope, qui ayant poursuivi Jupiter, l'auroit surpris avec Ægine, si ce dieu ne l'eut changée en ile, et ne se fut transformé lui-même en pierre. Dans la suite, pour punir Si-T. II.

syphe, il le condamna à porter dans les enfers une pierre aussi grosse que celle en laquelle il s'étoit transformé. Théognis parle du retour de Sisyphe sur la terre (v. 527 et suiv.), et il dit qu'il parvint par ses beaux discours à engager Proserpine à le laisser aller.

18. Il ne faut pas confondre Deion ou Deionée (car on le trouve écrit des deux manières) avec Eionée père de Dia, qu'Ixion épousa, que quelques auteurs nomment aussi Deionée. La conformité de noms est la seule raison pour croire que c'est le même personnage; et ce n'étoit pas une chose rare alors que de voir plusieurs personnages importans porter le même noin, c'est même une des principales causes de l'obscurité de l'histoire héroïque. Ixion étant fils de Périmèle, fille d'Amythaon, petit-fils d'Æole, étoit postérieur de quatre générations au Deionée dont il s'agit ici. Simson dans sa Chronologie, Ao. 2596, propose de lire ici Osióridos, la Phthiotide, au lieu de Ourides, et cette conjecture a été approuvée par Th. Gale et par M. Heyne. Mais il ne faut rien changer; nous verrons par la suite qu'Actor fils de Deionée étoit établi à Opunte, dans le voisinage de la Phocide; et Diodore de Sicile parle d'un fils de Céphale fils de Deionée, qui régnoit dans la Phocide même (L. IV, C. 49).

19. Le scholiaste d'Homère (Il. L. 11, v. 520) la nomme Astérodie; elle étoit, suivant lui, mère de Crissus, et la ville de Crissa avoit pris son nom, 'Awè Kpiereu, rev Tupáreu, xaè 'Aelepedias rãs Anierius. De Crissus fils de Tyrannus et d'Astérodie, fille de Deionée. Les mots rev Tupáreu me paroissent une faute qui nous

cache le nom du père de Crissus. Mais il m'est impossible de deviner quel nom il faut mettre à la place. Celui de Déces me paroît en effet trop éloigné. Il étoit cependant le père de Crissus, suivant Pausanias (L. 11, C. 29). Le scholiaste, publié par M. de Villoison, et Eustathe ont la même faute. Peut-être ce Tyrannus étoit-il le fils de Ptérélas dont il sera question, L. 11, C. 4, § 3.

20. Eustathe dit que la femme de Magnès se nommoit Mélibée; il donna son nom à une ville de la Thessalie, et il eut d'elle un fils nommé Alector qui fut père d'Hæmon; celui-ci eut pour fils Hyperochus, ce dernier fut père de Tenthrédon; Tenthrédon fut père de Prothous qui commandoit les Thessaliens de la Magnésie au siège de Troyes (Eustathe, p. 338). Eustathe a pris cela d'un ancien scholiaste; mais il l'a eu plus entier que nous ne l'avons, car les noins d'Hæmon et d'Hyperochus manquent dans celui qui a été publié par M. de Villoison (Il. L. 11, v. 756). Ils ne disent rien ni l'un ni l'autre de Dictys ni de Polydecte. Apollodore ne dit rien ici de Pierus, dont il a parlé ci-dessus (C. 111; § 3); mais il est probable qu'il étoit fils d'un autre Magnès, peut-être de celui qui étoit fils d'Argus fils de Phrixus, et dont il est question dans Antoninus Libéralis (Narr. 23); je crois aussi que c'est d'un autre Magnès que parle Pisandre, cité par le scholiaste d'Euripides (Phænic. v. 1748). Ce dernier avoit épousé Philodicé, dont il avoit eu deux fils, Eurynomus et Eionéus; Eurynomus avoit combattu contre les Centaures; il avoit eu un fils nommé Hippias, qui fut enlevé par le Sphinx. Eionéus fut un

des prétendans à la main d'Hippodamie, et il fut tué par (Enomaus (Pausanias, L. vi, C. 21). Euripides, dans les vers que j'ai cité ci-dessus, ne met point Magnès au nombre des fils d'Æole.

21. Salmonée, suivant Diodore de Sicile (L. 1v, C. 68), partit de l'Æolide, avec une multitude considérable, et alla s'établir dans l'Elide, sur les bords de l'Alphée. Nous avons déja vu que l'Æolide étoit le pays de Pleuron et de Calydon, et il paroit que depuis Deucalion, il y avoit eu un échange presque continuel de population entre l'Æolide, les pays voisins tels que la Locride, la Phocide et même la Bœotie, et la partie. du Péloponnèse située sur le golfe de Corinthe, d'où il paroit, comme on l'a vu, que Deucalion étoit originaire. Salmonée y épousa Alcidice, fille d'Aléus roi du pays, c'est-à-dire de l'Arcadie, dont l'Elide faisoit partie, et il y fonda une ville que Diodore nomine Salmonie, mais que Strabon (L. VIII, p. 545) et Etienne de Byzance (v. Σαλμώνη) nomment Salmoné; ce fut sans doute delà qu'il partit pour aller attaquer Ætolus; car il paroit par Ephore ( Strabon, L. VIII, p. 548) que Salmonée étoit déjà roi des Eléens et des Pisæates lorsqu'il conquit l'Elide sur Ætolus. La ville qu'il avoit fondée existoit encore du temps de Strabon; Apollodore s'est donc trompé, en disant que Jupiter l'avoit détruite; ou plutôt il aura suivi, d'après sa coutume, les poëtes tragiques, à qui il avoit plu de faire de Salmonée un prince impie, tandis qu'Homère le nomme auvum, irreprochable.

22. Diodore de Sicile (L. 1V, C. 68) dit qu'Alcidice, mère de Tyro, étant morte, Salmonée épousa Sidéro, qui accabloit Tyro de mauvais traitemens, ce qui lui fit prendre le parti de s'enfuir; elle se retira, suivant Eustathe (sur l'Odyssée, p. 1685), auprès de Deionée, frère de son père, et ce fut tandis qu'elle étoit chez lui, que Neptune prit la forme de l'Enipée pour en jouir: Deionée la donna ensuite en mariage à Créthée. Diodore dit qu'elle n'étoit pas encore mariée lorsque Neptune coucha avec elle; mais cela paroît difficile à concilier avec les expressions d'Homère, qui dit positivement qu'elle étoit déjà femme de Créthée lorsqu'elle devint amoureuse de l'Enipée (Odyssée, L. xI, v. 235). Au reste, quoiqu'en dise Strabon (L. viii, p. 546), il ne s'agit pas ici de l'Enipée de l'Elide, mais de celui de la Thessalie.

23. Voyez l'Odyssée d'Homère et les Dialogues marins de Lucien (Dial. 13). Ovide, dans ses Métamorphoses (L. v1, v. 116), semble attribuer à cette métamorphose de Neptune la naissance des Aloïdes.

#### Tu visus Enipeus

Gignis Aloidas.

Nous avons vu un peu plus haut qu'Iphimédie, femme d'Aloée, étoit devenue amoureuse de Neptune, et alloit fréquemment sur les bords de la mer, comme Tyro alloit sur ceux de l'Enipée; il seroit possible qu'Ovide eût confondu les deux fables. Bachet de Méziriac, dans une note citée par Sevin, dit qu'Ovide a pu désigner par ce mot Aloidas, Pélias et Nélée, parce que Créthée et Salmonée étoient fils de Laodicé, fille d'Aloée; je ne sais pas où il a pris cette Laodicé, mais Aloée étoit lui-même petit-fils d'Æole; il ne pouvoit

donc pas être le grand-père de Créthée et de Salmonée. On pourroit lire:

#### Gignis et Bolidas.

Mais l'expression me paroît bien générale pour désigner Pélias et Nélée: Heinsius et Burman n'ont fait aucune remarque sur ce vers.

- 24. Pausanias dit que Nélée étoit fils de Créthée, et il pensoit sans doute de même à l'égard de Pélias. Le scholiaste de Théocrite dit la même chose (Idylle 3, v. 45). Celui d'Homère, publié par M. de Villoison, dit aussi que Pélias et Nélée étoient fils de Créthée (Bœotie, v. 98).
- 25. Toute cette histoire est de l'invention des poëtes tragiques, et ne peut se concilier, ni avec Homère. ni avec les événemens postérieurs. Il faudroit, en effet, supposer que Tyro ne se maria avec Créthée, que lorsqu'elle eût été délivrée par ses fils; et cependant on voit par l'histoire des Argonautes, qu'il n'y avoit pas une grande différence d'âge entre Æson fils de Créthée et de Tyro, et Pélias. Sophocles avoit fait sur ce sujet une pièce, dont on peut voir les fragmens dans le recueil de Brunck. Voyez aussi Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 11, p. 27 et 28. On trouve dans Hygin une autre tradition, qu'il est impossible d'appliquer à la naissance de Pélias et de Nélée. Il dit que Sisyphe et Salmonée étoient ennemis; le premier demanda à Apollon le moyen de se venger : le dieu lui répondit que s'il parvenoit à avoir des enfans de la fille de son frère, ils seroient ses vengeurs. Sisyphe parvint à la séduire, et en eut deux fils, mais

Tyro ayant appris quelle étoit leur destinée, les fit périr. Comme il revient à trois fois sur cette fable (Fab. 60, 239 et 254), on ne peut pas soupçonner que le nom de Tyro soit corrompu, mais je n'ai rien trouvé ailleurs qui eût rapport à cette tradition.

- 26. On n'est point d'accord sur le pays où Nélée fonda Pylos, et Strabon paroît ne savoir à quoi se décider. Je crois que c'étoit dans l'Elide, et je discuterai cela dans mes notes sur le livre suivant.
- 27. Chloris étoit fille d'Amphion, fils d'Iasus roi d'Orchomène, comme le dit Homère (Odyssée, L.xI, v. 282). Les poëtes postérieurs disoient qu'elle étoit fille de l'autre Amphion. J'examinerai cette tradition dans mes notes sur le troisième livre.
- 28. Homère parle dans l'Iliade (L. x1, v. 691) des douze fils de Nélée, mais dans l'Odyssée (L. x1, v. 283) il dit que Chloris ne fut mère que de trois, Nestor, Chromius et Périclymènes, et d'une fille qui fut la célèbre Péro: quant aux autres, ils étoient nès de différentes femmes, suivant le scholiaste d'Homère (Odyss. 11, v. 285), et celui d'Apollonius (L. 1, v. 156). Mais le passage de ce dernier est tout différent dans le Ms. que j'ai cité; c'est pourquoi je vais le transcrire. Naλίος παϊδες ίγίνοτο, ία μεν Χλωρίδω Νίσλωρ, Περιαλύμενος, Χρόμιος · ία δε Φάρας, Σκύρος, Αντιμένης, Ανκάων, Ευρύζιος, Αόμαχος, Επιμένης, Φράσις, Αντιμένης, Έναγόρας, ὡς Ασκλησιάδης Φησί. «Nélée, sui» vant Asclépiades, eut de Chloris, Nestor, Péricly» mène et Chromius. Il eut de Pharé, Scyrus, Astérius,

Lycaon, Eurybius, Domachus, Epimenes, Phrasis,
Antimenes et Evagoras. Cette liste diffère, comme
on le voit, de celle d'Apollodore; elle diffère aussi de
celle du scholiaste imprimé, qui les nomme dans l'ordre
suivant; Nestor, Périclymène et Chromius, de Chloris;
de diverses femmes, Taurus, Astérius, Lycaon, Déimaque, Eurybius, Epiléon, Phrasis, Antiménes et Alastor. Il paroît qu'Eudoxie a fait usage d'un Ms. pareil
à celui de la Bibliothèque nationale (Villoison, Anec.
græc., t. 1, p. 523), car elle les nomme à peu près de
même. M. Heyne croit que son texte est corrompu,
mais d'après sa conformité avec notre Ms., je crois
plutôt que c'est le scholiaste imprimé qu'il faut corriger.

29. Sénèque le tragique (Médée, v. 635) semble dire que Périclymène étoit fils de Neptune.

Patre Neptuno genitum necavit, Sumere innumeras solitum figuras.

Il a sans doute été trompé par les vers 306 et suivans de la quatrième Ode Pythique de Pindare, où ils sont nommés Euphémus, et lui,

## Errocida yeros,

race de Neptune. Mais Pindare, comme l'observe le scholiaste, a seulement voulu dire qu'il descendoit de Neptune par Nélée son père. De tous les fils de Nélée, il étoit celui que ce dieu chérissoit le plus; et il l'avoit doué suivant Hésiode, qu'Apollodore a suivi, de la faculté de prendre la forme qu'il lui plairoit. Voici les vers de ce poëte qui nous ont été conservés par le scholiaste d'Apollonius, L. 1, v. 1562

Περικλύμενον ? άγεραχον

Όλδιος, ο πόρε δώρα Ποσειδάνς ένοσίχθως
Παντοί, άλλοτε μέν γαρ ές δρείθεσσε φάνεσκες
Αιετός άλλοτε δ΄ αυτε πελίσκετο (θαυμα εδίσθαι)
Μύρμηξ άλλοτε δ΄ αυτε μελισσάνς άγλαα φυλα '
"Αλλοτε δειγός όφις καὶ άμείλιχος. Είχε δε δώρα,
Παντοί" ουκ όνομασθά, τά μις καὶ έπειτα δόλωσε
Βουλή 'Αθηναίης.

« Et le vaillant Périclymène, heureux mortel, que le » puissant Neptune avoit doué des dons les plus pré-» cieux. Tantôt, il paroissoit en aigle parmi les oi-» seaux; tantôt (chose admirable) il se changeoit en » fourmi; quelquefois il devenoit une abeille, et quel-» quesois un serpent terrible et cruel: enfin il prenoit » mille formes qu'il est impossible de détailler; mais par » les conseils de Minerve, il (Hercules) éluda tous ses » artifices. » C'est mal à propos, comme l'a déjà observé Ruhnkenius (Epist. crit., p. 111), que D. Heinsius a mis à la tête de ce fragment un vers et demi, que le schol. d'Apollonius cite comme étant d'Homère. Le même scholiaste dit que, suivant quelques auteurs, Hercules, par le conseil de Minerve, l'écrasa d'un coup de massue, au moment où, transformé en mouche, il se disposoit à le piquer; Hésiode disoit, qu'ayant pris quelqu'une des formes qui lui étoient ordinaires, il s'étoit placé sur le timon du char d'Hercules pour le provoquer au combat, mais que Minerve dirigea ce héros qui le tua d'un coup de slèche. Il étoit, suivant Ovide ( Métam. L. xII, v. 556 et suiv. ). sous la forme d'un aigle lorsqu'Hercules le tua. Il laissa un fils nommé Penthilus, qui sut père de Borus;

celui-ci sut père d'Andropounpus, qui eut pour sils Mélanthus. Ce dernier sut chassé de Pylos par les Héraclides, et il se retira à Athènes (*Pausanias L.* 11, C. 18).

30. Nestor dit quelque chose dans l'Iliade (L. x1, v. 691) de la mort de ses frères. Elle étoit racontée plus en détail dans le Catalogue des Héros par Hésiode, d'où sont probablement tirés les vers que j'ai cités dans la note précédente; il y parloit aussi de la retraite de Nestor dans le pays des Géréniens.

Κτίζιε δε Νηλήσε ταλασίφρονος ύνθας έσθλους Ενδικα · δωδίκατος δε Γερήνιος ίππότα Νέσθωρ Είπος εων ετύχησε παρ' ίπποδάμοισε Γερήνοις

et

Nielup eles abeter ir arbenelerre Tephra.

- a Il tua ( c'est toujours d'Hercules dont il s'agit )
- » onze vaillans fils de l'infortuné Nélée. Nestor le dou-
- » zième, se trouvoit alors chez les Géréniens. » Et,
- » Nestor, seul, se trouvant dans l'aride Gérène, évita
- » la mort. »

31. Eustathe, sur Homère (Iliade, p. 296), dit qu'Anaxibie étoit fille d'Atrée et sœur d'Agamemnon, et en conséquence, Bachet de Méziriac propose de lire ici Tir Atrées au lieu de Tir Kratiés: ce qui me paroit assez probable; je sais bien que Pausanias dit que cette Anaxibie, sœur d'Agamemnon, avoit épouse Strophius, et étoit mère de Pylades; mais Apollodore pouvoit avoir suivi une autre tradition. Il s'est en effet écarté d'Homère, qui dit (Odyss. L. 111, 452), que la femme de

Nestor étoit Eurydice, fille de Clyménus. Eustathe cherche à la vérité à concilier ces deux traditions, en disant que Nestor avoit épousé Anaxibie après la mort d'Eurydice: mais on voit par Homère, qu'Eurydice vivoit encore lorsque Télémaque alla chez Nestor, c'est-à-dire, plusieurs années après le siège de Troyes; ainsi, il n'est pas probable que Nestor lui ait survécu assez long-temps pour se remarier. L'un des scholiastes publiés par M. de Villoison (Il. L. x1, v. 691), dit que Nestor avoit épousé Mnésioché (je crois qu'il faut lire Mnesséxn, Mnésiloché), fille d'Amphidamas.

32. Suivant Hésiode, cité par Eustathe (p. 1796), Polycaste épousa Télémaque, fils d'Ulysse, et elle sut mère de Persépolis.

Τηλεμάχη δ΄ ἄρ΄ έτεκτεν Έὐζωνος Πολυκάσθη Νάσθορος όπλοτάτη κούρη Νηληϊάδκο Περσίπολιν, μιχθεϊσκ διὰ χρυσῆν Αφροδίτην.

« La belle Polycaste la plus jeune fille de Nestor, fils » de Nélée, unie à Télémaque, lui enfanta Persé-» polis. »

Quant aux fils de Nestor, Pisistrate laissa un fils du même nom que lui, qui ayant été chassé du Péloponnèse par les Héraclides, se retira on ne sait où. Les fils de Pæon, fils d'Antilochus, et Alcmæon fils de Sillus, fils de Thrasymèdes, chassés du Péloponnèse à la même époque, se retirèrent à Athènes, où ils furent la souche de deux illustres familles; celle des Pæonides, et celle des Alcmæonides (Pausanias, L. II, C. 18).

33. Hygin (Fab. 14 et 51) dit qu'Anaxibie, femme de Pélias, étoit fille de Dymas. On a proposé de le

### 140 APOLLODORE,

corriger d'après Apollodore, mais je n'en vois pas la nécessité. Le Bias dont Pélias épousa la fille, suivant Apollodore, est aussi inconnu que Dymas; car on ne peut pas le confondre avec Bias, fils d'Amythaon, qui épousa la fille de Nélée frère de Pélias. Il faudroit, en effet, supposer que Pélias ne se maria que très-âgé, ce qui n'est pas probable.

34. Pausanias (L. VIII, C. II) dit qu'il n'avoit trouvé le nom des filles de Pélias dans aucun des anciens poëtes qu'il avoit lus, mais que Micon le peintre les avoit nommées Astéropée et Antinoé. Hygin (Fab. 24) en nomme cinq, Alceste, Pélopie, Méduse, Isidoce et Hippothoé. On croit que le nom d'Isidoce est corrompu, et qu'il faut lire Pisidice.

35. Iolcos avoit été fondée par Iolcus, fils d'Amyrus, suivant Etienne de Byzance (v. 'Isabe's). Le schol. d'Homère, publié par M. de Villoison (Bœotie, v. 98), dit que Créthée s'y établit après en avoir chassé les Pélasges.

36. Il semble par ce que dit Apollodore, qu'Amythaon demeuroit tout simplement à Pylos, sans y avoir aucune autorité; il y avoit probablement suivi Nélée son frère: Diodore de Sicile ne nomme à la vérité que Mélampe et Bias, parmi ceux que Nélée emmena avec lui; mais il paroit qu'il emmena aussi Amythaon. Car Pindare dit que ce dernier vint de Messène, qui étoit auprès de Pylos, féliciter Æson, son frère, lorsque Jason revint de chez Chiron (Pyth. 1v, v. 123). Pausanias donne cependant à entendre qu'il avoit quelqu'autorité dans l'Elide, car il y fit célébrer les jeux Olympiques (L. v, C. 8); et Rhianus, cité

par Etienne de Byzance, dit qu'une partie de l'Elide avoit pris le nom d'Amythaonie (v. 'Apubaoria).

37. Apollodore dit un peu plus bas (L. 11, C. 2), probablement d'après quelque autre auteur, qu'elle étoit fille d'Abas, sans doute le roi d'Argos; et je crois que c'est d'après cette tradition que l'auteur du poëme des Argonautes, qui a pris le nom d'Orphée, dit en parlant des fils de Bias (v. 147): Abartiadai repisiones. Diodore de Sicile (L. 14, C. 68) la nomme Aglaire; elle se nommoit Rhodope, suivant le scholiaste de Théocrite (Id. 3, v. 43).

38. Sa mère, après sa naissance, l'exposa dans un endroit où son corps étoit à l'abri du soleil à l'exception des pieds qui furent noircis, et ce fut pour cela qu'on le nomma Midiens, Melampus, ou aux pieds noirs (Apollonii schol. 1, 118; Theocriti schol., id. 3, v. 43). Il fut la souche d'une famille qui se rendit célèbre dans la Grèce par ses connoissances dans l'art de prédire l'avenir; car c'est principalement à la branche qui sortoit de lui qu'il faut appliquer ce qu'Hésiode disoit des Amythaonides:

'Αλκήν μέν γάρ έδωκεν 'Ολύμστιος Λίακίδησι, Νοῦν ο[' 'Αμυθαονίδαις, πλοῦτον δέ περ 'Ατρείδησι.

« Jupiter a donné la force aux Æacides, la sagesse aux » descendans d'Amythaon, et la richesse aux Atrides. » ( Suidas, v. 'AAx)).

Cette famille subsistoit encore durant la guerre du Péloponnèse, et Tisamène Elien, qui fit remporter aux Lacédémoniens plusieurs grandes victoires, en étoit.

39. Le traducteur latin s'est trompé sur le sens de ce passage: Occisis a ministris serpentibus, cetera

### APOLLODORE,

quidem reptilia congestis lignis concremavit, atque serpentium partus educavit. Il semble supposer qu'il y avoit des serpens, et d'autres reptiles; ce qui n'est point dans le texte. Cet endroit est tiré de quelque poëte, dont Apollodore a conservé les expressions. Les serpens que les domestiques de Mélampe tuèrent, sont les mêmes que ceux qu'il brûla pour leur rendre les honneurs funèbres. Comme Mélampe avoit, suivant Hérodote, appris beaucoup de choses des prêtres Egyptiens, il pouvoit avoir pris d'eux la coutume de donner la sépulture aux animaux. Voyez la note suivante.

40. Le schol. de Lycophron dit qu'Hélénus et la célèbre Cassandre reçurent par le même moyen l'art de la divination. On les porta après leur naissance dans le temple d'Apollon Thymbræen, pour sacrifier à ce dieu en action de grâces. On les laissa dans le temple pendant le banquet qui suivit le sacrifice; et ce banquet s'étant prolongé fort avant dans la nuit, on retourna à la ville sans penser à eux, de manière qu'ils passèrent la nuit dans le temple. Lorsqu'on revint le lendemain les chercher on trouva des serpens entortillés autour d'eux, qui, bien loin de leur avoir fait du mal, leur avoient purifié les organes de l'oule, en leur léchant les oreilles (Argum. in Alexandram). Le scholiaste d'Homère (Il. L. VII, v. 44) raconte la chose à peu près de mêine, d'après Anticlides. L'auteur du poëine intitulé Megalæ Eoæ, qu'on attribuoit à Hésiode, racontoit un peu disséremment l'histoire de Mélampe. Comme ce passage est plus complet dans le Ms. que dans le schol. imprime, je vais le rapporter en entier : 'Er de rais zahev-

μεταις μεγάλαις ή clais λίγεται ώς άρα Μελάμπους φίλος ών τῶ Απόλλωνι, αποδημήσας κατέλυσε παρά Πολυφάτη. Βοῦν 🤌 αύτω θύοντι δράκων άνερωύσας κατίφαγε τον του Πολυφάτου Sepamorra. Xademývas de o Burideus amoureires ron Spamerra, Medaumous de incirer per Saulet ra de ingera avrov inreider . naneina arbiyeixona na mua anten, inέωτευσαν αυτώ την μαιτικήν. «L'auteur du poëme nominé » Megalæ Eoæ, dit que Mélampe étoit cher à Apollon. » Etant en voyage, il s'arrêta chez Polyphate. Celui-ci » ayant sacrifié un bœuf, un serpent s'approcha et » dévora son domestique; le roi irrité, tua le serpent; » Mélampe lui donna la sépulture, et éleva ses petits, » qui lui inspirerent l'art de la divination, en lui lé-» chant les oreilles » (Apollonii schol. 1, 118). Ce passage confirme l'explication que j'ai donnée dans la note précédente, du texte d'Apollodore. Celui-ci dit en esset, que Mélampe leur donna la sépulture, ce que notre auteur a exprimé d'une autre manière, en disant qu'il les brûla.

41. Homère fait allusion à cette histoire dans deux endroits (Odyssée, L. 11, v. 286, et L. xv, v. 225); mais elle avoit, à ce qu'il paroit, été traitée beaucoup plus au long par Hésiode, soit dans l'ouvrage que j'ai cité dans la note précédente, soit dans le poëme qu'il avoit fait sur Mélampe dont Athénée nous a conservé quelques fragmens (L. x1, p. 498), qui ont rapport au séjour de Mélampe chez Iphiclus. C'étoit de lui, sans doute, que Phérécydes et Apollodore avoient tiré ce qu'ils en racontoient. Comme le récit d'Apollodore est tronqué, je vais le suppléer par celui de Phérécydes, que le scholiaste d'Homère nous

a conservé (Odyssée, L. xI, v. 289). « Nélée, fils de » Neptune, avoit une fille nommée Péro, qui étoit cé-» lèbre par sa beauté; il ne vouloit la donner en ma-» riage qu'à celui qui lui rameneroit les bœufs de Tvro » sa mère, qui étoient restés à Phylaque, en la posses-» sion d'Iphiclus; Bias seul osa les lui promettre, et il » chercha à engager Mélampe son frère, à exécuter ce » projet. Mélampe, quoique prévoyant par son art » qu'il seroit retenu prisonnier pendant un an, alla » vers le mont Othrys, où étoient ces bœufs. Les ber-» gers et les gardes l'ayant surpris en flagrant délit, le » saisirent et le conduisirent à Iphiclus, qui le fit en-» chaîner, et le renferma. Il mit auprès de lui deux de » ses esclaves, un homme et une femme: l'homme le » traitoit avec quelques égards, mais la femme n'en » avoit aucun. Il y avoit près d'un an que Mélampe » étoit renfermé, lorsqu'il entendit au-dessus de lui la » conversation de quelques vers, qui disoient que la » poutre étoit presque rongée. Il appela alors ceux qui » le servoient, et leur ordonna de le transporter ail-» leurs; il dit à la femme de prendre son lit par le » pied et à l'homme de le prendre par la tête : ils sui-» virent ses ordres et l'emportèrent ainsi ; au même » instant la poutre se rompit, et tomba sur la feinme, » qu'elle tua. L'homme alla raconter cela à Phylaque, » qui le dit à Iphiclus; ils se rendirent alors tous les » deux vers Mélampe, et lui demandèrent qui il étoit, » il leur apprit qu'il étoit devin; alors ils lui promirent de lui donner les bœufs, s'il trouvoit le moyen » de faire avoir des enfans à Iphiclus, et ils engagerent » leur parole. Mélampe ayant sacrifié un bœuf à Jupi-» ter, le coupa par morceaux, et invita tous les oiseaux.

» Ils y vinrent tous à l'exception d'un vautour. Mé-» lampe leur demanda si quelqu'un d'eux connoissoit » les moyens de faire avoir des enfans à Iphiclus; » ceux-ci ne sachant que répondre, amenèrent le » vautour, qui trouva bientôt la cause de l'impossibilité » où étoit Iphiclus d'avoir des enfans. Il étoit encore » fort jeune lorsque Phylaque son père, lui voyant faire » quelque chose qui ne lui convenoit pas, lui courut » après, tenant un couteau à la main, et comme il ne » pouvoit l'atteindre, il planta son couteau dans un sau-» vageon, et l'écorce ayant crû par dessus, le recouvrit. » La frayeur qu'eut Iphiclus, le rendit incapable d'avoir » des enfans. Le vautour dit que pour le guérir, il falloit » ôter le couteau de dedans le sauvageon, en racler la prouille, et lui en faire boire dans du vin, dix jours » de suite. Iphiclus l'ayant fait, reprit ses forces, et » eut un fils qu'il nomma Podarque. Il donna les bœufs » à Mélampe [qui les ayant conduits à Pylos, les donna » à Nélée, pour sa fille Péro] qu'il fit épouser à Bias, » qui en eut deux fils, Périalcès et Arétus; et une fille a nommée Alphésibée ». Le scholiaste dit que ce passage est tiré du septième livre de Phérécydes. M. Sturz l'a inséré dans son recueil des fragmens de Phérécydes. p. 124, mais il y a laissé quelques fautes qu'il auroit pu corriger en consultant l'édition de Barnès. Il y auroit vu qu'au lieu des mots τήν 'Οφρύν qu'il cherche à expliquer (p. 128), il falloit lire Triv Offer, correction qui est confirmée par le schol. de Théocrite (id. 3, v. 45), qui dit que Mélampe amena ces bœufs du mont Othrys, qui étoit effectivement auprès de Phylaque (Strabon, L. IX, p. 661). Il se seroit aussi servi des mots que j'ai mis. entre des crochets, que Barnès a pris sans doute dans Tome II. K

# 146 APOLLODORE;

quelque manuscrit, et qui sont nécessaires au sens. Je dois d'ailleurs lui rendre justice en disant qu'il a fort bien corrigé quelques endroits de ce fragment, et que j'ai fait usage de ses corrections en le traduisant. Le scholiaste d'Apollonius, celui de Théocrite et Eustathe disent aussi quelque chose de cette histoire, mais aucun d'eux n'est entré dans d'aussi grands détails que celui que je viens de citer.

- 42. Il y a dans toutes les éditions: τῶν κατὰ το κορυφαῖον τῆς σλίγης σκαλήκαν. Différens critiques ont proposé de changer το κορυφαῖον, et Gale veut qu'on lise το κρυφαῖον. M. Heyne a adopté cette correction, et l'a mème insérée dans le texte. Mais je crois qu'il ne faut rien changer. Le schol. d'Homère, qui rapporte à peu près la même tradition, dit: Μελάμπος ἀκούει ὑπερθεν τιναν σκαλήκαν. Ὑπερθεν répond aux mots κατὰ το κορυφαῖον d'Apollodore, le faite du toit. De ce que cette expression n'est pas ordinaire, ce n'est pas une raison pour la rejeter; Apollodore extrait souvent les poëtes, sans se donner la peine de changer leurs expressions; et il sussit qu'il se sasse entendre pour qu'on ne doive pas chercher à le corriger.
- 43. Il nous paroît singulier de voir un roi s'occuper lui-même de détails aussi bas; mais si l'on fait attention à la quantité prodigieuse de petits Etats qui composoient alors la Grèce, on sentira que beaucoup de nos fermiers sont plus riches que ne l'étoient la plupart de ces souverains. Apollodore a sans doute pris ces détails dans quelque poëte très-ancien, et qui vivoit à une époque où l'on ne regardoit comme ignoble aucune occupation utile. Hésiode en fait même un pré-

cepte, car il dit dans son poëme des Travaux (v. 311)

Epyor d' oidir orudes, dispyin di T orudes.

Aucun travail ne déshonore, c'est l'oisiveté qui déshonore. D'après cela, je serois assez porté à croire que cette histoire, telle qu'Apollodore la raconte, est tirée de la Mélampodie d'Hésiode. Le scholiaste de Théocrite dit que Phylaque étoit alors occupé à couper un arbre, ce qui sembleroit pris de quelque poëte plus récent, qui a voulu lui donner une occupation plus noble. Mais je crois que ce scholiaste est corrompu en cet endroit; car Eustathe, qui le cite (p. 1685, L. 38 et suiv), dit que, suivant lui, Phylaque étoit occupé à tailler des bestiaux. Il ajoute qu'il a lu dans d'anciens auteurs, que Mélampe ayant retrouvé le couteau, offrit un sacrifice pour appaiser les dieux irrités de ce qu'on mutiloit ainsi les animaux.

- 44. Orphée (Argon, v. 146) et Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 118 et 119), nonment trois fils de Bias; Laodocus, Talaüs et Areius. Ce dernier est sans doute celui que Phérécydes, dans le passage que j'ai cité (note 41), nomme Arêtus.
- 45. Lysimaché étoit fille de Polybus, roi de Sicyone, suivant un passage de Menæchmus de Sicyone, que je rapporterai dans la note suivante. Hérodote ne la nomme pas, mais il dit qu'Adraste étoit fils de la fille de Polybus (L. v, C. 67); enfin Pausanias, qui la nomme Lysianasse (ce qui est peut-être une faute), lui donne également Polybus pour père (L m, C. 6). Cela paroît beaucoup plus probable que ce que dit Apollodore; Mélampe ne se maria que quelques temps après Bias, comme nous le verrons par la suite; il est donc im-

K 2

possible que Talaus ait épousé sa petite fille. Hygin dit que Talaus avoit épousé Eurynome fille d'Iphitus (Fab. 69 et 70).

46. Pronax succéda, à ce qu'il paroit, à Bias, et il fut tué dans une sédition excitée contre lui par Amphiaraüs et les fils d'Anaxagoras. C'est ce que nous apprenons d'un fragment de Menæchinus de Sicyone (Pindari schol., Nem. 9; 30). Χρόνου παρελθόντος πολλού, Πρώταζ μετ όΤαλαου και Λυσιμάχης της Πολύζου, βασιλεύων "Αργείαν αποθιήσκει, κατασθαθείς υπο "Αμφιαράου και των 'Aragayopidar. « Long-temps après, Pronax fils de Talaus » et de Lysimaché, fille de Polybus roi d'Argos, fut » tué dans une sédition qui fut excitée contre lui par » Amphiaraus et les Anaxagorides ». Je crois qu'il faut lire dans ce passage zaraslassastis au lieu de zaraslasis, qui n'offre aucun sens. Pindare parle de cette sédition, à la suite de laquelle Adraste et les autres fils de Talaüs furent chasses d'Argos par Amphiaraus (Nem. 9. 30 et suiv.). J'en dirai encore quelque chose par la suite. Je ne sais si c'est à cette affaire qu'avoit rapport un des basreliefs qu'on voyoit sur le trône d'Apollon Amycléen. Il représentoit, à ce que dit Pausanias (L. 111, C. 18), Adraste et Tydée séparant Amphiaraus et Lycurgue, fils de Pronax, qui combattoient l'un contre l'autre. On pourroit supposer qu'il s'agissoit de ce qui se passa à Némée, lors de la mort d'Opheltes, surnommé Archemore, et que Pausanias a confondu Lycurgue fils de Pronax, avec Lycurgue, père de cet enfant; mais le rôle que joue Amphiaraus dans toute la guerre de Thèbes, et celui que Stace lui donne dans cette affaire, ne permettent pas de supposer qu'il se fût laissé emporter par la colère, au point de se battre avec un père justement

affligé de la mort de son fils. Je croirois plutôt que cela avoit rapport à quelque tradition sur la guerre de Thèbes, que nous ignorons, mais dont nous trouvons des traces dans Ælien (Hist. div. L. IV, C. 5), et dans le troisième argument des Néméennes de Pindare. Ces deux auteurs disent que les sept ches avoient institué les jeux Néméens, non pas en l'honneur d'Archemore, comme on le croit ordinairement, mais pour honorer la mémoire de Pronax qui avoit perdu la vie pour eux. Voyez les notes de Perizonius sur Ælien, p. 337.

- 47. Athènée (L. xII, p. 528) nous a conservé des vers de Thyeste, tragédie d'Agathon, qui nous apprennent que Pronax avoit rassemblé chez lui tous les prétendans à la main de sa fille. Hygin (Fab. 71) donne à la femme d'Adraste le nom de Démoanasse, et non d'Eurynome, comme le dit M. Heyne, qui a pris le nom de la mère d'Adraste pour celui de sa femme.
- 48. Phères avoit, suivant quelques auteurs, pris son nom de Phèra, fille d'Æole (Voy. Etienne de Byz.); mais la tradition qui lui donne Phèrès pour fondateur, est la plus suivie. Il avoit pour épouse, suivant Hygin (Fab. 14, p. 40), Périclymène, fille de Minyas. Le scholiaste d'Euripides (Alceste, v. 16) dit qu'elle se nommoit Clymène, mais je crois qu'il faut le corriger d'après Hygin. Minyas avoit, en effet, trois filles, Clymène, Périclymène et Etéoclymène (Apollonii sohol. 1, 230); et Clymène étoit la mère d'Iphiclus, comme nous le verrons par la suite.
- 49. Apollon avoit servi chez Admète, en punition du meurtre des Cyclopes, comme on le verra ci-après, L. 111, C. 16. Phérécydes, cité par le schol. d'Euripides

## 150 APOLLODORE,

(Alceste, v. 1), dit que c'étoit parce qu'il avoit tué les fils des Cyclopes Brontès, Stéropès et Argès, pour se venger de ce que Jupiter avoit foudroyé Æsculape son fils. Suivant Anaxandride, il avoit été exilé pour avoir tué le serpent Python; enfin, suivant Rhianus, Apollon servoit volontairement chez Admète, dont il étoit amoureux (ibidem). La première opinion est la plus reçue, et elle avoit rapport à un usage des temps héroïques dont j'ai parlé ci-dessus, C. 111, note 14.

50. Cette histoire étoit représentée dans l'intérieur du trône d'Apollon Amyclæen (*Pausanias*, *L.* 111, *C.* 18). Voyez aussi Hygin (*Fab.* 50).

51. J'ai suivi dans ce passage la correction de M. Heyne, qui propose de lire τον θάλαμον άνοίξας, ευρε δρακόντων σπιιράμασι πιπληρωμίνου. Peut-ètre vaudroit-il mieux lire: δρακόντων σπίιραμα συμπιπλιγμίνων, un peloton de serpens entortillés.

52. Cette dernière tradition a été adoptée par Euripides (Alceste, v. 846). Hercules y dit, qu'il épiera le moment où le roi des morts viendra boire le sang des victimes, pour le saisir. Et il raconte un peu plus bas, comment il s'est mis en embuscade auprès du tombeau, et comment il l'a saisi (v. 1145). Cela a rapport à l'opinion où étoient les anciens, que les ames erroient autour des corps, jusqu'à ce qu'on leur eût rendu les honneurs funèbres. C'est pourquoi Patrocles, dans l'Iliade, se plaint à Achille, de ce qu'en négligeant de lui rendre les derniers devoirs il retarde son entrée dans les ensers. C'étoit sur la même opinion qu'étoit sondée la sable de Sisyphe, dont j'ai parlé ci-dessus, note 17.

53. Le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. xII, v, 70)

dit que, suivant Hésiode, la mère de Jason se nominoit Polymèle; mais je crois qu'il faut lire Polymède, comme dans Apollodore et dans le schol. de Lycophron (v. 173): le  $\Delta$  et le  $\Lambda$  sont deux lettres qui se confondent fréquemment. Il en est peut-être de même d'Hérodore, cité par le schol. d'Apollonius (L. 1, v. 45). Il la nomme Polyphème; mais comme il dit aussi qu'elle étoit fille d'Autolycus, il paroît qu'il avoit suivi la même tradition, et que la différence de noms ne provient que de quelque erreur de copiste. Suivant une autre tradition, qui avoit été suivie par Phérécydes (Homeri schol. Odyss. 12, 70), et par Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 45 et 230), Jason étoit fils d'Alcimède, fille de Phylaque et de Clymène, fille de Minyas. (Cette Clymène est sans doute la même que celle qui, suivant l'auteur du poëme des Retours, cité par Pausanias (L. x, C. 29), avoit épousé Céphale, fils de Deionée, dont elle avoit eu Iphiclus. Si ce qui suit dans Pausanias ne prouvoit pas que c'est bien de Céphale qu'il a voulu parler, on croiroit qu'il y a une faute dans son texte; car nous voyons par Phérécydes, et par Apollonius de Rhodes, que Clymène, fille de Minyas, avoit épousé Phylaque et en avoit eu un fils nommé Iphiclus, ce qui établit une parfaite identité entre elle, et celle dont parle Pausanias; c'est pourquoi je serois tenté de croire qu'il avoit lu le poëme des Retours dans quelque exemplaire vicieux, ce qui n'étoit pas rare de son temps, et qu'occupé comme il l'étoit d'un ouvrage de longue haleine, il n'aura pas réfléchi sur la leçon qu'il y trouvoit). Suivant Stésichore, Alcimède étoit fille d'Etéoclymène, aussi fille de Minyas (Apollonii schol. 1, 230). On peut voir sur les

### 152 APOLLODORE,

autres traditions relatives à la mère de Jason, Bachet de Méziriac sur Ovide, T. II, p. 16 et suivantes.

- 54. Pélias, suivant Pindare (Pyth. 4, v. 190), s'étoit emparé des Etats de Créthée, au préjudice d'Æson, qui en étoit le légitime héritier, et on ne sauva Jason, qu'en le faisant passer pour mort, et en l'envoyant en secret au centaure Chiron, qui prit soin de son éducation. On peut voir sur tout cela, Bachet de Méziriac, ibid., p. 21 et suiv.
- 55. Apollonius de Rhodes dit aussi que ce fut en traversant l'Anaurus que Jason perdit sa chaussure (L. 1, v. 9 et 10). Pindare (Pyth. 4, v. 170) dit bien qu'il n'avoit qu'un soulier, mais il ne dit pas où il avoit perdu l'autre. Hygin (Fab. 13) dit qu'il l'avoit perdu en traversant le sleuve Evénus pour transporter Junon de l'autre côté; mais il est probable qu'il a, suivant sa coutume, confondu deux fables très-distinctes. Quelques poëtes ne croyant pas que la haine de Junon pour Pélias fut un motif suffisant de la protection qu'elle accordoit à Jason, avoient dit qu'elle étoit devenue amoureuse de ce héros; suivant les uns, c'étoit à cause de sa beauté ( Pindari schol. Pyth. 4, 156); suivant d'autres, c'étoit par reconnoissance, parce que Junon se trouvant un jour sous la forme d'une vieille, sur les bords de l'Enipée enslé par un orage, Jason l'avoit transportée de l'autre côté. C'est sans doute de cette fable qu'Hygin veut parler. Mais Valérius Flaccus en parle comme d'une chose qui s'étoit passée long-temps avant. Comme tout ce qui concerne cette expédition a été traité de la manière la plus savante par Bachet de Méziriac, dans son commen-

taire sur l'épitre d'Hypsipyle à Jason, et que cet ouvrage, qui est indispensable à tous ceux qui veulent connoître à fond l'ancienne Mythologie, est très-commun, j'y renverrai mes lecteurs, toutes les fois que je n'aurai rien à y ajouter (Voyez-le sur ceci, t. II, p. 25 et suiv.).

56. Apollodore a suivi, à ce qu'il paroît, Phérécydes (Apollonii schol.1, 4); mais Apollonius distingue deux Argus, l'un fils d'Arestor, qui fabriqua le vaisseau (L. I, v. 112), et l'autre fils de Phrixus, que les Argonautes rencontrèrent dans leur voyage (L. II, v. 1125). Méziriac ( T. II, p. 71) cherche à prouver que dans le premier passage d'Apollonius, il faut lire Alectorides, au lieu d'Arestorides; il est bien facile, en effet, de mettre l'un de ces noms pour l'autre, mais je ne crois pas cette correction nécessaire, il suffit seulement de savoir qu'il ne faut pas le confondre avec Argus aux cent yeux, qui étoit fils d'un autre Arestor. On peut voir aussi le même auteur (ibid. p. 69 et 76) sur les différentes étymologies du nom Argos qu'on donna au vaisseau. Je crois que ce nom lui fut donné en l'honneur de la ville d'Argos qui étoit, comme je l'ai prouvé, la métropole de toute la Grèce.

57. Voyez sur Tiphys, Bachet de Méziriac, t. 11, p. 60.

58. Il y avoit eu, suivant Hérodore, deux Orphée, et ce fut le dernier qui alla avec les Argonautes; il ajoute que Jason l'emmena, tout foible qu'il étoit, parce que Chiron lui avoit prédit que sans lui ils ne pourroient pas passer auprès des Sirènes sans danger (Apollonii schol. 1, 27, 31).

59. Apollonius dit (L. 1, v. 101) que Thésée ne sut

## 154 APOLLODORE,

point de cette expédition, se trouvant alors retenu aux enfers avec Pirithous; c'étoit aussi l'opinion d'Hérodore qui disoit, que de toutes les expéditions qui s'étoient faites à cette époque, celle des Lapithes contre les Centaures étoit la seule à laquelle Thésée se fut trouvé; cependant Plutarque ajoute que, suivant d'autres, Thésée s'étoit trouvé à la chasse du sanglier de Calydon, et à l'expédition contre Colchos ( Vie de Thésée, C. 29); il n'est donc pas surprenant qu'Apollodore, qui étoit Athénien, l'ait mis dans le nombre des Argonautes. Il y est aussi mis par Stace ( Theb. L. v, 431; Achill. 1, 156) et par Hygin (Fab. xiv, p. 42).

60. Orphée, Apollonius de Rhodes et Valérius Flaccus ne mettent point Amphiaraus du nombre des Argonautes. Il en étoit cependant, suivant Deiochus (Apollonii schol. 1, 139) et Stace (Theb. L. III, v. 611). Quant à Hygin, le passage où l'on croit qu'il parle de lui (Fab. xIV, p. 50) est si mutilé que, bien que Bachet de Méziriac, cité par Sevin, l'ait suppléé de la même manière que Perizonius, je n'ose en tirer aucune conséquence.

61. Tous les Mss. portent Kauseis Kopásov, mais il est évident qu'il faut lire Kópásos Kausias. Coronus est, en effet, mis au nombre des Argonautes par Orphée (L. 1, v. 136) et par Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 56). Le Cænée dont il s'agit étoit fils d'Atrax, et il ne faut pas le confondre, comme l'ont fait Ovide (Met. L. XII, v. 189 es 209) et différens scholiastes, avec Cænée fils d'Elatus. Le premier étoit Thessalien et roi des Lapithes. Ovide se comredit même à son égard, car

dans le vers 189, il le nomme Elateius, et dans le vers 209, Atracides. Peut-être a-t-il pris ce dernier nom pour un nom de ville. Antoninus Libéralis (Metam. C. xvII, p. 114) dit qu'il étoit fils ou plutôt filla, d'Atrax (on sait qu'il fut changé de fille en homme), ce qui est plus exact. Atrax étoit probablement celui dont parle Étienne de Byzance (v. "Atras), qui étoit fils du fleuve Pénée et de Bura. (Diodore de Sicile (L. 1v, C. 69) dit que ce fleuve étoit le père des Lapithes). Il avoit donné son nom à une ville de la Thessalie, dans le voisinage de Gyrtone, ville d'où presque tous les auteurs font venir Coronus, et dont les habitans allèrent au siège de Troyes sous les ordres de Leontéus fils de Coronus (Homère, L. II, v. 745.

L'autre Cænée étoit sils d'Elatus, qui étoit probablement le même que le sils d'Arcas. Hygin (Fab. 252) dit qu'il se tua lui-même, mais il ne nous en apprend pas la cause; cela prouve cependant qu'il ne saut pas le confondre avec l'autre Cænée, qui sut tué par les Centaures. Celui dont nous parlons maintenant habitoit probablement l'Arcadie, car Hygin dit que Clymènus son sils étoit roi d'Arcadie, et qu'il se tua de désespoir d'avoir couché avec sa sille (ibidem). Quelques auteurs disoient que c'étoit Cænée lui-même qui s'étoit trouvé avec les Argonautes (Apollonii schol. 1, 57).

62. Palæmon, ou plutôt Palæmonius, comme le nomment Orphée (v. 208), Apollonius (L. 1, v. 202) et Hygin (Fab. xiv, p. 150), étoit, suivant tous ces auteurs, fils de Lernus. Orphée dit qu'on l'appeloit fils de Vulcain, parce qu'il avoit les deux pieds estropiés. Mais, suivant Apollonius, il n'étoit fils de Lernus que

de nom, et il étoit réellement fils de Vulcain. Ce Lernus n'est pas le même que celui dont Apollonius donne
la généalogie (L. 1, v. 135 et suiv.), et dont Nauplius, l'un des Argonautes, étoit l'arrière petit-fils. Ce
dernier demeuroit dans l'Eubée, et Lernus, le père
de Palæmonius demeuroit, suivant Apollonius, à Oten;
probablement dans l'Ætolie, car Palæmonius, suivant
Hygin, étoit Calydonien. Comme ces deux pays sont
très-voisins, il n'est pas nécessaire de lire dans Hygin,
Olenius au lieu de Calydonius, comme le propose
Muncker.

- 63. Apollodore est le seul qui mette au nombre des Argonautes, Laerte, plus célèbre par Ulysse son fils que par ses actions. On peut voir sur Arcisius son père et sur lui, Bachet de Méziriac, t. 1, p. 12 et suiv.
- 64. Apollodore a confondu Autolycus, fils de Mercure, avec Autolycus, fils de Deimachus, qui se joignit aux Argonautes, auprès de Sinope, ville sur les bords du Pont-Euxin, avec ses deux frères Phlogius et Deiléon. Ils y avoient suivi Hercules dans son expédition contre les Amazones, et ils s'étoient trouvés égarés lors du départ de la flotte ( Apollonius, L. 11, 957). On peut voir sur l'autre Autolycus, Méziriac, t. 1, p. 16 et suiv.
- 65. Apollodore et Diodore de Sicile sont les seuls qui mettent Atalante au nombre des Argonautes. Apollonius de Rhodes dit qu'elle avoit envie de les suivre, mais que Jason l'en empêcha, craignant les suites de la présence d'une femme parmi tant d'hommes (L. 1, v. 769).
  - 66. Il ne faut point confondre cet Actor avec celui

qui étoit père de Menœtius. Comme l'identité de noms met souvent de la confusion dans l'histoire héroïque, je crois devoir faire ici une digression sur les Actors les plus célèbres. Le plus ancien étoit Actor, fils de Myrmidon et de Pisidice, fille d'Æole. Il étoit roi de la Phthiotide, et il épousa Ægine, mère d'Æaque, comme nous l'avons déjà vu. Pindare dit qu'il étoit père de Menœtius (Olym. 1x, v. 106), mais je crois qu'il s'est trompé; Apollonius de Rhodes dit, en effet, que Menœtius avoit envoyé d'Opunte Menœtius son fils; or, Opunte étoit dans le voisinage de la Phocide, et Actor, fils de Myrmidon, demeuroit dans la Phthiotide. Je crois donc que le père de Menœtius étoit Actor, fils de Deionée; nous avons déjà vu que Deionée demeuroit dans la Phocide, il étoit tout naturel qu'un de ses fils eût été s'établir à Opunte. Il paroit que Diodore de Sicile (L. IV, C. 72) avoit bien distingué ces deux personnages, car il dit qu'Actor, roi de la Phthiotide, n'ayant point d'enfans, laissa ses Etats à Pélée. On a cru qu'il s'étoit trompé; mais on a eu tort. Il avoit fort bien senti que l'Actor qui avoit laissé ses Etats à Pélée, ne pouvoit être le même que le père de Menœtius; on ne conçoit pas, en effet, comment ayant des fils, qui en avoient déjà eux-mêmes, il auroit laissé ses Etats à un étranger. On conçoit encore moins comment Patrocles, son petit-fils, auroit pu être si étroitement uni avec Achille, qu'il auroit du regarder comme un usurpateur, puisqu'il auroit possédé les Etats de son grand - père. Le troisième Actor est celui qui étoit père d'Eurytus et de Ctéatus, plus connus sous le nom de Molionides, et dont je parlerai par la suite. Le quatrième est celui dont il s'agit ici, qui nous est absolument inconnu, ainsi qu'Hippasus son père, car on ne peut pas supposer que cet Hippasus soit celui dont il a été question ci-dessus (Chap. viii, note 10), comme s'étant trouvé à la chasse du sanglier de Cálydon. L'expédition des Argonautes ayant précédé cette chasse de quelques années, le père auroit dû s'y trouver plutôt que le fils. Le cinquième enfin, est celui dont il est question dans Homère (L. 11, v. 513). Il étoit, suivant Eustathe, fils d'Azéus, fils d'Erginus; mais suivant Pausanias (L. 1x, C. 37), il étoit fils d'Azéus, fils de Clyménus; il étoit par conséquent frère et non pas fils d'Erginus.

67. Orphée (v. 133), Pindare (Pyth. 4, 319) et Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 52) le nomment Erytus. Valérius Flaccus et Hygin le nomment Eurytus comme Apollodore. Je suis surpris de ce que ce dernier ne parle point d'Echion son frère, qui, suivant tous les auteurs que j'ai cités, se trouva avec lui à cette expédition. Ils étoient, suivant Orphée, fils de Mercure et de Laothoé fille de Mérétus; ou d'Antianire, fille de Ménétus, suivant Apollonius de Rhodes et Hygin. Ils venoient d'Alopé en Thessalie.

68. Euphémus a été beaucoup moins célèbre par ses actions que par ses descendans, qui fondèrent Cyrène, dans la Lybie, et la gouvernèrent long-temps. Tous les écrivains le mettent au nombre des Argonautes, et tous le disent fils de Neptune: mais on varie beaucoup sur le nom de sa mère; suivant Pindare (Pyth. IV, v. 81), Europe lui avoit donné le jour sur les bords du Céphise, fleuve de la Bœotie. Apollonius de Rhodes (L. I, v. 179) et Hygin (Fab. xiv, p. 47) ont suivi la même

## NOTES, LIVRE 1. 159

tradition. Ils s'accordent aussi tous les trois à dire qu'il demeuroit à Ténare, dans la Laconie. Il en étoit même roi, suivant Pindare. Mais l'auteur du poëme nommé megala Eoa (Pindari schol. Pyth. 4, 39), lui donnoit pour mère Mecionicé, qui lui avoit donné le jour à Hyries. Mecionicé étoit, suivant Tzetzès (Chiliade II, hist. 43), fille d'Orion; et suivant le scholiaste de Pindare, elle étoit fille de l'Eurotas; il est donc très-difficile de savoir s'il étoit né à Hyrie dans la Bœotie, ou à Hyrie dans l'Argolide, qui n'étoit pas très-éloignée de l'Eurotas. Neptune, suivant Apollonius de Rhodes, l'avoit doué de la faculté de courir sur les flots, sans se mouiller les pieds.

69. Apollodore est le seul qui fasse mention de Pœas. Burman, dans le Catalogue des Argonautes, veut qu'on lise ici Φυλάκου au lieu de Θαυμάκου, parce que, suivant le plus grand nombre d'auteurs, Pæas, père de Philoctète, étoit fils de Phylaque; mais il n'y faut rien changer. Etienne de Byzance dit que Thaumacie, ville de la Thessalie, avoit pris son nom de Thaumacus père de Pæas ( υ. Θαυμαπία).

70. Butès étoit, suivant Hygin (Fab. 14), fils de Téléonte et de Zeuxippe, fille du fleuve Eridan. Burman croit qu'il faut lire Apidani au lieu d'Eridani; mais il n'y a rien à changer. Il y avoit, en effet, dans l'Attique un petit fleuve nommé Eridan, qui se jetoit dans l'Ilissus (Pausanias, L. 1, C. 19); et comme Butès étoit de l'Attique, suivant Apollonius de Rhodes et Valérius Flaccus, on doit croire que c'étoit de ce Fleuve que sa mère étoit fille. Orphée semble lui donner une origine différente, car il le nomme Beérns

'Assuádns, Butès Ænéade. Mais on ne sait pas à quoi cela peut avoir rapport.

- 71. Comme ce nom de Phanus est absolument inconnu, Hemsterhuis a proposé de lire Φλίας, Phlias. Et Sevin avoit fait la même conjecture. Effectivement Orphée (v. 192) et Apollonius (L. 1, v. 115) mettent au nombre des Argonautes Phlias, fils de Bacchus. Hygin le nomme Phliasus. Il avoit pour mère, suivant Pausanias (L. 11, C. 12), Aræthyrée, fille d'Arans, le premier roi du pays de Phliunte. D'autres disoient qu'il étoit fils de Chthonophylé, fille de Sicyon (Etienne de Byz. v. Φλιοῦς; Apoll. schol. 1, 115); mais Pausanias dit que Chthonophylé étoit sa femme, et non sa mère, et qu'il en avoit eu un fils nommé Androdamas. Il étoit, suivant Hygin (Fab. 14), fils de Bacchus et d'Ariane.
- 72. Apollodore est le seul qui mette Staphylus au nombre des Argonautes. Mais d'après les diverses traditions qu'on a sur lui, il est impossible qu'il se soit trouvé à cette expédition. Il étoit, suivant Parthénius (Narr.1), contemporain d'Io, fille d'Inachus, et par conséquent trop ancien; et suivant le poëte Ion, cité par Plutarque (Thésée, C. 20), il étoit fils de Bacchus et d'Ariane, et devoit par conséquent être trop jeune pour se trouver à cette expédition.
- 73. Burman, dans son Catalogue des Argonautes, a confondu mal à propos Erginus, qu'Orphée, Apollonius de Rhodes et Apollodore mettent au nombre des Argonautes avec Erginus, fils de Clyménus, et roi d'Orchomène. Celui dont il s'agit ici, étoit de Milet.

  Erginus,

Erginus, ditOrphée (v. 150), laissant les champs fertiles de Branchus, et les tours de Milet, y vint aussi. Apollonius (L.1, v. 186) et Hygin (Fab. 14) disent également qu'il venoit de Milet. Je ne conçois donc pas comment il a pu les confondre. Nous ne savons rien de plus sur cet Erginus; quant à celui qui fut roi d'Orchomène, j'en parlerai par la suite.

- 74. Euryalus, fils de Mécistée, étoit l'un des chess des Argiens au siège de Troyes; il n'a donc pu être l'un des Argonautes. Il en est de même des deux suivans, qui commandoient les Bocotiens à ce même siège; je crois donc que leurs noms ont été ajoutés au Catalogue d'Apollodore.
- 75. Naubolus, le père d'Iphitus, est celui qu'Apollonius désigne par le nom d'Ornytide (L. 1, v. 207), pour le distinguer d'un autre Naubolus fils de Lernus, dont nous avons parlé. Il descendoit d'Ornytus, fils de Sisyphe, et voici sa généalogie suivant le scholiaste de Venise (Homère Il. L. 11, v. 517). Sisyphe: Ornytus: Phocus: Ornytion: Naubolus: Iphitus. Le schol. d'Apollonius (L. 1, v. 207) dit que la mère d'Iphitus étoit Périnice, fille d'Hippomachus.
- 76. Ascalaphe et Ialmenus étoient petit-fils du cinquième Actor dont j'ai parlé ci-dessus (not. 66). Ils commandoient les Orchoméniens au siège de Troyes; ils étoient donc postérieurs à l'expédition des Argonautes, et cette faute ne peut être d'Apollodore.
  - 77. Tous les critiques sont d'accord qu'il faut lire. T. II.

ici 'Arlipiar, Astérion, au lieu de 'Arlipias, pour ne pas le confondre avec Astérius, qui étoit aussi du nombre des Argonautes. C'est ainsi que le nomment Orphée, Apollonius de Rhodes et Pausanias: ce dernier nous apprend (L. v, C. 17) qu'il étoit représenté sur le coffre de Cypséle. Cométés son père est sans doute le même que le frère d'Althée, qui étoit, suivant le même auteur (L. viii, C. 45), représenté sur un des frontons du temple de Minerve Aléa.

78. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 40 et 1241) dit que, suivant Isocrate et Euphorion, Polyphème étoit fils de Neptune; mais il est probable, comme l'a observé St.-Amand dans sa note (v. 40), qu'il l'a confondu avec Polyphème le Cyclope. Je crois aussi que c'est par erreur qu'il dit qu'il avoit épousé Laonomé, fille d'Amphytrion et d'Alcmène; elle avoit, suivant le scholiaste de Pindare (Pyth. 4, v. 15), épousé Euphèmus, fila de Neptune, avec qui Polyphème a souvent été confondu.

79. Voici les noms de ceux qu'Apollodore ne nomme pas, et que d'autres auteurs mettent dans le nombre des Argonautes:

1°. Acaste, fils de Pélias qui, suivant Apollonius (L. 1, v. 224), se joignit aux Argonautes, à l'insçu de son père. J'en parlerai par la suite.

2°. Actoridés. Un Argonaute est désigné sous ce nom par Orphée (v. 136), qui dit:

Autina of Antopidus nat Boudayos nale Koparos,

α Vinrent ensuite Actorides, et le vorace Coronus. » Ce noin est-il un patronymique, ou un nom propre? C'est ce que nous ignorons, et ce n'est pas la seule chose qu'on ne comprenne pas dans ce poëme obscur, qui est sans doute l'ouvrage de quelque ancien grammairien d'Alexandrie.

- 3°. Actorion, fils d'Irus, cité par le même (v. 177). Je crois avec Burman, qu'il faut y substituer le nom d'Eurytion. J'en parlerai par la suite.
- 4°. Æthalide fils de Mercure et d'Eupolémie, fille de Myrmidon, suivant Orphée (v. 131) et Apollonius (L. 1, v. 55). Il étoit le héraut des Argonautes. comme on peut le voir dans Apollonius (L. 1, v. 641), qui ajoute qu'il obtint de Mercure son père, que son ame en passant dans les enfers, ne perdit pas la mémoire de ce qui lui seroit arrivé dans les corps qu'elle auroit habités précédemment. C'étoit probablement d'après cette tradition rapportée par Phérécydes (Apollonii schol. 1, 641), que les disciples de Pythagore prétendoient que cette ame étoit celle qui avoit animé ce philosophe. Et Héraclide de Pont, cité par Diogène Laerce, dit que Pythagore disoit de lui-même, qu'il avoit été d'abord Æthalide, fils de Mercure; ce dieu lui ayant promis de lui accorder tout ce qu'il demanderoit, excepté l'immortalité, il lui demanda de conserver la mémoire de ce qui lui seroit arrivé dans les différens corps par lesquels son ame passeroit. Quelque temps après sa mort, elle revint sur la terre dans le corps d'Euphorbe, qui fut blessé au siège de Troyes par Ménélas; elle revint ensuite dans le corps d'Hermotime, et il reconnut dans le temple d'Apollon Branchide, son bouclier que Ménélas y avoit consacré. Elle revint ensuite dans le corps d'un certain Pyrrhus, pêcheur à Délos, et enfin, dans celui de Pythagore.

L 2

Le scholiaste d'Apollonius n'est pas tout-à-fait d'accord avec Diogène Laerce, car il dit qu'après la mort d'Euphorbe, son ame passa dans le corps de Pyrrhus le Crétois, de là dans celui d'un Elien dont le nom nous est inconnu, et ensuite dans celui de Pythagore. On peut voir dans le dialogue de Lucien, intitulé Le Coq, l'histoire des corps dans lesquels elle passa depuis.

5°. Amphidamas, fils d'Aléus, de Tégée en Arcadie, suivant Apollonius (L. 1, v. 161) et Orphée (v. 148). Ce dernier le nomme Iphidamas, ce qui est proba-

blement une faute de copiste.

6°. Amphion et Astérius, de Pallène, ville de l'Achaie, selon Orphée (214) et Apollonius (L. 1, v. 176). Ils étoient, suivant le scholiaste d'Apollonius, fils d'Hypérasius, qu'Hygin nomme Hippasus (Fab. xiv, p. 147). Mais quel que fût le nom de leur père, Apollonius nous apprend que leur grand-père étoit Pellen, le fondateur de Pellène. Il étoit, suivant Pausanias (L. vii, C. 26), fils de Triopas, fils de Phorbas, l'un des descendans de Phoronée. Valérius Flaccus ne parle point d'Astérius; il donne (L. 1, v. 366) Deucalion pour frère à Amphion, et il ajoute que leur mère se nommoit Hypsa. Il ne parle point de leur père.

7°. Ancée, fils de Neptune et d'Astypalée, suivant Apollonius (L. 11, v. 867). D'après le poëte Asius, cité par Pausanias (L. v, C. 4), Astypalée étoit fille de Phœnix et de Périmède, fille d'Œnée. Mais si ce Phœnix est le même que le fils d'Agénor, il paroît difficile qu'il ait épousé une fille d'Œnée, à moins qu'il n'y en ait eu un plus ancien que le père de Méléagre. Le scholiaste d'Euripides dit qu'Astypalée étoit fille de Téléphé, fille d'Epiméduse (Phœnic. v. 5). Ancée fut le fondateur

- de la ville de Samos. Il étoit après Hercules le plus vigoureux des Argonautes, et on leur donna en conséquence les rames du milieu (Apollon. L. 1, v. 531).
- 8°. Amyrus. Il n'en est question que dans Etienne de Byzance (v. "Apures), qui dit qu'Amyros, ville de la Thessalie, avoit pris son nom d'un Argonaute. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 596) dit qu'il étoit fils de Neptune.
- 9°. Areius, l'un des fils de Bias. Orphée, v. 147, et Apollonius, L. 1, v. 118.
- 10°. Arménus, suivant Strabon (L. x1, p. 802), d'Arménium, ville de la Thessalie, sur le lac Bœbéide, entre Phères et Larisse, suivit Jason dans cette expédition, et donna son nom à l'Arménie. Justin (L. xLII, C. 2) le nomme Arménius.
- 11°. Æsculape, suivant Hygin (Fab. 14) et Clément d'Alexandrie (Stromat. L. 1, p. 282). Ce dernier cite pour son auteur, Apollonius de Rhodes, qui n'en parle point; mais nous verrons par la suite qu'Æsculape étoit contemporain des Argonautes.
  - 12°. Astérius. Voyez le nº. 6.
- 13°. Canthus, fils de Canéthus. Il venoit de l'Eubée, suivant Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 77). Suivant son scholiaste, Canéthus étoit fils d'Abas, qui avoit donné son nom aux habitans de cette île. Abas étoit fils de Neptune, suivant quelques auteurs; suivant d'autres, il étoit venu d'Argos (Etienne de Byz. v. Abárus).
- 14°. Cius, l'un des compagnons d'Hercules, qui au retour de l'expédition fonda la ville de Cio, suivant Strabon (L. xII, p. 845).
- 15°. Clyménus, frère d'Iphiclus. Valérius Flaccus est le seul qui en parle (L. 1, v. 369).

- 16°. Clytius et Iphitus, fils d'Eurytus, roi d'Œchalie. Apollonius (L. 1, v. 86). J'en parlerai ailleurs.
  - 17°. Déiléon, Autolycus et Phlogius. Voyez la note 64.
- 18°. Deucalion, fils de Minos et de Pasiphaé. Hygin est le seul qui en parle (Fab. 14). Il l'aura peut-être confondu avec un autre Deucalion, frère d'Amphion, qui ne nous est connu que par Valérius Flaccus. Voyez ci-dessus, n°. 6.
- 19°. Echion, frère d'Eurytus et fils de Mercure. Voyez la note 67.
- 20°. Eribotes ou Eurybates, fils de Téléon. Apollonius le nomme Eribotes (L. 1, v. 75), mais le scholiaste dit qu'Hérodore le nommoit Eurybates, et Hygin lui donne les deux noms. Il paroit qu'il s'entendoit à la médecine, car il pansa Oilée lorsqu'il fut blessé par les oisseaux Stymphalides, suivant Apollonius (L. 11, v. 1041). Canthus, dont j'ai parlé ci-dessus, et lui furent tués dans la Libye par le berger Céphalion, frère de Nasamon, et fils d'Amphithèmis et de la nymphe Tritonide.
- 21°. Eumédon, fils de Bacchus et d'Ariane, fille de Minos. Hygin (C. 14) est le seul qui en parle.
- 22°. Eurydamas, fils de Ctiménus, de la Thessalie, suprès du lac Boebeïde. Orphée (v. 164), et Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 67).
- 23°. Eurytion, fils d'Irus, frère de Ménœtius et fils d'Actor. Je prouverai dans mes notes sur le livre 111, qu'Apollonius s'est trompé en disant Irus frère de Ménœtius.
- 24°. Glaucus d'Anthédon, en Bœotie. Posis, cité par Athénée (L. v11, p. 296), dit que c'étoit lui qui avoit sabriqué le vaisseau Argos, et que c'étoit lui qui le

gouvernoit. Les Argonautes eurent un combat à soutenir contre les Tyrrhéniens, dans lequel il fut le seul qui ne fut pas blessé. Il disparut à la fin de ce combat, et fut changé en dieu marin.

25°. Hippalcinus, fils de Pélops et d'Hippodamie. Hygin est le seul qui le mette parmi les Argonautes. Le scholiaste d'Euripides (Oreste, v. 5) le nomme Hippalmus; celui de Pindare (Olymp. 1, 144), Hippalemus. Je crois qu'il faut corriger ces deux derniers, d'après Hygin.

26°. Idmon, célèbre devin, dont Apollodore raconte la mort dans le pays des Mariandyniens; il étoit, suivant Phérécydes, fils d'Apollon et d'Astérie, fille de Coronus (Apollon. schol. 1, 139); d'Apollon et de la nymphe Cyrène, suivant Hygin (Fab. 14); ou d'Apollon et d'Antianire, fille de Phérès, suivant Orphée (v. 185). On lui donnoit Apollon pour père à cause de ses connoissances dans l'art de prédire l'avenir, mais il étoit réellement fils d'Abas, fils de Mélampe (Orphée, Apollonius et Hygin, ibid.), et il étoit par conséquent de la famille qui étoit en possession de fournir des devins à la Grèce. Il prit part à cette expédition, quoique son art lui eut appris qu'il devoit y périr (Apollonius, ibidem).

27°. Iolas, fils d'Iphiclus, frère d'Hercules. Hygin, (Fab. 14).

28°. Iphiclus, fils de Phylacus, fils de Déionée et de Périclymène, fille de Minyas, ou, suivant Pausanias (L. x, C. 29), fils de Céphale, fils de Déionée et de Clymène, fille de Minyas. Orphée (v. 137), Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 45) et Hygin (Fab. 14) le mettent au nombre des Argonautes; cependant le scholiaste

d'Apollonius dit qu'Hésiode ni Phérécydes ne l'avoient point compris dans leurs Catalogues; il ajoute que, suivant Hésiode, il étoit si léger à la course, qu'il couroit sur un champ de blé sans faire plier les épis, ou, comme le disoit Démarète, qu'il couroit sur la mer sans y enfoncer.

29°. Iphis, fils de Sthénélus, et frère d'Eurysthée. Valérius Flaccus le met au nombre des Argonautes (L. 1', v. 441); et Wesseling a bien vu qu'il falloit mettre son nom à la place de celui d'Iphitus dans Diodore de Sicile (L. IV, C. 48). Effectivement, le scholiaste d'Apollonius (L. IV, v. 428) nous apprend que, suivant Denys de Milet, Iphis, frère d'Eurysthée, avoit été tué dans un combat qu'il y avoit eu entre les Argonautes et des cavaliers qu'Æétes avoit menés à leur poursuite.

30°. Laocoon, fils de Porthaon, et par conséquent frère d'Œnée, mais né d'une esclave; il étoit déjà vieux lors de cette expédition, et Œnée l'y envoya pour avoir soin de Méléagre (Apollonius, L.1, v. 191).

31°. Laodocus, fils de Bias, et frère de Talaüs et d'Areius. (Orphée, v. 146; Apollonius I, 118).

32°. Mélas, Argus, Cytisorus et Phrontis, fils de Phrixus. J'en parlerai par la suite.

33°. Mopsus, fils d'Ampycus et de la nymphe Chloris, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 65), ou d'Arégonis, suivant Orphée (v. 181). Ampycus étoit fils de Titaron, suivant le scholiaste d'Apollonius. Hésiode, dans le bouclier d'Hercules, le met au nombre des Lapithes qui combattirent les Centaures. Il étoit des environs du mont Titarus, dans la Thessalie; il étoit célèbre devin, et c'est probablement pour

cela que Valérius Flaccus dit qu'il étoit fils d'Apollon (LI, v. 383). Il mourut dans l'Afrique de la piqûre d'un serpent (Hygin, Fab. xiv, p. 53). Il ne faut pas le confondre avec un autre Mopsus fils de Rhacius et de Manto, fille de Tirésias, également devin, mais qui vivoit à l'époque du siègé de Troyes.

34°. Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone, fille de Danaüs, suivant Orphée (v. 200) et Hygin (Fab. 14). Mais cela ne s'accorde point avec le nombre de sept générations qu'il y avoit entre ce Nauplius et Hercules qui descendoit aussi de Danaüs, et qui étoit l'un des Argonautes. La généalogie que lui donne Apollonius de Rhodes est beaucoup plus vraisemblable (L. 1, v. 133); la voici : Nauplius l'Argonaute : Clytonéüs : Naubolus : Lernus : Proetus : Nauplius : Amymone : Danaüs. J'en parlerai plus au long dans le livre suivant.

35°. Néléus ou Miléus, fils d'Hippocoon. Hygin est le seul qui en parle.

36°. Nestor, fils de Nélée. Valérius Flaccus le met au nombre des Argonautes (L. 1, v. 380).

37°. Oîlée, beaucoup plus connu par Ajax son fils, que par ses actions. Il étoit, suivant Hygin, fils de Léodocus et d'Agrionomé, fille de Perséon; mais, suivant Eustathe (Il. L. 11, p. 277), il étoit fils de Hodœdocus et de Laonomé. Hodœdocus étoit fils de Cynus, qui avoit pour père Opuns, fils de Locrus. Lycophron semble avoir adopté cette généalogie, car il dit (v. 1150):

Kai mas Odordóneros Ilias dopos.

« Et toute la famille Hodœdocienne d'Iléus. »

'Ilius est le même nom que 'Oïlius, comme l'observe Eustathe. Quant à sa mère, Etienne de By-

- zance (v. Kaddiapes) dit aussi que Laonomé étoit la femme de Hodœdocus.
- 38°. Phalérus, fils d'Alcon. Orphée (v. 142) et Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 96). Alcon étoit fils d'Erecthée, suivant le scholiaste de ce dernier.
- 39°. Pirithous, fils d'Ixion. Hygin le met au nombre des Argonautes, mais Apollonius dit qu'il ne put se trouver à cette expédition. Voyez la note 59.
  - 40°. Talaüs, fils de Bias. Voyez ci-dessus nº. 31.
- 41°. Télamon, fils d'Æaque, et frère de Pélée. Apollonius (L. 1, v. 90), Valérius Flaccus (L. 1, v. 351) et Stace. Theb. (L. v, v. 378).
  - 42°. Philammon, fils d'Apollon et de Chioné. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 24) dit que, suivant Phérécydes, c'étoit lui qui avoit suivi Jason dans cette expédition, et non Orphée.
  - 45°. Philoctète, fils de Pœas. Hygin (Fab. 14), et Valérius Flaccus (L. 1, v. 391).
  - 44°. Thersanor, fils du Soleil et de Leuconoé, de l'ile d'Andros. Hygin (Fab. 14).

On les nommoit en général les Minyens; il y a beaucoup d'opinions sur l'origine de cette dénomination. On peut les voir dans le commentaire de Bachet de Méziriac sur les Héroïdes d'Ovide (t. 11, p. 56 et suiv.); mais j'avoue qu'il n'y en a aucune qui me satisfasse.

80. Tous ceux qui ont célébré cette expédition, ont parlé du séjour des Argonautes dans l'île de Lemnos. Hypsipyle raconte elle-même tous ces événemens dans le cinquième livre de la Thébaïde de Stace. On les trouve aussi dans le premier livre du Poëme des Argonautes

d'Apollonius, dont M. Caussin a donné une bonne traduction. Enfin, on trouvera les plus grands détails dans le commentaire de Bachet de Méziriac, sur l'Epître d'Hypsipyle à Jason. Comme ces livres sont entre les inains de tout le monde, je ne redirai pas ce qu'on peut y voir. Thoas, père d'Hypsipyle étoit, suivant tous les auteurs, fils de Bacchus et d'Ariane, ce qui paroit très-difficile à concilier avec l'enlèvement d'Ariane par Thésée, dont il est cependant question dans Homère.

81. Hygin les nomme (Fab. 15 et 273) Eunéus et Desphile. Le scholiaste de Pindare, Eunéus et Thoas (Argum. in Nemea).

82. Cyzicus étoit fils d'Ænéus, fils d'Apollon et de Stilbé. Ænéus né dans la Thessalie, l'avoit quittée pour - aller s'établir sur les bords de l'Hellespont. Il y épousa Ænété, fille d'Eusorus, roi Thrace, et il en eut Cyzicus, qui fonda une ville à laquelle il donna son nom ( Apollon. schol. 1, 948). Stilbé, mère d'Ænéus, est sans doute la même que la fille du sleuve Pénée et de la nymphe Creuse qui, suivant Diodore de Sicile, avoit eu d'Apollon deux autres fils, Lapithus et Centaurus. Cyzicus épousa, suivant les uns, Clité, fille de Mérops, roi de Percote (Apollonius, 1, 978); suivant d'autres, Larissa, fille de Piasus, roi des Pélasges qui étoient établis sur les bords de l'Hellespont (Parthenius, nart. 28). Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 1063) dit que quelques auteurs la nommoient Thressa, Opfiover, et qu'elle étoit fille de Piasus; mais je crois qu'il est corrompu, et qu'il faut lire Aépierer, Larissa. C'étoit, en effet, le nom de la fille de Piasus, non-seulement suivant Parthénius, mais encore suivant Strabon (L. xIII, p. 922). Conon (Narr. 41) dit que c'étoit Cyzicus lui-même qui étoit fils d'Apollon, et qu'il étoit roi des Pélasges dans la Thessalie. Il en fut chassé par les Æolides, et il alla s'établir dans la Chersonnèse de l'Asie à qui il donna son nom; son Empire, qui étoit très-petit dans les commencemens, prit un très-grand accroissement par son alliance avec Mérops, roi des environs du fleuve Rhyndacus, dont Clité, qu'il épousa, étoit fille. Les Argonautes ayant abordé dans son pays, les Pélasges, qui surent qu'ils venoient de la Thessalie, les attaquèrent de nuit pour se venger de ce qu'ils les en avoient chassés : Cyzicus s'étant jeté au milieu d'eux pour faire cesser le combat, Jason le tua sans le connoître. Ephore et Callisthènes, cités par le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 1037), disent aussi que ce furent les Doliones qui attaquèrent les Argonautes; cependant il paroit que tous les poëtes qui avoient célébré cette expédition, avoient suivi la même tradition qu'Apollodore.

83. Apollonius de Rhodes les nomme les *Pélasges Macriéens* (L. 1, 1024), et le scholiaste dit qu'ils étoient originaires de l'île d'Eubée, qui se nommoit anciennement Macris.

84. Cyzicus fut tué par Jason, suivant Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 1032) et Conon (narr. 41). Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 1040) dit que ce fut par les Dioscures; et suivant Orphée, ce fut Hercules qui e tua d'un coup de sièche (v. 521). Il y avoit trèspeu de temps qu'il étoit marié, et Clité son épouse se

pendit de regret (Apollonius, L. 1, 1065; Parthenius, narr. 28).

85. Presque tous les auteurs sont d'accord avec Apollodore, sur le nom du père d'Hylas. Théodamas étoit fils de Dryops, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 131); et nous en parlerons par la suite. Cependant, suivant Hellanicus, son père se nommoit Theiomnestes (Apollon. schol. 1, 131 et 1207); et suivant Nicandre, Hylas étoit fils de Céyx, roi de Trachine (Antonin. Lib. narr. 26). Anticlides, qui avoit écrit sur l'île de Délos, disoit que ce n'étoit pas Hylas, mais Hyllus, fils d'Hercules, qui ayant été chercher de l'eau avoit disparu. Mais le scholiaste d'Apollonius (v. 1207) qui rapporte ce fait, a probablement été trompé par quelque exemplaire vicieux de l'auteur qu'il cite. On voit par le même scholiaste (ibid.), qu'Onasus avoit raconté l'histoire d'Hylas dans le premier livre de son Amazonide, ce qui pourroit faire croire qu'il plaçoit cet évenement dans l'expédition d'Hercules contre les Amazones, ce qui est plus vraisemblable.

86. Il faut expliquer, d'après cette tradition, un passage des Politiques d'Aristote qui n'a été entendu, ni par Dan. Heinsius, dans sa paraphrase, ni par les autres traducteurs. Il s'y agit de l'ostracisme que plusieurs républiques avoient admis pour se délivrer de ceux qui par leurs richesses, par le grand nombre de leurs amis, ou par leurs talens politiques pouvoient être dangereux pour la liberté. Il ajoute: Muéodoguiras d'a sai rois Apparauras rès Haradia satuation dia roisavent airias. Où pap iétatus myess aurès

### 174 'APOLLODORE,

την Αργώ μετά των άλλων, ώς υπεροάλλοντα πολύ τως πλωτήρων. Je ne rapporterai pas les erreurs des traducteurs et des paraphrastes de ce passage; je crois qu'il faut le traduire ainsi : « c'est par une raison pa-» reille que les Argonautes laissèrent, à ce qu'on dit. » Hercules; Argo ne vouloit plus, en effet, le porter » avec les autres, parce qu'il surpassoit de beaucoup » en poids les autres passagers. » (Politic. L. III, C. q, p. 342, ex edit. D. Heinsii, et p. 84, ex edit. Sylburgii). Outre Phérécydes qui est cité par Apollodore, le poëte Antimaque et Posidippe, cités par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 1289), avoient suivi la même tradition. Diodore de Sicile (L. IV, C. 41) et Antoninus Libéralis (C. 26) disent qu'Hercules étoit le chef des Argonautes, et que ce ne fut qu'aprês l'avoir laissé, qu'ils donnèrent le coinmandement à Jason. Denys de Mitylène (ou plutôt Denys de Milet), et Démarète, cités par le schol. d'Apollonius (ibid.), disoient qu'Hercules avoit fait toute l'expédition avec les Argondutes. Suivant Théocrite (id. xIII, v. 70), il fut laissé dans la Mysie; mais il n'en alla pas moins à Colchos, et il fit le restant du chemin à pied. Enfin, Ephore disoit qu'il étoit resté volontairement dans la Lydie, auprès d'Omphale (schol. Apollon. ibidem).

87. Bithynis, mère d'Amycus, étoit, suivant Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 4), une nymphe Méliade.

88. J'ai suivi dans ma traduction la conjecture de l'Paulmier de Grentemesnil, adoptée par M. Heyne,

qui propose de lire πλήξας κατάτον αυχένα au lieu de τον ล่วะลังส. Epicharme et Pisandre disoient que Pollux n'avoit point tué Amycus, mais s'étoit contenté de le lier, et c'est ainsi qu'il est représenté sur un vase funéraire publié par Winckelman (Hist. de l'Art, pl. 18, éd. de 1789, in-8°). Théocrite, qui raconte ce combat dans le plus grand détail (Idylle 22), dit que Pollux ne le tua point, mais lui fit prêter le serment de ne plus maltraiter les étrangers qui passeroient dans ses Etats. Amycus fut, suivant Clément d'Alexandrie (Stromates, L. 1, p.363), l'inventeur des cestes dont on fait usage au pugilat. Nicéphore Calliste (Histoire Eccles. L. VII, C. 50) rapporte une ancienne tradition, qui n'est point à dédaigner. Les Argonautes ayant abordé au pays des Bébryces, se mirent à le ravager; mais Amyous leur fondit dessus avec ses sujets, et les mit en fuite. Ils se réfugièrent dans une forêt trèsépaisse, d'où ils n'osoient plus sortir, lorsqu'une des puissances célestes, sous la forme d'un homme, avec des ailes d'aigle, leur apparut, et leur promit la victoire. Ils marchèrent alors contre Amycus, désirent ses troupes, et le tuèrent lui-même. Ils bâtirent dans cet endroit, en mémoire de cet événement, un temple qu'ils nommèrent Sosthenium, parce qu'ils y avoient recouvré leur valeur, et y érigèrent une statue pareille à la divinité qui leur avoit apparu. Constantin en sit par la suite l'église de l'archange Michel.

89. Phinée étoit fils d'Agénor, suivant Hellanicus (Apollon. schol. 11, 178), Orphée (v. 678) et Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 178); mais Hésiode, Phérécydes, Antimaque et Asclépiades le disoient fils de

Phoenix, fils d'Agénor et de Cassiépée, fille d'Arabus (Apollon. schol. ibid.). Mais lequel de ces deux qu'on lui donne pour père, cela est également difficile à accorder avec la Chronologie. En effet, Hercules, qui étoit l'un des Argonautes, ou qui tout au moins étoit leur contemporain, étoit l'arrière petit-fils de Persée, qui avoit épousé Andromède, fille de Céphée, frère de Phinée. C'est ce qui avoit fait supposer à quelques auteurs, dont le scholiaste d'Apollonius rapporte l'opinion, qu'il y avoit eu deux Phinées, et que celui qui reçut les Argonautes, descendoit à la septième génération de Phœnix (Apollon. schol. ibid.). Etienne de Byzance semble avoir adopté cette opinion, car au mot Sesamum, il dit que c'étoit une ville de la Cappadoce qu'habitoit le premier Phinée. Apollodore est le seul qui dise que Phinée étoit fils de Neptune. Il y avoit deux traditions absolument opposées, sur la manière dont il avoit reçu les Argonautes. Suivant la plus ancienne, dont je parlerai dans les notes suivantes, il avoit été puni par les Argonautes de sa cruauté envers ses fils. Apollodore a suivi Apollonius de Rhodes, qu'on peut voir L. 11, v. 177 et suiv.

- 90. Cette première opinion est celle d'Apollonius de Rhodes (L. 11, v. 180 et suiv.); elle est probablement de son invention, car on ne trouve dans aucun auteur plus ancien, que Phinée sut doué du talent de prédire l'avenir.
- 91. Comme Apollodore a suivi Apollonius de Rhodes, il s'est beaucoup écarté de l'ancienne tradition; je vais la rapporter telle qu'on la trouve dans

dans Diodore de Sicile (L. 17, C. 43 et 44). Phinée avoit d'abord épousé Cléopâtre, fille de Borée et d'Orithye, et il en avoit eu deux fils. Il épousa ensuite. du vivant même de Cléopâtre, Idæa, fille de Dardanus, roi des Scythes; elle vint à bout de le captiver entièrement, et lui dit que ses deux fils avoient voulu la violer, dans le dessein de venger leur mère. Phinée croyant ce qu'elle lui disoit, les envoya dans un endroit désert, où il les fit enterrer en partie, et il laissa auprès d'eux des gardes qui les frappoient fréquemment à coups de verges. Ce fut dans cet état que les Argonautes les trouvérent; ils demandérent grâce pour eux à Phinée, qui leur répondit avec aigreur, qu'ils ne devoient point se mêler de ce qui ne les regardoit pas. Alors les fils de Borée, qui étoient avec les Argonautes, prirent leurs armes, tuerent ceux qui gardoient ces jeunes gens, et brisèrent leurs liens. Les Thraces ayant accouru de toutes parts, il y eut un combat dans lequel Hercules détruisit une grande partie de l'armée de Phinée, et le tua lui-même; il délivra ensuite Cléopâtre de la prison où elle étoit rensermée, et livra Idæa aux deux jeunes gens, pour la traiter comme ils le jugeroient à propos; mais comme ils vouloient se venger eux-mêmes, il leur conseilla de n'en rien faire, et de l'envoyer à son père, pour qu'il la punit des crimes dont elle s'étoit rendue coupable. Ils suivirent son conseil; et Dardanus sit mourir sa sille. Denys de Milet, qui avoit compilé, d'après les anciens poëtes, ce qu'on nommoit le Cycle épique, racontoit cette histoire à peu près de même; Hercules, suivant lui, ayant trouvé ces deux jeunes gens dans le désert, apprit que Phinée les avoit Т. Ц. M

### 178 APOLLODORE,

chassés, d'après les calomnies d'une femme Scythe qu'il avoit épousée; il voulut les ramener à la maison paternelle, mais à leur approche Phinée s'étant levé et ayant voulu en précipiter un dans la mer, Hercules lui donna un coup de pied et le tua. Sophocles dit que Phinée leur avoit arraché les yeux, d'après les calomnies de leur belle-mère (Antigone, v. 978). Il avoit suivi la même tradition dans le Drame satirique de Phinée. Il disoit dans une autre pièce, qu'après leur avoir arraché les yeux, leur belle-mère les avoit ensermés dans un tombeau (Schol. ad Antig. v. 980). On n'étoit point d'accord sur le nom de ses deux fils. Le scholiaste d'Apollonius les nomme (L. 11, v. 140), Parthénius et Crambis, et un peu plus bas (L. 11, v. 178), Orithyus et Crambis. Celui de Sophocles, les nomine Plexippus et Pandion ; ou Gérymbas et Aspondus ( Sophoclis schol. Antig. v. 980). Il en est de même de sa seconde femme, que le scholiaste d'Apollonius (L. 11, v. 168) nomme Dia, ce qui est peut-être une faute de copiste, pour Idæa, quoique ce nom se trouve écrit de même dans le Ms. dont j'ai parlé. Celui de Sophocles dit que, suivant quelques auteurs, elle se nommoit Idothée, et étoit sœur de Cadmus (Antigone, v. 980).

92. Il y a dans le texte : ei di en de Bosée en les Argonautes. Je crois que notre auteur a réuni mal à propos deux traditions différentes. Quelques mythographes disoient, suivant Diodore de Sicile (L. 1v., C. 44), que Phinée ayant privé ses deux fils de la vue, en avoit été privé lui-même par Borée; mais il n'étoit nullement question des Argo-

nautes dans ce récit. Orphée dit (Argon. v. 670) que Phinée, séduit par les calomnies de leur belle-mère, fit arracher les yeux à ses fils, et les exposa sur des rochers pour y être dévorés par les bêtes féroces; les Argonautes étant arrivés, les fils de Borée les délivrèrent, leur rendirent la vue et en privèrent leur père. Si c'est de cette dernière tradition qu'Apollodore veut parler, il faut lire vine Bepundurunt ron.

93. Cette opinion se rapproche de celle du poëte Istrus, qui disoit qu'Æétes ayant appris que Phinée avoit, par le secours de son art, procuré aux fils de Phrixus les moyens de s'échapper de ses Etats, et de retourner dans la Grèce, supplia le Soleil son père de le venger, et ce Dieu aveugla Phinée. Hésiode, dans l'ouvrage intitulé Megalæ Eoæ, disoit que les dieux l'avoient privé de la vue, pour le punir de ce qu'il avoit montré à Phrixus le chemin de la Colchide (Apollon. schol. II, 181).

94. Apollodore ne dit point pourquoi les Dieux envoyèrent les Harpyes; en voici la raison, suivant Asclépiades (Homeri schol. Odyss. L. XII, v. 70). Phinée ayant abandonné ses fils à la haine de leur belle-mère, Jupiter, pour le punir, lui donna le choix entre la mort ou la cécité. Phinée ayant choisi cette dernière punition, le Soleil irrité de ce qu'il avoit consenti si facilement à se priver de la vue de ses rayons, envoya les Harpyes, qui dévoroient et infestoient tout ce qu'il vouloit manger. Je crois qu'Asclépiades avoit suivi en cela Hésiode, car ce poète disoit, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. II, v. 178), que le Soleil avoit privé Phinée de la vue, pour le punir de ce qu'il avoit préféré une longue vie à l'usage de ses yeux.

M 2

# 180 APOLLODORE,

Mais dans ce cas, la cécité n'auroit pas été une punition pour lui. Hésiode avoit donc dû parler d'une autre punition, et c'étoit probablement lui qui avoit imaginé cette histoire des Harpyes; on verra, en effet, dans la note suivante, qu'il leur avoit fait jouer un grand rôle dans l'histoire de Phinée.

95. Les anciens poëtes ne représentoient pas les Harpyes, comme des monstres aussi difformes que l'ont fait les poëtes plus récens. Hésiode dans sa Théogonie (v. 267) les nomine juzépous, aux beaux cheveux, et Homère (L. xv,v. 150, Il.) en donne une pour épouse au Zéphyre, le plus aimable de tous les vents. Leur fonction. dans les anciens poëtes, étoit d'enlever ceux que les Dieux vouloient faire disparoitre. Pénélope se plaint plusieurs fois dans l'Odyssée, de ce qu'elle n'entend pas plus parler de son mari, que s'il avoit été enlevé par les Harpyes (Odyssée, L. 1, v. 241, et xiv, 371); elle dit ailleurs qu'elles avoient enlevé les filles de Pandare ( ibid. L. xx, v. 77 ). C'étoit ainsi que, suivant Hésiode, cité par Strabon, elles avoient enlevé Pluinée, et l'avoient transporté dans le pays des Galactophages (LvII, p. 463). C'est sans doute la même tradition qu'Orphée a suivie, en disant que Borée l'enleva Αροφάδιστι άίλλαις, par des tourbillons de vent, et le transporta dans le pays des Bistoniens. Hésiode avoit probablement raconté cela de plusieurs manières. car le scholiaste d'Apollonius (L. 11, v. 297) dit que, suivant lui, Zethès et Calaïs étant à la poursuite des Harpyes, adressèrent leurs prières à Jupiter. Leur poursuite ne pouvoit avoir pour but que de délivrer Phinée d'elles. Elles ne l'avoient donc point enlevé comme il le dit dans le fragment cité par Strabon.

- 96. Orphée dit qu'au moment où les Argonautes se disposoient à passer entre les Symplégades, Minerve, par le conseil de Junon, envoya un héron qui y passa; mais les roches en se rejoignant, lui emportèrent le bout de la queue. Orphée, alors, se mit à chanter pour les appaiser, et le vaisseau passa sans accident (Argonaut. 692 et suiv.). Apollonius est le seul qui dise que Phinée leur donna des conseils sur la manière de passer à travers ces roches.
- 97. Les Mariandyniens avoient, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. 11, v. 140 et 181), pris leur nom de Mariandynus, frère de Thynus, et ainsi que lui, fils de Phinée et d'Idæa sa seconde femme. Ils ne pouvoient donc pas encore porter ce nom lorsque les Argonautes y passèrent. Suivant d'autres auteurs, Mariandynus étoit fils de Titye, et c'est peut-être d'après cette tradition, qu'Etienne de Byzance dit que le pays des Mariandyniens avoit pris son nom de l'un des Æolides. En effet, Elara, mère de Titye, étoit fille d'Orchoménus ou de Minyas, qui descendoient tous les deux d'Æole.
- 98. Lycus étoit, suivant Hérodore et Nymphis, fils de Dascylus fils de Tantale, et d'Anthemoisia, fille du fleuve Lycus (Apollonii schol. 11, 754).
- 99. Tiphys ne mourut qu'au retour, suivant Hérodore, qui ajoutoit que c'étoit Erginus qui avoit pris le gouvernail après sa mort (idem. 11, 856; 897). Ancée qui, suivant Apollonius et Apollodore, prit le gouvernement du vaisseau, est le fils de Neptune et d'Astypalée, dont j'ai parlé ci-dessus note 79, n°. 7.

### 182 APOLLODORE,

100. Vulcain avoit donné ces taureaux au Soleil, pour lui témoigner sa reconnoissance, de ce que le voyant fatigué lors du combat contre les Géans, il lui avoit donné place sur son char.

101. Nous avons vu plus haut qu'Æétes étoit fils du Soleil et de Perséis, fille de l'Océan. c'est l'opinion d'Hésiode (Théog. v. 955 et suiv.), qui lui donne Circé pour sœur. Médée étoit, suivant lui, fille d'Æétes et d'Idyia, aussi fille de l'Océan. Denys de Milet, que Diodore de Sicile paroit avoir suivi (L. IV, C. 45), racontoit cette généalogie d'une manière toute différente (Apollonii schol. 111, 200). Le Soleil avoit eu, suivant lui, deux fils, Perséus et Æétes; le premier étoit roi de la Tauride, Æétes régnoit sur les Palus Mæotides, et la Colchide. Perséus ayant épousé, suivant les uns, une semme du pays, ou, suivant d'autres, une nymphe, en eut une fille nommée Hécate, qui se livroit à la chasse comme un homme, et ne se faisoit aucun scrupule de lancer ses traits sur les humains, lorsqu'elle ne trouvoit pas des animaux. Elle fut la première qui se livra à la recherche des vertus des plantes, tant nuisibles qu'utiles, et elle en faisoit l'expérience sur les étrangers; elle découvrit ainsi l'aconit, et acquit une très-grande connoissance des plantes qui pouvoient donner la mort ou rendre la santé, et elle ôta par ce moyen la vie à son propre père. Elle épousa Æètes, dont elle eut deux silles, Circé et Médée, et un fils nommé Ægialus. Eumélus, poëte Corinthien, avoit suivi une tradition toute différente; le Soleil, suivant lui, avoit eu deux sils, Aloée et Æétes; il donna au premier

l'Asopie, ou autrement le pays de Sicyone, et au second le pays d'Ephyre. Æétes voulant aller chercher fortune ailleurs, confia le soin de ses Etats à Bunus, fils de Mercure et d'Alcidamie, à condition qu'il les lui rendroit, à lui ou à celui de ses descendans qui viendroit les réclamer, et il s'en alla à Colchos (Pausanius, L. 11, C. 3; Lycophr. schol. v. 174). Epiménides disoit aussi qu'Æétes étoit Corinthien, et il lui donnoit pour mère Ephyra (Apollonii schol. L. 111, v. 242).

102. L'auteur du poëme nommé les Naupactiques, disoit qu'Æétes ayant conçu le projet de faire périr les Argonautes, Vénus, pour leur donner le temps de s'échapper, lui inspira des désirs pour Eurylyte, son épouse, et l'endormit dans ses bras.

Δή το Τ΄ ἄρ Λίήτη πόθον ἔμδαλε δί΄ Αφροδίτη, Ευρυλύτης Φιλότητι μιγήμεται, ἦς ἀλόχοιο Κηδομένη Φρεσὶν ἦσιν όπως μεΓ΄ ἄεθλον Ίησων ΝοσΊήση οἶκοιδε σὺν ἀγχεμάχοις ἐτάροισιν.

Idmon ayant deviné ses projets, avertit les Argonautes et les engagea à prendre la fuite; et Médée entendant le bruit qu'ils faisoient en marchant, se leva et hâta leur départ (Apollonii schol. 1v, 86).

103. Apollodore a suivi Antimaque et Apollonius, qui disent que Médée s'étoit contentée d'endormir le serpent par ses enchantemens (Apollonius, L. 1v, v. 156, et le schol.), et c'est sans doute d'après cette tradition, que quelques poëtes disoient que ce serpent avoit reparu par la suite dans l'île des Phæaciens, où il faisoit beaucoup de mal; Diomèdes

étant venu dans cette île après le siège de Troyes, l'attira par la lueur du bouclier d'or de Glaucus, que le serpent prit pour la toison d'or, et le tua (Lycophronis schol. 615). Mais Phérécydes, dans son septième livre, disoit que Jason l'avoit fait périr, et il avoit été suivi par Hérodore. Ce dernier racontoit, en effet, que Jason l'ayant tué, apporta la toison à Æètes, qui alors invita les Argonautes à diner pour les faire périr (Apollonii schol. 1v, 87).

104. L'opinion la plus commune étoit que Médée avoit elle-même tué Absyrte, et l'avoit coupé en morceaux pour retarder son père dans sa poursuite; mais on n'est point d'accord sur l'endroit où il fut tué. Sophocles dans sa tragédie des Colchidiennes, disoit qu'elle l'avoit égorgé auprès de la maison de son père (Apollonii schol. 1v , 288). Orphée dit qu'Absyrte étant allé, d'après les ordres de son père, à la poursuite de Médée, tomba dans une embuscade que les Argonautes lui avoient dressée près de l'embouchure du fleuve ; il y fut tué, et son corps fut jeté dans la mer, qui le porta aux iles qui prirent son nom. Suivant Arrien, il fut tué à Absuras, où l'on montroit encore son tombeau (Periplus Ponti Euxini, p. 6). Ovide dit dans ses Tristes (L. III, El. 9 M qu'il fut tué à Tomes, et que Médée éparpilla ses membres sur le rivage, pour qu'Æétes, occupé à les rassembler, n'eût pas le temps de la poursuivre. Apollodore a suivi à peu près la même tradition, excepté que, suivant lui, ce fut dans la mer qu'elle jeta les membres de son frère, ce qu'il a pris je ne sais où : M. Heyne, trompé par le scholiaste imprimé d'Apollonius, dit que c'est dans

Phérécydes, mais ce passage est écrit tout différemment dans le Ms. que j'ai cité: et comme M. Brunck l'a donné d'après ce Ms., dans ses fragmens de Sophocles (Art. Exitat), je me contenterai d'en donner la traduction. « Phérécydes dit dans son quatrième » livre, que Médée prit Absyrte, encore enfant, dans » son berceau, Jason lui ayant dit de l'apporter aux » Argonautes: lorsqu'ils se virent poursuivis, ils l'é-» gorgèrent, et l'ayant coupé par morceaux, ils le » jetèrent dans le fleuve » (Apollonii schol, L. IV, 223). M. Sturz, dans son recueil des fragmens de Phérécydes (p. 121), a cité ce fragment d'après le scholiaste imprimé, sans prendre garde qu'il y a une contradiction entre les deux passages qu'il rapporte, puisque dans l'un, Phérécydes dit qu'il fut tué par sa sœur, et dans l'autre, qu'il fut tué par les Argonautes.

Absyrte étoit, suivant Apollonius (L. 111, v. 242), fils d'Æétes et d'Astérodie, l'une des nymphes du Caucase, et il étoit né avant le mariage d'Æétes et d'Idya. Nous avons vu que, suivant Phérécydes, il étoit encore enfant lors de l'arrivée des Argonautes; l'auteur des Naupactiques le disoit fils d'Eurylyte, la seconde femme d'Æétes (Apollonii schol. 111, 242). Il étoit aussi plus jeune, suivant Sophocles, qui disoit dans la tragédie des Scythes: « ils n'étoient point de » la même mère, mais une Néréïde venoit de donner » le jour à Absyrte, et Médée étoit née long-temps » avant, d'Idia, fille de l'Océan » (idem, L. 14, 223). Denys de Milet dit qu'Æétes poursuivit les Argonautes jusque sur les bords de la mer, où il y eut un combat dans lequel Iphis, fils de Sthénélus et frère

d'Eurysthée, fut tué par Æétes, les Colchidiens furent cependant repoussés (*ibidem*, et v. 228). Diodore de Sicile ajoute, probablement d'après le même auteur, que Méléagre tua Æétes et presque tous ceux qui étoient avec lui (L. vi, C. 48). Comme il ne dit rien d'Absyrte, il est probable que Denys de Milet n'en parloit pas.

Dalmatie; les anciens supposoient que le Danube, en sortant des montagnes des Gaules, se rendoit dans un grand lac, où il se divisoit en deux branches, dont l'une se rendoit dans le Pont Euxin, et l'autre dans la Mer Adriatique. Ce fut en remontant l'une de ces branches, et en descendant l'autre, que les Argonautes arrivèrent aux îles Absyrtides (Apollonii schol., L. IV. 259); on les faisoit revenir par d'autres routes non moins extraordinaires, et leur itinéraire a fourni le sujet de plusieurs dissertations très-étendues. Suivant Hérodore, Sophocles et Callimaque, ils étoient revenus par le même chemin que celui qu'ils avoient pris en allant (idem, IV, 284).

106. Th. Gale a proposé de lire ici: τὰ Λιγύω, au lien de τὰ Λιβύω, et cette conjecture a paru si vraisemblable à M. Heyne, qu'il l'a admise dans le texte. Il se fonde sur ce que dit Apollonius de Rhodes:

δί έθνια μυρία Κελτών Καὶ Λιγυων περόωντες αδήτοι (L. IV , v. 646).

« Passants sans dangers à travers des peuples nombreux » de Celtes et de Liguriens. » Mais il s'agit dans Apollonius, de la navigation des Argonautes sur l'Eridan, qui, suivant la description qu'il en donne,

traversoit les pays habités par ces deux nations. Ici, au contraire, il ne s'agit pas de l'Eridan, puisqu'Apollodore vient de dire que les Argonautes l'avoient passé. Ils étoient sur la mer, et tout auprès des iles Absyrtides, qui sont vis-à-vis la Dalmatie. Pour aller delà dans l'Ausonie, il falloit, ou qu'ils suivissent les côtes jusqu'au fond du Golfe Ionique, et vinssent faire le tour de l'Italie (et il paroit qu'ils ne prirent point cette route, puisque ce ne fut qu'à leur retour de l'Ausonie qu'ils passèrent auprès de la Sicile), ou qu'ils fissent le tour de la Méditerranée, en suivant les côtes, dont le peu de connoissance qu'on avoit alors de la navigation ne permettoit pas de s'écarter, et alors, ils passoient nécessairement devant la Libye. Mais sans leur faire faire tout ce circuit, nous savons par plusieurs traditions, que la tempête les jeta sur les côtes de la Libye. Hérodote dit que ce fut en allant à Colchos (L. 1v, C. 179), et Pindare paroit être de la même opinion (Pyth. 4, 45 et suiv.); Apollonius, au contraire, dit que ce fut à leur retour, et après avoir quitté le pays des Phæaciens. Il est probable qu'Apollodore a suivi d'autres auteurs, qui les y faisoient passer en allant chercher l'Ausonie. Je crois donc qu'il ne faut rien changer, et comme je l'ai déjà observé, il faut être très-circonspect à proposer des corrections, pour accorder les Mythographes les uns avec les autres. Nous trouvons des traditions si opposées dans le petit nombre d'auteurs qui nous restent, qu'il seroit téméraire de supposer qu'un passage est corrompu, parce que le trait d'histoire auquel il fait allusion ne nous est pas connu d'ailleurs.

107. Apollodore a suivi, en ceci, Apollonius de

Rhodes (L. IV, v. II14 et suiv.). Orphée dit que ce fut Junon elle-même qui, sous la forme d'une servante, alla avertir Jason de la résolution d'Alcinous (Orphée, Argon. v. 1328). Il y a plusieurs traditions sur l'endroit où se célébrérent ces noces. Timonax disoit que Jason avoit épousé Médée à Colchos, et du consentement d'Æétes (Apollonii schol. L. IV, 1217). Suivant Apollonius, ce fut à Corcyre, dans l'antre où Macris avoit élevé Bacchus (L. IV, 1130 et suiv.); Orphée (v. 1331) dit qu'il l'épousa sur le vaisseau même. Denys de Milet disoit que leur mariage s'étoit fait à Byzance (Apollonii schol. IV, 1153). Timée, qui étoit dans l'opinion que ce mariage s'étoit fait à Corcyre, disoit qu'on y offroit encore de son temps, dans le temple d'Apollon, des sacrifices qui y avoient été institués par Médée, et qu'on y voyoit entre la ville et la mer, deux autels qu'elle avoit érigés, l'un aux Nymphes, et l'autre aux Néréides, en mémoire de son mariage (idem, IV, 1217).

108. Presque tout ce qu'Apollodore dit de Talus, est tiré d'Apollonius de Rhodes (L. 1v., 1638 et suiv.); mais cela est exprimé avec une négligence qui prouve bien que ce que nous avons, n'est que l'ouvrage d'un abréviateur. <sup>^</sup>Os <sup>†</sup>π χαλκοῦς ἀνῆρ, qui étoit un homme d'airain, est tiré d'Apollonius, v. 1645, mais cela n'a point de liaison avec ce qui précède ni avec ce qui suit. Les mots, Oi δὶ Ταῦρον αὐτὸν λίγουσιν (d'autres le nomment Taurus) ont bien l'air, comme l'a déjà observé Mittscherlich, de n'être qu'une corruption du v. 1643 d'Apollonius.

Eupamy Kporidys ryeov moper Eumerat obpor.

- « Jupiter le donna à Europe, pour être le gardien de » l'île », et alors il faudroit lire οἱ δὶ οὖρος αὐτὸς λί-γουσις. D'autres disent qu'il étoit le gardien (de l'île).
- 109. Il y a dans le texte κατὰ δὶ τὸ δίρμα τῆς φλιGès ἦλος διήρεισθο χαλκοῦς. Ce qui veut dire: un clou
  d'airain étoit enfoncé dans la peau de cette
  veine. Ce qui n'offre aucun sens. On lit cependant
  cela, précisément avec les mêmes expressions, dans
  les proverbes de Zénobius (Cent. v, 85). Je crois,
  quoi qu'en dise Tan. le Fevre, qu'il faut lire dans
  l'un comme l'autre: κατὰ δὶ τὸ τίρμα, un clou d'airain étoit enfoncé à l'extrémité de cette veine.
  Apollonius parle, à la vérité, de la peau de cette veine:
  λίπθος ὑμῆν, une membrane mince. Mais comme il
  ne dit rien du clou, il est évident qu'il s'agit ici
  d'une tradition différente.
- 110. Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la mort du père de Jason, et même l'auteur du poëme des Retours disoit que Médée l'avoit rajeuni par ses enchantemens (Argum. in Medeam Euripidis); et Ovide l'a suivi dans ses Métamorphoses.
- 111. Il y avoit dans toutes les éditions avant celle de M. Heyne, παῖδα, τος πρὸς πόλεμον πρόμαχον. Ces trois mots, τος πρὸς πόλεμον, ont sans doute été ajoutés par quelque copiste qui ne savoit pas que Πρόμαχος fut un nom propre. J'ai donc cru devoir les retrancher à l'exemple de M. Heyne, d'après l'autorité de Gale et celle de Wesseling (sur Diodore de Sicile) p. 293.

### 190 APOLLODORE,

- nous avons vus ci-dessus, § 10. Cependant comme ils se trouvent dans quelques manuscrits, je n'ai pas cru devoir les retrancher. Apollodore ne suit pas toujours les mêmes traditions; on voit par Pausanias (L. VIII, C. 11.), que Micon leur avoit donné les mêmes noms, et il est probable qu'ils n'étoient pas de son invention.
- 113. Il est très difficile de savoir quel est le roi de Corinthe, que les Mythologues ont voulu désigner par ce nom de Créon, qui me paroît plutôt un nom de dignité qu'un nom propre. Paulmier de Grentemesnil croit que ce Créon étoit le même que Glaucus fils de Sisyphe; mais l'expédition des Argonautes ne précéda que d'une génération le siège de Troyes, et il y en avoit au moins quatre entre Glaucus et ce siège, comme on le voit par la généalogie de Glaucus fils d'Hippolochus, dans le sixième livre de l'Iliade. Je croirois donc plutôt que le roi dont il s'agit ici, étoit Prœtus fils de Thersandre; je prouverai dans mes notes sur le livre suivant, qu'il fut roi de Corinthe et qu'il en chassa Bellérophon. Ce fut peut - être sous son règne que Médée arriva à Corinthe, et Glauce sa fille, que d'autres nomment Creuse, étoit peut-être la même que Mæro dont parle Homère (Od. L. 11, v. 325), qui étoit fille de Prœtus, fils de Thersandre suivant Pausanias (L. x, C. 30), qui ajoute qu'elle étoit morte vierge, ce qui arriva aussi à Glaucé; Homère, dans sa description des enfers, la met avec les femmes qui avoient péri par quelque événement malheureux, savoir : Phædre, Procris, Ariane, Eriphyle; ce qui sembleroit prouver

qu'elle avoit éprouvé quelque chose de pareil. Au reste, je ne donne ceci que comme une conjecture.

114. Il paroît qu'Euripides est le premier qui ait dit que Médée avoit tué les enfans qu'elle avoit eus de Jason; et suivant Parmenisque, cité par le schol. d'Euripides (Mėdėe, v. 5), il avoit reçu cinq talens des Corinthiens pour inventer cette fable. Le même Parmenisque dit (ibid. v. 273) que Médée s'étoit emparé du trône de Corinthe, comme lui appartenant, à cause d'Æétes son père (voyez la note 102). Les Corinthiens ne voulant pas être gouvernés par une femme étrangère et magicienne, se soulevérent contre elle, et la chassèrent. Avant que de s'enfuir, elle mit les enfans qu'elle avoit eus de Jason (qui étoient au nombre de quatorze, sept garcons et sept filles), sur l'autel de Junon Ascræénne. Les Corinthiens les égorgèrent sur l'autel même. La peste étant survenue peu de temps après, et faisant beaucoup de ravages, les Corinthiens consultérent l'Oracle, qui leur dit qu'il falloit appaiser les manes des enfans de Médée; et ils instituèrent en leur honneur une fête, dans laquelle sept jeunes garçons et sept jeunes filles des premières familles de la ville, la tête rasée et vêtus de noir, offroient des sacrifices dans le temple de la déesse pour appaiser la colère qu'elle avoit concue de la violation de son temple. Pausanias (L. 11, C. 3) parle aussi de ce meurtre, et des cérémonies qu'on institua pour l'expier, mais il dit qu'elle n'avoit que deux fils. Suivant Eumélus, cité par le même auteur, Bunus, à qui Æétes avoit laissé ses Etats, étant mort sans enfans, Epopée, fils d'Aloée, frère d'Æétes, lui succéda; Corinthus, fils de Marathon, prit

ensuite la couronne, et comme il ne laissa point de postérité, les Corinthiens appelèrent au trône Médée. et elle le partagea avec Jason. Elle eut plusieurs enfans de lui, et elle avoit coutume de les cacher dans le temple de Junon, espérant par là les rendre inmortels, ce qui ne lui réussit pas. Jason s'en étant aperçu, l'abandonna et retourna à Iolchos. Médée alors s'en alla aussi. et laissa le trône à Sisyphe dont elle étoit amoureuse, suivant Théopompe cité par le scholiaste de Pindare (Olymp. 13, v. 75). Le même scholiaste dit que Médée étant à Corinthe, Jupiter devint amoureux d'elle, mais Médée n'ayant pas voulu céder à sa passion, dans la crainte de déplaire à Junon, cette déesse lui en sut tant de gré, qu'elle lui promit de rendre ses enfans immortels, et c'étoit comme tels qu'on les honoroit à Corinthe. Il est aisé de sentir que cette tradition relative à Sisyphe, est contraire à toute la Chronologie. Il en est de même de celle relative au mariage de Médée avec Ægée; Thésée, fils de ce dernier, étoit contemporain des Argonautes, ainsi Ægée devoit être mort avant cette expédition.

115. Médée avoit eu Médus de Jason, suivant Hésiode (Théog. v. 1000). Il ne lui donne pas même d'autres enfans: il ajoute que Médée fut élevée par Chiron, ce qui prouve qu'il ne connoissoit pas les fables qu'on inventa depuis sur Médus. Justin dit que Jason se réconcilia par la suite avec Médée, qu'il retourna à Colchos avec elle et Médus, le fils qu'elle avoit eu d'Ægée, et que, de concert, ils rétablirent sur le trône Æétes qui en avoit été chassé.

Notes

# NOTES

# SUR APOLLODORE.

LIVRE SECOND.

# CHAPITRE PREMIER.

Note'i. C'est ici que commence réellement l'histoire de la Grèce. Inachus étoit antérieur de plusieurs générations à Deucalion. Tous les auteurs disent qu'il étoit fils de l'Océan et de Téthys; et comme les Grecs ne pouvoient connoître l'Océan que par leurs relations avec d'autres peuples, il est évident qu'Inachus étoit étranger. On pourroit conjecturer qu'il étoit Ægyptien, par le titre d'un ouvrage d'Istrus. disciple de Callimaque, qui nous a été conservé par Etienne de Byzance. 'Aiyiaho's pirațu Dizueres zal rou Βουπρασίου καλούμετος τόπος, από Αιγιαλέως τοῦ Ἰνάχου, อร ไฮโดอร อ๋ง ลัพอเมโลเร รหีร 'Aเทบ์พโอบ. a Ægialus, endroit » ainsi nommé entre Sicyone et Buprasium. Il a pris » son nom d'Ægialeus, fils d'Inachus, comme le dit » Istrus, dans son ouvrage sur les colonies des Ægyp-» tiens. » Mais il paroît que dans ces temps reculés, on confondoit très-souvent l'Ægypte avec la Phénicie, et que ces pays étoient souvent gouvernés par les mêmes souverains. D'après cela, je croirois plutôt qu'Inachus venoit de la Phénicie, ce qui s'accorde T. IL.

### APOLLODORE,

mieux avec les relations de commerce que ce pays conserva avec la Grèce.

- 2. Il est très-peu question d'Ægialeus dans les anciens; les Sicyoniens prétendoient qu'il étoit né dans leur pays, et qu'il étoit bien antérieur à Inachus. Eusèbe. en effet, le met sept générations avant Inachus : mais il paroit que c'étoit une tradition qui leur étoit particulière, et qui n'étoit point reçue par les autres peuples de la Grèce. Elle ne se lioit même à aucune des traditions connues; et c'étoit probablement pour les accorder ensemble, que quelques auteurs avoient supposé qu'Ægialeus étoit frère de Phoronée, ce qui a été adopté par Istrus et par Apollodore. Ce dernier dit qu'il donna le nom d'Ægialée à tout le Péloponnèse; mais suivant Pausanias (L. II, C. 5), il ne le donna qu'à la partie qui prit par la suite celui d'Achaie; et il dit même ailleurs (L. VII, C. 1) que beaucoup de personnes prétendoient que ce pays avoit été ainsi nomme à cause de sa situation le long de la mer : ce qui est aussi l'opinion de Strabon et de Pline.
- 3. Phoronée fut, suivant Acusilas, le premier mortel qui régna à Argos (Clem. Alex. Stromat. L.1, p. 380). C'étoit aussi, à ce qu'il paroit, l'opinion de Platon dans le Timée (T.1x, p. 290). Mais ceux qui suivoient cette tradition, ne nioient pas pour cela l'existence d'Inachus: ils prétendoient seulement qu'il n'étoit pas un homme, mais qu'il étoit le dieu du fleuve qui portoit son nom. Phoronée étoit Ægyptien, suivant Arnobe (L. vi, p. 191): quorum (templorum) si quæris audire

quis prior fuerit fabricator; aut Phoroneus AEgyptius, aut Merops tibi fuisse monstrabitur. « Si » vous recherchez qui le premier a fondé des temples, » on vous dira que c'est Phoronée l'Ægyptien, ou Mé-» rops ». Il n'est point nécessaire de changer la ponctuation de ce passage, comme le propose Hérault dans ses notes sur cet auteur, pour lire Algyptius aut Merops. On peut conjecturer en effet, par le passage d'Istrus que j'ai cité, que quelques auteurs faisoient Phoronée Ægyptien, ou originaire d'Ægypte. Il rassembla le premier les habitans de l'Argolide, et leur donna des lois. Les sleuves Cephissus, Astérion, Inachus et lui, .furent choisis pour arbitres dans le différend qu'eurent Junon et Neptune, au sujet de l'Argolide. Ils prononcèrent en faveur de Junon, qui devint la divinité tutélaire d'Argos; et Neptune irrité en sit disparoître toutes les eaux ( Pausanias, L. 11, C. 15). Phoronée fut, suivant plusieurs auteurs, le premier qui éleva des temples aux dieux (Clément Alex. Protrept. p. 38. Arnobius ubi supra).

Phégée, qui fonda dans l'Arcadie la ville de son nom, étoit aussi fils d'Inachus, suivant Charax cité par Étienne de Byzance (v. Φήγειω). Mycène, dont il est question dans l'Odyssée (L. xI, v. 120), étoit aussi fille d'Inachus, suivant l'auteur du poëme nommé Megalæ Eoæ cité par Pausanias (L. II, C. 16). Mais comme il ajoute que Mycène étoit femme d'Arestor, qui étoit postérieur de plusieurs générations à Inachus, il est probable qu'elle étoit fille d'un autre personnage du même nom; et nous verrons par la suite, qu'il y en a eu plusieurs.

4. Phoronée ne régna point sur tout le Péloponnèse, N 2 si nous en croyons Denys d'Halicarnasse, qui dit qu'Œnotrus descendoit à la cinquième génération de Phoronée et d'Æzéus, les premiers qui régnèrent dans le Péloponnèse (Ant. Rom. L. 1, C. 6, p. 30). Mais il est très-probable qu'Æzéus est le même qu'Azan fils d'Arcas, et par conséquent très-postérieur à Phoronée. Au reste, Denys d'Halicarnasse a fait à ce sujet des anachronismes que je releverai par la suite.

5. Plusieurs manuscrits portent ici Tadodizas, au lieu de Acodizas. On lit dans celui du Vatican Acdizas; mais le scholiaste de Lycophron (v. 177), qui paroit avoir copié Pausanias, lit aussi Tadodizas. J'ai cru d'après cela devoir rétablir ce nom dans le texte. La femme de Phoronée se nommoit Cerdo, suivant Pausanias (L. 11, C. 21). Le scholiaste d'Euripides la nomme Pitho (Oreste, v. 930 et 1246). Il dit ailleurs qu'Apis étoit fils de Pitho, et que Niobé étoit fille d'Europe (Oreste, v. 930).

6. Tatien, dans la liste qu'il donne des rois d'Argos, fait succéder Apis à Phoronée, mais sans dire s'il étoit son fils. Eusèbe, qui le fait aussi succéder à Phoronée, dit qu'il étoit fils de Jupiter et de Niobé. Argus succéda à Phoronée suivant Pausanias, qui ne dit rien d'Apis dans le catalogue des rois d'Argos, mais qui, dans celui des rois de Sicyone, parle d'un Apis fils de Telchin, lequel donna son nom au Péloponnèse. Æschyle, dans ses Suppliantes (v. 268 et suiv.), dit qu'Apis étoit fils d'Apollon, et qu'il étoit venu de l'Ætolie dans le Péloponnèse; mais la tradition que suit Apollodore, étoit la plus générale. Elle avoit été suivie par Rhianus, dans des vers qui nous ont été conservés par Étienne de Byzance (v. Azia).

- 7. Pausanias (L. 11, C. 5) parle de Telchin et de Thelxion, rois de Sicyone, l'un père et l'autre fils d'Appis, aussi roi de Sicyone; mais il paroît difficile qu'ils aient conspiré ensemble contre Apis, roi d'Argos. Si nous en croyons Eusèbe et Orose, Phoronée avoit eu la guerre avec les Telchines; ce qui feroit supposer que le prince de ce nom étoit plus ancien qu'Apis. Ces. Telchines étoient peut-être quelque peuple barbare du Péloponnèse; car il est probable que Phoronée ne régnoit guère que sur l'Argolide, et que le reste étoit occupé par les anciens habitans du pays.
- 8 Eusèbe dit qu'Apis céda ses Etats à Ægialéus son frère, et alla conduire une colonie en Ægypte, où il fut adoré sous le nom de Sérapis. Mais cela paroit un des contes qu'inventa la vanité des Grecs, lorsqu'Alexandre se fut rendu maître de l'Ægypte.
- 9 Phoronée eut plusieurs autres enfans: d'abord Europs, père d'Hermione, qui donna son nom à la ville d'Hermione. Il étoit fils naturel de Phoronée suivant Hérophanes (*Pausanias*, L. 11, C. 34).

Clymenus et Chthonia sa sœur, qui bâtirent auprès d'Hermione un temple à Cérès. Pausanias est le seul qui en parle (L. 11, C. 35).

Car, qui avoit donné son nom à la citadelle de Mégare; il en est question dans Pausanias (L. 1, C. 40 et 44), qui dit même un peu plus loin, qu'on voyoit encore son tombeau sur le chemin de Mégare à Corinthe. Etienne de Byzance en parle aussi (v. Karia).

Parthenius, dans ses narrations amoureuses (C. I),

parle d'un autre fils de Phoronée, nommé Lyrcus, qu'Inachus envoya à la recherche d'Io sa fille; mais il n'en est question dans aucun autre auteur.

Eustathe, dans ses commentaires sur l'Iliade (p. 385), dit que, suivant Hellanicus, Pelasgus, Iasus et Agenor étoient fils de Phoronée; mais nous verrons par la suite qu'il s'est trompé.

Strabon (L. x, p. 723) parle d'une autre fille de Phoronée, qu'il ne nomme pas, et qui, suivant Hésiode, étoit la mère des nymphes Oréades, des Satyres et des Curètes.

10. Diodore de Sicile (L. 17, C. 14) et Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 17, p. 416) disent aussi que Niobé fut la première mortelle dont Jupiter eut des enfans. Je crois devoir, à ce sujet, rapporter une correction de Sevin sur un vers de Nonnius, où il est question de cette Niobé. On y lit (L. xxxx, v. 67):

Ούτος, δι ήρασάμηι Νιόδης παρά γείτου Λέριη πούρης άρχεγότοιο Φορωνέος.

il faut lire : • v. τόσον ήρασάμην Νιόζης.

- « L'amour que je conçus auprès de Lerne pour Nio-» bé fille de Phoronée, auteur d'une race nombreuse, » ne fut jamais aussi violent. »
- 11. Argus étoit fils d'Apis, suivant Saint-Augustin (de civitate Dei, L. XVIII, C. 6), qui a probablement copié Varron. Tatien le place après Triopas (Oratio ad Græcos, C. LIX, p. 131), c'est-à-dire, deux générations plus bas que ne le fait Saint-Augustin. Apollodore dit ici qu'il succèda à Phoronée, et il semble oublier ce qu'il vient de dire d'Apis. Peut-être que, comme ce der-

nier avoit été un tyran, on ne le mettoit pas au nombre des rois ; ce qui expliqueroit le silence de Pausanias à son égard.

- 12. La femme d'Argus se nommoit Pitho, suivant Phérécydes; et elle étoit fille de l'Océan ( Euripidis schol. Phæniss. v. 1123).
- 13. Le nom d'Iasus, qui est dans toutes les éditions, est une correction d'Ægius, qui convient qu'il a trouvé ixarrer dans tous ses manuscrits. Commelin a trouvé dans ceux de la bibliothèque Palatine axarrer et ixarler. Enfin il n'y a qu'un seul manuscrit de la bibliothèque nationale où l'on trouve Izerer. C'est pourquoi Sevin propose de lire, d'après le scholiaste d'Euripides (Oreste, v. 930), Excarer. Il propose aussi de corriger Hygin où on lit (Fab. 145): ex Argo et Evadne, Criasus, Piranthus et Basus nati. Il croit qu'il faut lire Ecbasus, au lieu de et Basus. Charax, cité par Etienne de Byzance (v. Παρρασία), dit aussi qu'Ecbasus étoit fils d'Argus, ce qui donne à cette correction la plus grande certitude: je n'ai donc pas balancé à l'admettre dans le texte.
- 14. Le scholiaste d'Euripides et Hygin le nomment aussi Piranthus. Pausanias le nomme Pirasus (L. 11, C. 16 et 17), et suivant Plutarque cité par Eusèbe (Præp. evang., L. 111, C. 8), il se nommoit Piras; et je crois que c'est le même qu'Apollodore nomme Piren, un peu plus bas.
- 15. Pausanias dit (L. 11, C. 25) que, suivant la tradition des Argiens, et suivant l'auteur des Megalæ

#### 200 A POLLODORE,

Eoæ, Epidaurus étoit fils d'Argus, fils de Jupiter. Voyez aussi le scholiaste d'Euripides (Oreste, v. 930). Apollodore oublie ici Tiryns, qui étoit aussi fils d'Argus, suivant les mêmes auteurs.

- 16. Le scholiaste d'Euripides (ibid. et Phaniss. v. 1123), Eusèbe, dans sa chronique, et St.-Augustin disent aussi que Criasus fut le successeur d'Argus. Suivant Tatien, il avoit succédé immédiatement à Apis. Pausanias n'en parle pas du tout; et suivant lui, Phorbas fut le successeur d'Argus (L. 11, C. 16).
- en a fait it lacev, je ne sais sur quel fondement. Hellanicus, cité par le scholiaste d'Homère (II. L. 111, v. 75), le scholiaste d'Euripides (Oreste, v. 930), et Pausanias (L. 11, C. 16), disent qu'Agenor et Iasus étoient tous les deux fils de Triopas; mais on ne trouve nulle part qu'Agenor fut fils d'Iasus. Je crois donc qu'il faut lire it Exchor (voy. la note 13). Le successeur de Criasus fut Phorbas, suivant Pausanias, Eusèbe, Varron cité par St.-Augustin, et le scholiaste d'Euripides. Suivant Phérécydes, ce fut Ereuthalion, qui donna son nom à Ereuthalia, ville de l'Argolide; enfin, suivant Tatien, ce fut Triopas.
- 18. Denys de Milet, cité par le scholiaste d'Euripides ( Phéniciennes, v. 1123), disoit dans le premier livre du Cycle, qu'Argus étoit vêtu d'une peau, et qu'il avoit des yeux tout autour du corps. Διονύσιος δὶ ἐν τῷ πρώτω τοῦ Κύκλου βύρσαν αὐτὸν ἡμφιίσθαι Φησὶ, καὶ κύκλω τὸ σῶμα ὅλον ὡμματῶσθαι. On n'est pas d'ac-

cord sur le nombre de ces yeux. Æschyle, dans son Prométhée (v. 471), l'appelle proposèr, c'est-à-dire, avec des yeux innombrables. Ovide lui en donne cent autour de la tête (Métam. L. 1, v. 625). Tous les auteurs ne lui en donnoient pas autant; l'auteur d'Ægimius, poëme attribué à Hésiode par les uns, à Cercops de Milet par d'autres, mais qui étoit un poëte très-ancien, ne lui en donnoit que quatre.

Καί οἱ ἐπίσκοπον ᾿Αργον ἔει κρατερόν τε μέγαν τε, Τέτρασιν ὁφθαλμοῖσιν ὁρώμενον ἔνθα καὶ ἔνθα. ᾿Ακάματον δί οἱ ὧρσε θεὰ μένος, οὐδί οἱ ὕπνος Πίπθεν ἐπὶ βλεφάροις, φυλακή δὶ ἔχεν ἔμπεδον αὐτόν.

- « Elle lui donna pour surveillant le grand et redou-» table Argus, qui voyoit de tous les côtés par le moyen » de ses quatre yeux. La déesse lui inspira un courage » indomptable; le sommeil ne fermoit jamais ses pau-» pières, et il étoit toujours tout entier à la garde qui » lui étoit confiée ( Phæniss. schol. v. 1123) ». Phérécydes, cité par le même scholiaste (ibid.), dit seulement que Junon lui avoit donné un œil derrière la tête, et l'avoit rendu inaccessible au sommeil.
- 19. C'est probablement cette peau que Denys de Milet appelle Bépeur, dans le passage que j'ai cité cidessus; et c'est à cela, sans doute, que fait allusion Aristophanes dans ses Harangueuses (v. 80).

Έπιτήδειος γ΄ ἄν ἦν Την τοῦ Πανόπθου διφθέραν ἐνημμένος , Είπερ τὸς ἄλλος, βουκολεῖν τον δήμιον. Le scholiaste dit sur ce vers qu'Aristophanes fait allusion à Argus qui paroissoit dans l'Inachus de Sophocles.

20. Une fausse interprétation d'un passage d'Hésiode, a fait croire à quelques savans que l'Echidne étoit fille de Géryon et de Callirhoé (M. Heyne sur Apollodore, p. 249), ou de Chrysaor et de Meduse (le Clerc sur la Théog. v. 295); ou enfin de Chrysaor et de Callirhoé (M. Sturz, fragm. de Phérécydes, p. 95); mais il me semble qu'ils ont mal pris le sens de ce passage. Hésiode (Théog. v. 270) dit que Céto eut de Phorcus les Græes et les Gorgones. Il dit ensuite que Méduse, l'une de ces dernières, eut de Neptune Chrysaor et Pégase: de Chrysaor et de Callirhoé naquit Géryon; il revient ensuite à Céto par ces vers (v. 295):

'Η δ΄ έτικ άλλο πέλωρον, άμιθχανον, ούδεν εδικός Θυητοίς άυθρώποις, ού δ΄ άθανάτοισι Βεοίσι.

« Elle enfanta ensuite un autre monstre horrible, » et qui ne ressembloit en rien ni aux hommes, ni » aux dieux immortels ». Ces deux vers ne peuvent se rapporter qu'à Céto; et c'est ainsi qu'ils ont été entendus par Phérécydes cité par le scholiaste d'Apollonius ( L. 11, v. 1252 ), par Bachet de Méziriac dans ses notes manuscrites, par Muncker dans ses notes sur Hygin ( p. 15), et par de la Barre dans un mémoire sur la théogonie d'Hésiode (Acad. des inscr. T. xviii, p. 7). L'Echidne étoit, suivant Hésiode, moitié femme et moitié serpent. Presque tous les monstres qui désolèrent la terre, étoient nés d'elle et de

Typhon. Suivant Epiménides cité par Pausanias (L. VIII, C. 18), elle étoit fille de Piras et de Styx.

21. Les anciens sont si peu d'accord sur la généalogie d'Io, que quelques savans (Scaliger sur Eusèbe, chron. no. 481; Burman sur Ovide Metam. L. 1, v. 588) ont conjecturé qu'il y avoit eu deux Io; l'une fille d'Inachus, qui fut changée en vache par Jupiter, et l'autre fille d'Iasus, qui fut emmenée en Ægypte par des Phéniciens, et dont parle Hérodote (L. 1, C. 1); et M. Larcher semble adopter cette opinion dans sa chronologie d'Hérodote (C. 1x, § 2); mais je ne crois pas cette supposition nécessaire. L'erreur est venue de ce qu'Iasus étoit nommé Inachus par quelques auteurs, comme on le voit par Hygin, qui nous a conservé d'excellentes traditions. Il dit en effet (Fab. 145) ex Triope et Oreaside Xanthus et Inachus....; ex Inacho et Argià, Io. « De Triopas et d'Oreaside naquirent Xanthus et » Inachus....; d'Inachus et d'Argie naquit Io. On voit qu'il nomme Inachus celui que d'autres écrivains nommentIasus, mais qu'il ne l'a pas confondu avec le premier Inachus. C'étoit sans doute de la même manière que l'entendoient Castor et les poëtes tragiques que cite Apollodore. Il me semble au moins que c'est ainsi qu'il faut entendre un fragment de l'Inachus de Sophocles, que Denys d'Halicarnasse nous a conserve ( Antiqu. Rom. L. 1, C. 25, p. 68):

Ίταχε γεντάτορ, παϊ κριτων Πατρός 'Ωκιανού', μέγα πρισδέσων "Αργους τε γύαις "Ηρας τε πάγοις Καὶ Τυρσητοίσε Πελασγοίς.

- « O! Inachus notre père, né dans les eaux de l'Océan, » qui es solennellement honoré, dans les champs fer-» tiles d'Argos, sur les montagnes consacrées à Ju-» non, et par les Pelasges Tyrrhéniens ». Ce passage étoit récité par le chœur, suivant Denys d'Halicarnasse; et il étoit probablement une invocation adressée au fondateur de la ville, ce qui étoit très-fréquent dans les poëtes tragiques; mais ce n'étoit point lui qui étoit le héros de la pièce, c'étoit Inachus, père d'Io, comme on le voit par plusieurs autres fragmens; et il paroît que Sophocles ne les avoit pas confondus, car il est question, dans cette invocation, des Pelasges Tyrrhéniens. On ne peut entendre par là que les Pelasges qui étoient allés s'établir en Italie, et leur première colonie n'y alla que six générations après le premier Inachus, et un peu avant Inachus, père d'Io. Or, quelque peu de respect qu'on suppose aux poëtes tragiques pour les anciennes traditions, on ne peut croire que Sophocles les eût violées au point de mettre des Pelasges en Italie, avant qu'il y en eût même dans la Grèce; car ils ne prirent ce nom que sous Pelasgus, fils de Niobé, et arrière petit-fils du premier Inachus.
- 22. Piras qui, suivant Hésiode et Acusilas, étoit le père d'Io, est sans doute le même que Pirasus ou Piranthus dont j'ai parlé ci-dessus, note 14. D'après cette tradition, Io seroit la même que Callithya, qui fut la première prêtresse de Junon. Voyez Hesychius au mot 'Iè, et Joseph Scaliger sur la chron. d'Eusèbe, p. 24.
- 23. Il est probable qu'il y a ici une transposition, et qu'il faut lire δι 'Ασπληπιάδης μές 'Ιτάχου λίγει ὐιὸς,

Pepezides de l'Apédepes. « Asclépiades le dit fils d'I-» nachus, et Phérécydes, fils d'Arestor». En effet, le scholiaste d'Euripides nous a conservé la généalogie que lui donnoit Phérécydes, et la voici: Argus 1°1. — Criasus, — Ereuthalion, — Phorbas, — Arestor, — Argus Panoptès. Inachus qu'Asclépiades lui donnoit pour père, est sans doute celui qui, suivant d'autres, étoit père d'Io.

- 24. Junon, suivant Anticlides, poursuivit Mercure en jugement, pour le meurtre d'Argus; mais les dieux lui firent grâce par considération pour Jupiter, qui étoit le principal auteur de ce meurtre (Etym. magn. v. Epuzier. Homeri schol. Odyss. XVI. 471).
- 25. Io étoit poursuivie par l'ombre d'Argus, suivant Æschyle (*Promèthée*, v. 570). Il met ensuite dans sa bouche et dans celle de Prométhée le détail des voyages qu'elle a faits, et de ceux qui lui restent à faire. On en peut voir l'explication dans le quatrième Excursus de M. Schulz, sur cette pièce.
- 26. Io, suivant quelques auteurs, accoucha d'Epaphus dans l'île d'Eubée, et Strabon dit (L. x., p. 682) qu'on y montroit l'antre où elle avoit accouché. Je crois que c'étoit aussi l'opinion de l'auteur du poëme d'Ægimius, qu'Etienne de Byzance cite sous le nom d'Hésiode: 'Acarris à Eucea, às Hosédes is Asyméteu Seurépe mest leur

Νήσω εν Αδαντίδι δίη Την πρίν Αδαντίδα κίκλησκου Θεοί αίεν εόντες, Την το επάνυμου. Έυδοιαν βούς ανόμασεν Ζεύς

- "Abantis, l'Eubée, suivant Hésiode dans le second "livre d'Æginius, en parlant d'Io. Dans la divine "Abantide, île que les dieux nommoient alors ain"si, et que Jupiter a nommée Eubée, en mémoire "de cette vache ". j'ai adopté dans ce passage la correction de Jacques Gronovius, en lisant 'Aryipiev d'euripe. On a vu en effet, par le passage que j'ai cité ci-dessus, note 18, et par Apollodore qui cite ce poëme sous le nom de Cercops, qu'il y étoit question d'Io et d'Argus.
- 27. Hygin attribue aux Titans ce qu'Apollodore dit des Curètes. Jupiter, suivant lui (Fab. 150), ayant donné à Epaphus l'empire de l'Ægypte, Junon indignée de ce que le fils d'une concubine avoit un si beau royaume, souleva contre lui les Titans, qui le tuèrent à la chasse, et se liguèrent pour chasser Jupiter du trône, et y rétablir Saturne. Mais Jupiter, avec le secours de Minerve, d'Apollon et de Diane, qui lui étoient restés fidèles, les précipita dans le Tartare, et condamna Atlas, leur chef, à porter le ciel sur ses épaules.
- 28. Suivant Andron d'Halicarnasse, cité par le scholiaste d'Æschyle (Persæ, v. 185), l'Océan avoit épousé deux femmes, Pompholygé et Parthenopé; et il en eut quatre filles qui donnérent leur nom a des parties du monde. Il eut, de la première, Asie et Libye; et de la seconde, Europe et Thrace.
- 29. J'ai mis le mot  $\tau \hat{\eta}$ 's entre deux crochets, parce que je crois avec M. Heyne qu'il faut le retrancher. En le laissant, il faudroit traduire : de la grande famille. Ce qui sembleroit supposer que cette famille

étoit la plus considérable; et cependant celle de Belus méritoit bien mieux ce nom, puisque c'étoit d'elle que descendoient les Héraclides, qui gouvernèrent la Grèce pendant plusieurs siècles.

- 30. Hippostratus, suivant Phlegon de Tralles (Mirab. hist. L. xxxi, C. 32), disoit dans son ouvrage sur Minos, que Danaüs avoit eu ses cinquante filles, et Ægyptus ses cinquante fils, chacun d'une seule femme; mais la tradition que suit Apollodore est la plus généralement reçue.
- 31. Manethon cité par Josephe contre Appion (L. I. C. 15), dit qu'Ægyptus étoit le même que Sethosis roi d'Ægypte; et que son frère, que les Grecs nomment Danaus, se nommoit Armais. Sethosis ayant entrepris une expédition contre les habitans de l'île de Chypre, les Phéniciens, les Assyriens et les Médes, laissa le soin de ses Etats à son frère qui, durant son absence, abusa de son autorité, et chercha même à usurper la couronne. Sethosis en ayant été averti, revint et le chassa. On peut voir là-dessus la chronologie d'Hérodote, par M. Larcher. Suivant le scholiaste d'Euripides (Hécube, v. 885), ils étoient rois tous les deux : mais Danaus n'ayant que des filles, fut jaloux d'Ægyptus son frère, parce qu'il n'avoit que des enfans males; et craignant qu'il ne lui enlevât la couronne, lorsque ses fils seroient devenus grands, il le chassa de ses Etats. Cela n'empêcha pas que ses craintes ne se réalisassent. Ægyptus revint en effet par la suite avec ses fils, et chassa à son tour Danaus, qui alla s'établir à Argos. Il y eut même, suivant un ancien poëine sur Danaus, cité par Cléinent d'Alexandrie (Stromates, L. IV, p. 618), un combat sur les bords

du Nil, dans lequel les filles de Danaus prirent les armes, et combattirent vaillamment.

καὶ το Τάρ ἀπλίζοντο θοῦς Δαναδίο θύγατρες Πρόσθεν ἐὐρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος.

« Alors les filles de Danaus s'armèrent promptement » sur les bords du Nil ».

Il paroit au contraire, par les suppliantes d'Æschyle, que loin de chasser Danaüs et ses filles, Ægyptus s'opposa à leur départ, et qu'il les envoya redemander dans la Grèce. La première tradition, qui me paroit la plus ancienne, est aussi la plus vraisemblable.

32. Il y a dans toutes les éditions qui ont précédé celle de M. Heyne : vauv mpares narconivace [ rije κληθείσαν ώς άπο του άριθμου των θυγατέρων αύτου πεν-THEORTOPOS ]. Les mots enfermés entre des crochets ne se trouvent dans aucun manuscrit; et il est probable qu'Ægius les avoit ajoutés d'après le scholiaste d'Homère (Il. L. 1, v. 42), qui les cite comme étant tirés du second livre d'Apollodore: ce qui prouve qu'ils étoient dans le manuscrit dont ce scholiaste s'étoit servi. M. Heyne, en retranchant tout cela de son édition, a cependant conservé le mot merraniore, il a senti probablement qu'il étoit nécessaire : mais il me semble qu'il n'y a aucun inconvenient à tout conserver. L'absurdité de cette étymologie ne suffit pas pour prouver que ce passage ne soit pas d'Apollodore; car on en trouve d'aussi ridicules dans son ouvrage: et l'autorité d'un scholiaste plus ancien qu'Eustathe vaut bien celle des manuscrits. La chronique de Paros (Lignes xiv et xv) dit aussi que ce vaisseau sut nommé Петтикотторос.

Restrance poss. Hygin dit la chose un peu différemment (Fab. 148): sunc primum dicitur Minerva navem fecisse biproram, in qua Danaüs profugeret. « Ce » fut alors, à ce qu'on dit, que Minerve fit pour la » première fois un vaisseau à deux proues, dans lequel » Danaüs s'enfuit ». Je ne sais pas ce qu'il entend par un vaisseau à deux proues. On voit par la que le vaisseau qui servit à la fuite de Danaüs, n'étoit pas le premier qu'on eût vu, mais seulement qu'il étoit d'une construction nouvelle pour les Grecs.

33. Diodore de Sicile (L. v, C. 58) attribue aussi à Danaüs la fondation du temple de Minerve à Lindos; mais Hérodote (L. 11, C. 182) et la chronique de Paros l'attribuent à ses filles. On avoit même inséré dans la chronique les noms de celles qui avoient été nommées au sort pour ériger ce temple, mais l'inscription étant mutilée, on ne peut plus lire que ceux d'Hélice et d'Archédice: on devine celui d'Amymone; quant aux autres, on ne peut les rétablir. Cette statue étoit tout simplement un morceau de bois, suivant quelques vers de Callinaque, conservés par Plutarque dans Eusèbe ( Prap. evang. L. III, C. 8), corrigés par Bentlei (Callim, fragm. 105), et encore mieux par Toup (Emendat. in Suidam, T. III, p. 92). On peut voir, sur ce temple, la note 596 de M. Larcher, sur le deuxième livre d'Hérodote.

34. On n'est point d'accord sur le nom du roi qui régnoit à Argos, lorsque Danaus y vint. Plutarque (Vie de Pyrrhus, C. 32), Pausanias (L. 11, C. 19) et Eusèbe disent comme Apollodore, que Gélanor y T. H.

regnoit alors; mais Tatien (Oratio ad Grac. C. 59. p. 131), Castor cité par Eusèbe, Syncelle, et Varron dans la Cité de Dieu de St.-Augustin, ne font aucune mention de Gélanor; et Danaus avoit, suivant eux, occupé le trône immédiatement après Sthénélus. On n'est pas d'accord non plus sur la manière dont il y monta. Apollodore dit que Gélanor lui céda de bon gré la couronne; suivant Pausanias (L. 11. C. 19), Danaus se présenta devant le peuple pour disputer le trône à Gélanor, probablement comme descendant d'Inachus par une branche ainée. En effet, lasus père d'Io étoit le frère ainé d'Agénor, père de Crotopus, grand-père de Gélanor (Pausanias, L. 11, C. 16). Le peuple fort embarrassé remit la décision au lendemain. Au point du jour, un loup s'étant jeté sur un troupeau de vaches qu'on menoit paitre, il s'engagea un combat entre lui et le taureau qui étoit à la tête du troupeau. A ce spectacle, les Argiens s'accordèrent à dire qu'il falloit assimiler Danaüs au loup, et Gélanor au taureau; et donner le trône à celui des deux dont l'animal qui le représentoit seroit victorieux. Le loup ayant vaincu le taureau, on donna le trône à Danaus qui, dans l'idée que c'étoit Apollon qui avoit envoyé le loup, lui éleva un temple, sous le nom d'Apollon Lycien. Plutarque, dans la · vie de/Pyrrhus (C. 32), raconte cette histoire un peu différemment : Danaüs ayant abordé à Pyramie, dans le territoire de Thyrée, se disposoit à aller à Argos, lorsqu'il aperçut un loup qui se battoit contre un taureau. Il supposa que le loup étoit pour lui, et resta jusqu'à la fin du combat. Le loup ayant eu l'avantage, il adressa ses vœux à Apollon Lycien; et étant parvenu à soulever le peuple contre Gélanor, il s'empara du trône. Il paroit, d'après le récit de Pausanias, que Gélanor n'étoit pas encore en possession de la royauté; ce qui explique comment plusieurs auteurs font succèder Danaus immédiatement à Sthénélus.

35. J'ai rétabli dans le texte ce passage que M. Heyne a retranché de son édition. Il se trouve dans trois manuscrits de la bibliothèque nationale, et dans le scholiaste d'Homère (Il. L. 1, v. 42); il est probable qu'Apollodore a eu en vue les vers suivans de l'Archelaüs d'Euripides, qui nous ont été conservés par Strabon (L. 1v., p. 339).

Δαναδε ό πεντήκοντα θυγατέρων παιτήρ Έλθων είς Άργος, ὅκισεν Ίνάχου πόλιν. Πελασγιώτας δ΄ ωνομασμένους τὸ πρὶν, Δαναοὺς καλεισθαι νόμον Έθηκεν.

- « Danaus, le père de cinquante filles, étant venu à
- » Argos, fonda la ville d'Inachus, et donna le nom
- » de Danaens à ceux qu'on nommoit auparavant les
- » Pélasges ».

36. On a vu ci-dessus que c'étoit Junon qui avoit disputé à Neptune l'Argolide; il est donc probable qu'il faut lire ici 'Hpas au lieu de 'Abnas.' Minerve n'a jamais été regardée comme la divinité tutélaire d'Argos, tandis que cette ville étoit une de celles que Junon protégeoit le plus spécialement, comme elle le dit elle-même dans l'Iliade (L. 1v, v. 80).

0 2

37. Neptune, suivant Euripides (Phænic. v. 195), sit sortir cette sontaine d'un coup de son trident. Le scholiaste dit qu'elle jaillit de l'endroit où ce dieu l'avoit siché, tandis qu'il étoit avec Amymone: mais suivant Hygin (Fab. 169), Neptune ayant lancé son trident contre le satyre qui la poursuivoit, il entra dans la terre et en sit sortir cette source. On peut voir cette sable dans les dialogues de Lucien (Dial. mar. vI), et dans les images de Philostrate (L. 1, C. 8). Elle avoit sans doute rapport à l'ancienne tradition d'après laquelle les Grecs croyoient que les silles de Danaüs avoient appris l'art de saire des puits aux habitans d'Argos, qui manquoient souvent d'eau dans l'été: la mémoire en est conservée par ce vers que cite Strabon (L. viii, p. 570):

## "Appos avodpor ior Auraui Diour Appos ivodpor.

- « Argos étoit sans eau, les Danaïdes l'en pourvurent » abondamment ». Eustathe, qui cite ce vers dans ses Commentaires sur l'Iliade (p. 461), l'attribue à Hésiode, et il y lit Aaraès au lieu de Aaraè. Mais on doit plutôt s'en rapporter à Strabon, qui ajoute qu'on leur éleva des temples, et qu'on leur rendit de grands honneurs en mémoire de ce bienfait. C'est probablement à la même tradition qu'avoit rapport la fable du tonneau percé qu'elles étoient condamnées à remplir dans les enfers. Pline (L. vii, C. 56) dit que ce fut Danaüs qui apporta dans la Grèce l'art de faire les puits.
- 38. Hygin rapporte aussi les noms des filles de Danaüs, et des fils d'Ægyptus (Fab. 170); et il n'est

pas toujours d'accord avec Apollodore. Mais comme cette nomenclature n'a rien de fort intéressant, je ne parlerai que de celles qui pourront fournir matière à quelque observation.

- 39. Architéles fils d'Achæus épousa Automate dont il est ici question, Archander son frère épousa Scaea dont Apollodore va parler; et ils vinrent tous les deux s'établir à Argos (*Pausanias*, L. vii, C. 1).
- 40. Il y a ici dans toutes les éditions auras de in Burilidos ivirorto Auruf. Ex di Elipartidos, Copyo-Φόνη και Υπερμιήσηρα. Λυγκεύς δε και Καλύκην έλαχεν. « Danaus les avoit eues d'une reine; il avoit eu d'Elé-» phantis Gorgophone et Hypermnestre. Lyncée eut » aussi en partage Calycé ». Ce passage, s'il est d'Apollodore, est certainement hors de sa place. Je crois qu'il en faut mettre une partie ci-dessus, à l'endroit où il parle de Lyncée et de Protée, et lire le passage ainsi : outor yap in Barilides yuranda 'Apyupins έγεγόνεισαν Αἰγύπθω. Αὐται δε in βασιλίδος Ελεφαντίδος εγένοντο Δαναφ Γοργοφόνη και Υπερμιήσηρα. » Ils » étoient tous les deux fils d'Argyphie, reine et seinme » d'Ægyptus. Danaus avoit eu Gorgophone et Hy-» permnestre de la reine Eléphantis ». Il faut retrancher, comme l'a fort bien observé M. Heyne, Λυγκιώς δί και Καλύκην έλαχιν. Cette Calyce, en effet, ne peut être une Danaide, puisque le nombre des cinquante se trouve complet sans elle,
  - 41. Iphiméduse est probablement la même que celle que le scholiaste d'Homère (Il. L. 11, v. 499) nomme Amphiméduse, et qui, suivant lui, eut de Neptune

un fils nomme Erythras, qui fonda Erythres, ville de la Boeotie.

42. Simson, dans sa chronologie (A°. 2532), croit qu'il faut lire ici Biopoun, d'après Eustathe sur Denys le Périégète (v. 805), qui dit qu'elle épargna aussi son mari, et qu'ils s'enfuirent tous les deux dans le pays qui prit d'elle le nom de Bebrycie. Il ajoute que c'est pour cela que Pindare, dans sa neuvième Ode Pythique, dit, en parlant du second mariage des Danaïdes:

Αχουσεν Δαναόν ποδ έν Αργει
Οῖον εὖζεν τεσσαράχοντα καὶ ὀκτὰ παρθένοισε,
Πρὶν μέσον ἆμαρ ἐλεῖν,
`Ωκύτατον γάμον.

- « Il avoit appris comment, jadis, Danaüs à Argos, » avoit trouvé des maris à ses quarante-huit filles, » avant que le jour fût parvenu à sa moitié ». Mais il faut plutôt croire le scholiaste de Pindare, qui dit que ce poëte ne parle que de quarante-huit, parce qu'il excepte Hypermnestre qui étoit mariée à Lyncée, et Amymone, qui avoit déja été corrompue par Neptune.
- 43. Célæno eut de Neptune un fils nommé Célænus, qui fonda dans la Phrygie une ville de son nom (Strabon, L. XII, p. 868).
- 44. Le scholiaste d'Euripides (Hecube, v. 887) dit au contraire que Lyncée, en usant des droits de mari, s'acquit l'affection d'Hyperunestre, et que ce fut pour cela qu'elle l'épargna; ce qui paroît plus naturel. Cependant tous les autres auteurs sont d'accord avec Apollodore.

- 45. Pausanias ne parle point de l'emprisonnement d'Hypermnestre. Il dit que Danaüs la mit en jugement pour avoir désobéi à ses ordres; mais elle fut justifiée, et elle érigea une statue à Vénus, en mémoire de ce jugement (*Pausanias*, *L.* 11, *C.* 19).
- 46. Ce furent leurs corps, suivant Pausanias, qui furent enterrés à Lernes. Leurs têtes furent portées à Argos; et l'on voyoit encore de son temps le monument qu'on avoit élevé dessus (L. 11, C. 24).
- 47. Le scholiaste d'Euripides (Hécube, v. 885) dit que Lyncée vengea la mort de ses frères, en tuant Danaüs et ses autres filles; mais cela est contraire à toutes les traditions reçues. Il dit ailleurs (Orestes. v. 870) qu'Ægyptus vint à Argos pour venger la mort de ses fils. Danaüs marcha contre lui, à la tête des Argiens; mais Lyncée s'étant présenté, les fit consentir à s'en rapporter à des juges choisis parmi les principaux des Argiens et des Ægyptiens. Euripides fait allusion à cette tradition dans son Orestes (v. 860 et suiv.). Mais le scholiaste dit sur ce passage que, suivant Hécatée, Ægyptus n'étoit jamais venu à Argos. Les habitans de Patras disoient qu'après la mort de ses fils il s'étoit enfui à Aroé, ville qui faisoit partie de Patras; et ils montroient encore son toinbeau du temps de Pausanias (L. VII, C. 21).
- 48. Nous avons vu ci-dessus, note 42, la tradition de Pindare. Il n'est point d'accord avec Pausanias (L. III, C. 12), qui dit que Danaüs fit annoncer partout qu'il donneroit ses filles en mariage à ceux à qui elles plairoient, sans en exiger de présens. Plu-

sieurs personnes s'étant présentées, il établit, pour éviter toute contestation, un combat à la course; et ordonna que celui qui arriveroit le premier au but, choisiroit d'abord, que le second choisiroit après, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils fussent tous pourvus; et que celles de ses filles qui resteroient, attendroient un autre combat.

49. Il y a eu deux Nauplius, qui sont bien distingués par Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 134). Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone, — Prœtus, — Lernus, — Naubolus, — Clytoneus, — Nauplius. Ce dernier étoit le père de Palamèdes; et ce fut lui qui fit périr une partie des Grecs, à leur retour du siège de Troyes, pour venger la mort de son fils.

50. Ce passage est fort obscur, et il paroît avoir été mutilé par l'abréviateur. Il est si naturel de plaindre ceux qui font naufrage, que cela ne valoit pas la peine d'être rapporté, et que cette pitié ne méritoit pas une punition. Je suis donc tenté de croire avec Sevin, que ceci se rapporte à la manière dont Nauplius fit périr les Grecs à leur retour du siège de Troyes. C'est pourquoi il propose de lire imupoissi. Ce fut, en effet, en élevant des feux, comme pour leur indiquer un abordage, qu'il les fit périr. Comme Hygin est celui qui nous donne le plus de détails, je vais rapporter ce qu'il en dit (Fab. 116): Ilio capto et divisa prada, Danai cum domum redirent, ira deorum, quod fana spoliaverant, et quod Cassandram Ajax Locrus a signo Palladio abripuerat, tempestate et fluctibus ad saxa

Capharea naufragium fecerunt; in qua tempestate Ajax Locrus fulmine est a Minerva ictus, quem fluctus ad saxa illiserunt, unde Ajacis petra sunt dicta. Cœteri nocte cum fidem deorum implorarent, Nauplius audivit, sensitque tempus venisse ad persequendas filii sui Palamedis injurias. Itaque, tanquam auxilium eis adferret, facem ardentem eo loco extulit, quo saxa acuta et locus periculosissimus erat. Illi credentes humanitatis causa id factum, naves eo duxerunt. Quo facto, plurima earum confracta sunt; militesque plurimi cum ducibus tempestate occisi sunt, membraque eorum cum visceribus ad saxa inlisa sunt: si qui autem potuerunt ad terram natare, a Nauplio interficiebantur. « Troyes étant » prise, et le partage du butin étant fait, les Grecs » s'embarquèrent pour retourner dans leur pays. Mais » les dieux irrités de ce qu'ils avoient dépouillé leurs » temples, et de ce qu'Ajax le Locrien avoit arraché » Cassandre de la statue de Minerve, soulevèrent des » tempêtes et des vents contraires, qui leur sirent » faire naufrage contre les roches Capharées. Ajax, » durant la tempête, fut foudroyé par Minerve, et » les flots brisèrent son corps contre le rocher qu'on » nomme le rocher d'Ajax. Les autres implorant, au » milieu des ténèbres, le secours des dieux, Nauplius » les entendit, et vit que le moment étoit venu de se » venger des injures qu'on avoit faites à Palamèdes son » fils. En conséquence, feignant de leur prêter assis-» tance, il éleva une torche allumée à l'endroit où il » y avoit des rochers très-aigus et très-dangereux. » Les Grecs croyant que c'étoit par humanité, y con» duisirent leurs vaisseaux; et il en résulta qu'ils se » brisèrent pour la plupart, que le plus grand nombre » des soldats et mème des chefs y périt, la tempéte » les ayant froissés contre les rochers; et ceux qui » purent nager jusqu'à terre, y furent tués par Nau- » plius ». Dictys de Crète (L. vi, p. 124) parle aussi de cet événement, ainsi que le scholiaste d'Euripides (Orestes, v. 432), et celui de Lycophron (v. 384). Tous ces auteurs disent, à la vérité, que c'étoit des bords de la mer, que Nauplius élevoit cette torche; de manière qu'on ne sauroit comment expliquer ces mots «λίων την θάλωσταν: mais il paroit que suivant d'autres c'étoit de dessus un petit bateau; et il seroit difficile d'expliquer autrement les vers suivans d'Euripides:

Πολλούς δε πυρσεύσας Φλογερόν σέλας άμφε ήυτας Εύδοιαν, είλ 'Αχαιών Μονόκωπος άνηρ πέτραις Καφηρίαις εμδαλών, Αίγαίαις Τέναλίοις άκταις - Δόλιον άσθέρα λάμψας

(Hélène, v. 1136 et suiv.)

« Un seul homme dans un petit bateau, en faisant » luire une torche enslammée autour de l'île d'Eu» bée, a fait périr, par cette lumière trompeuse, un » grand nombre de Grecs sur les roches Capharées, 
» et sur les rivages de la mer Ægée. » Je crois, d'après cela, qu'il faut corriger ainsi le passage d'Apollodore. 
Πλίων την θάλωσσαν, τοῦς ἐμπίπθουση ἐπὶ θανώτο ἐπυρ-

Popel. Durich our nat auror redeurfione ineire re Jaνάτω, ο περ άλλων τελευτησώντων επυρφόρει. « Navi-» guant sur la mer, il élevoit des feux pour faire pé-» rir ceux qui y étoient tombés; mais il lui arriva » de périr de la même mort de laquelle il avoit » fait périr les autres. » Cela est encore fort décousu; mais il faut supposer que ce passage faisoit partie d'un récit que l'abréviateur a supprimé. Apollodore racontoit probablement que, dans le dessein de faire périr les Grecs, Nauplius s'étoit mis sur un petit bateau, pour promener ses signaux de côté et d'autre, et les attirer tous dans les endroits les plus dangereux, et qu'il avoit fini par être lui-même victime de son artifice, la tempête l'ayant fait périr. On ne doit pas être étonné de le voir se mettre seul dans un petit bateau, puisque Lycophron dit qu'il étoit allé seul dans un bateau à deux rames, pour corrompre les femmes des chefs de l'armée grecque (Lycophron, v. 1217 et le schol.)

51. Il y avoit dans toutes les éditions Clymène fille d'Atrée. J'ai mis, à l'exemple de M. Heyne, fille de Catrée, d'après Apollodore lui-même (L. III, C. 2, p. 257).

### CHAPITRE II.

Note 1. Tatien met Abas après Proetus; ce qui est sans doute une faute de copiste: car tous les autres auteurs sont d'accord avec Apollodore. Il y a eu deux autres Abas, l'un fils de Neptune, et l'autre fils de Mélampe. Ce fut sans doute ce dernier qui tua Mégapenthès fils de Proetus; et Hygin (Fab. 144) se trompe en attribuant cette action à Abas fils de Lyncée. Il est probable aussi que c'étoit le dernier qui avoit fondé Aba dans la Phocide (Pausanias, L. x, C. 35). En effet, la consécration de cette ville à Apollon, l'oracle que ce Dieu y avoit, tout semble indiquer un fils de Mélampe.

- 2. Il y a eu trois Prœtus, comme l'a fort bien observé le savant Fréret dans son Mémoire sur l'époque à laquelle a vécu Bellérophon (Académ. des Inscript. 2. v11). Celui dont il s'agit ici; le fils de Nauplius, qui descendoit de Danaüs, à la quatrième génération comme celui-ci; et enfin, Prœtus, fils de Thersandre fils de Sisyphe, dont il est question dans Pausanias. Frèret croit qu'Apollodore a confondu le premier et le troisième; ce qui sera examiné dans les notes suivantes.
- 3. Fréret dit dans le mémoire que j'ai cité, que le Prœtus dont il s'agit ici, n'a pas pu aller dans la Lycie, puisqu'elle ne portoit pas encore ce nom, à l'époque où il vivoit. D'ailleurs Pausanias dit qu'ils combattirent seulement avec des troupes du pays; et il ajoute que, comme ceux qui avoient péri de part et d'autre étoient tous du même peuple, on convint de leur élever un tombeau en commun; et comme l'avantage fut à peu près égal de part et d'autre, ils se décidérent à partager le royaume (L. 11, C. 25). Mais suivant le schol. d'Euripides (Orestes, v. 963), Acrisius ayant eu l'avantage, Prœtus s'engagea à s'embarquer aussitôt que la saison seroit favorable, et à aller chercher for-

tune ailleurs. Mais durant la mauvaise saison, il parvint à se concilier l'esprit des Argiens. D'un autre côté, il reçut des secours de la Lycie et du pays des Curètes; de manière que lorsque le printemps fut venu, Acrisius craignant les forces de Proetus, consentit à partager avec lui les Etats de son père, et on convint qu'il conserveroit Argos, et que Proetus auroit Tirynthe. Pausanias et le scholiaste sont d'accord avec Apollodore sur l'invention des boucliers; et ils disent que ce fut la première bataille où l'on en fit usage.

- 4. Je crois qu'il faut lire mpès 'Aquidanta « vers Aphidas ». Il étoit le père de Sthénébée, comme on le verra ci-après, L. 111, C. 9, et il étoit roi d'une partie de l'Arcadie. Les poëtes tragiques, qui confondoient tout, ayant une fois mélé l'histoire des deux Prœtus, auront fait régner cet Aphidas dans la Lycie, pour s'accorder avec Homère, qui dit que Prœtus envoya Bellérophon dans la Lycie vers son beau-père.
- 5. Fréret semble douter qu'il y ait jamais eu un roi de Lycie nommé Jobates; et effectivement le scholiaste de Venise (Il. L. VI, v. 170) dit que c'étoient les poëtes tragiques, si rééreses, qui l'avoient nommé Jobates. Homère ne lui donne pas de nom; il dit seulement qu'Antée, femme de Prœtus, étoit fille d'un roi de Lycie. Plutarque (De virtut. mul.) et Hygin (Fab. 57 et 243; Poet. Astronom. L. 11, C. 18) le nomment aussi Jobates.
- 6. On n'est point d'accord sur les noms des filles de Proetus. Ælien, dans ses histoires diverses (L. ur,

C. 42), les nomme Elegé et Célæné. Suivant Servius sur Virgile (Eglogue v1, v. 48), elles se nommoient Lysippe, Hipponoé et Cyrianasse. On est encore moins d'accord sur les causes de leur folie. Il paroit que quelques auteurs l'attribuoient à la colère de Vénus. C'est au moins ce que dit Ælien. Μάχλους δὶ αὐτὰς ἡ τῆς Κύπρου βασιλίς εἰργάνατο. La reine de Cypre (je suppose que c'est Vénus) les rendit impudiques. Je crois qu'Hésiode étoit de la même opinion; je me fonde sur ce vers cité par Suidas (ν. μαχλοσύνη):

Είνεκα μαχλοσύνης σθυγερής τέρεν άλεσαν άνθος.

« Leur honteuse impudicité leur fit perdre la fleur de » leur teint. »

Je crois que c'est à la même tradition que se rapportent les vers suivans que le grand Etymol. (p. 523.8) et Eustathe (p. 1746) citent comme étant tirés de l'un de ses catalogues.

Καὶ γάρ σφιν κιφαλήσει κατά κιύος άινον έχευεν.

\*Αλφός γάρ χρόα πάντα κατήσχυν εν δε νυ χαϊται
\*Εβρεον εκ κιφαλέων - Ψίλωτο δε καλά κάρννα.

- « Elle répandit sur leurs têtes une lèpre affreuse; leur
- » peau fut entièrement couverte de dartres, et leurs
- » cheveux en tombant laissèrent à découvert leurs
- » belles têtes. »

Je serois, d'après cela, tenté de supposer qu'Apollodore s'est trompé en disant qu'Hésiode attribuoit leur démence à la colère de Bacchus. La maladie que ce poëte décrit a plutôt l'air d'une vengeance de Vénus. Mais comme on sait que la plus grande partie des poëmes qui étoient sous le nom d'Hésiode n'étoient pas de lui, on ne doit pas être surpris si l'on trouve souvent le même fait raconté sous son nom, de plusieurs manières différentes. Les vers que je viens de citer sont tirés d'un de ses catalogues. On avoit aussi sous son nom un poëme sur Mélampe (Pausanias, L. 1x, C. 31). Il y étoit sans doute question du culte de Bacchus, que ce devin avoit beaucoup contribué à répandre dans la Grèce (Hérodote, L. 11, C. 49); et c'est probablement de là qu'Apollodore a tiré la tradition qu'il cite sous le nom d'Hésiode, que j'examinerai dans les notes suivantes.

Phérécydes, suivant le scholiaste d'Homère (Od. L. xv, v. 225), avoit suivi la même tradition qu'Acusilas. La colère de Junon venoit, suivant lui, de ce qu'étant entrées dans son templé, elles s'en étoient moquées en disant que la maison de leur père étoit bien plus richement ornée.

7. Cette guérison, qui est l'époque du partage du royaume d'Argos en trois Etats, est un des points de l'histoire héroique qui offre le plus de difficultés, par les contradictions qu'on trouve entre différens auteurs.

Phérécydes place, comme Apollodore, ce partage sous le règne de Proetus; mais il ne lui donne que deux filles, dont il maria l'une à Mélampe, en lui donnant une portion de ses États. Il ne dit rien de Bias. Mais, suivant Pausanias (L. 11, C. 18) et Diodore de Sicile (L. 1v, C. 68), ce fut sous Anaxagoras fils de Mégapenthès, et petit-fils de Proetus,

ou même son arrière petit-fils, Suivant Pausanias, que ce partage eut lieu; et il ne s'agit point, dans ces deux auteurs, des filles de Proetus, mais des femmes d'Argos, qui étoient tombées en démence, au point d'abandonner leurs maisons pour aller courir les champs. Hérodote (L. 1x, C. 34) ne dit point sous quel roi cet événement eut lieu; mais il le raconte de même que Diodore et Pausanias, et ne parle point des Prœtides. Et effectivement, ce partage n'a pas pu avoir lieu sous le règne de Prœtus, qui n'étoit pas roi d'Argos, mais seulement de Tirynthe. Nous verrons bientôt, que Mégapenthès son fils devint roi d'Argos par l'échange qu'il sit avec Persée. Pourquoi donc est-il question des Prœtides dans presque tous les auteurs qui parlent de cet événement? Pourquoi Pausanias lui-même attribue-t-il, en plusieurs endroits. leur guérison à Mélampe? On ne peut concilier toutes ces contradictions, qu'en supposant qu'il s'agit de deux événemens différens. Il paroît par les vers d'Hésiode que j'ai cités, que la maladie des filles de Prœtus étoit une espèce de lèpre. C'étoit aussi l'opinion des Eléens, qui disoient, suivant Strabon (L. viii, p. 533), que Mélampe les avoit guéries en les baignant dans le sleuve Anigrus, dont les eaux avoient la vertu de guérir la lèpre et les dartres. Quant aux femmes d'Argos, tous les auteurs sont d'accord sur leur maladie, qui étoit une démence réelle. Mélampe a pu guérir d'abord les filles de Prœtus, et en épouser une. Mais ce mariage ne lui donnoit aucun droit à la couronne. C'est pourquoi Anaxagoras, petit-fils de Prœtus, ayant été obligé d'avoir recours à lui pour guérir les semmes d'Argos, il exigea pour récompense deux

deux portions du royaume d'Argos: l'une pour lui, l'autre pour Bias son frère. Comme Mélampe étoit postérieur à Prœtus d'une génération, il pouvoit avoir vécu quelque temps sous le règne d'Anaxagoras, qui étoit le petit-fils de Prœtus. Diodore de Sicile (L. IV, C. 68) dit que Mégapenthès, fils de Prœtus, donna à Mélampe sa fille les deux tiers de ses Etats, pour le récompenser de ce qu'il avoit guéri les femmes d'Argos, que Bacchus avoit rendues furieuses. Mélampe donna à Bias son frère la moitié des Etats qu'il venoit d'acquérir. Hérodote (L. IX, C. 33) raconte la chose à peu près de même, mais il ne dit pas sous quel roi cela se passa.

8. Pausanias (L. VIII, C. 18) dit qu'elles se réfugièrent dans une caverne des monts Aroaniens, entre l'Arcadie et l'Achaie; d'où Mélampe, par des sacrifices mystérieux et par des enchantemens, les força à descendre à Luses, qui étoit alors une ville, où il les guérit dans le temple de Diane. Etienne de Byzance (v. Acuro) dit que ce fut en les baignant; et il paroit que c'étoit delà que cette ville avoit pris son nom. Pausanias dit ailleurs (L. v., C.5) que Mélainpe jeta dans l'Anigrus les choses qui avoient servi à les purifier; ce qui fit contracter à ce fleuve la mauvaise odeur qu'il eut par la suite. Enfin il dit, dans un autre endro t (L. n, C. 7), qu'on voyoit à Sicyone, sur la place publique, un temple que Prætus avoit érigé à Apollon, parce que c'étoit là que ses filles avoient été guéries de leur démence ; et il paroît que cette tradition est celle qu'Apollodore a suivie. Mélampe, suivant Dioscorides (De materia medic. L.

Т. Ц.

IV, C. 61), employa l'ellébore noir pour les guérir. Pline dit la même chose, mais avec cette différence que, suivant lui, Mélampe leur fit seulement boire le lait des chèvres qui avoient mangé de cet ellébore. On voyoit à Clitore, en Arcadie, une fontaine dont l'eau avoit la vertu de faire prendre le vin en horreur à ceux qui l'avoient goûtée. Cela venoit, disoit-on, de ce que Mélampe y avoit jeté ce qui avoit servi à guérir les filles de Prœtus (Sotion. p. 125; Vitruve, L. VIII, C. 3; Ovide, Métam. L. xv, v. 322). On trouve dans Clément d'Alexandrie des vers de Diphile, poëte comique, dans lesquels il décrit, d'une manière assez plaisante, la manière dont Mélampe les purifia (Stromates, L. VII, p. 844).

9. Mélampe épousa, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 68), Iphianire, fille de Mégapenthès; tous les autres auteurs disent qu'il épousa une fille de Proetus. Quant à Bias, Apollodore est le seul qui dise qu'il épousa une fille de Proetus; et c'est sans doute une erreur, car il étoit déjà marié à Péro, fille de Nélée, comme nous l'avons vu plus haut.

## CHAPITRE III.

Note 1. On peut voir toute l'histoire de Bellérophon dans l'Iliade d'Homère, L. v1, v. 144 et suiv. Il étoit fils de Neptune suivant Asclépiades ( Homeri Schol. Il. L. v1, v. 155). On le nominoit d'abord Asclépiades; mais ayant tué Bellérus, roi de Corinthe, il prit le nom de Bellérophon.

2. Fréret a très-bien prouvé, dans le mémoire que j'ai cité, que le Prœtus dont il s'agit ici ne pouvoit être Proetus fils d'Abas, mais qu'il étoit probablement le inême que Prœtus fils de Thersandre, et petit-fils de Sisyphe. Bellérophon, en effet, doit être postérieur à Persée, puisqu'il se servit du cheval Pégase, qui étoit sorti du corps de la Gorgone lorsque ce dernier lui eut coupé la tête. Frérets'est ensuite donné beaucoup de peine pour savoir où placer ce Prœtus auprès de qui Bellérophon s'étoit retiré. Mais je crois qu'en suivant exactement le récit d'Homère, et en l'expliquant comme il doit être expliqué, on dépouillera facilement cette histoire de toutes les circonstances dont les poëtes tragiques et les commentateurs l'ont surchargée. Il paroît, par ce que dit Homère, que Proetus étoit roi d'Ephyre ou Corinthe : car il dit que Bellérophon demeuroit dans cette ville; et on ne voit point qu'il en fût sorti pour se rendre auprès de Prœtus. Il falloit donc que celui-ci y demeurât aussi. Quant à l'expression qui a induit en erreur les poëtes tragiques et les commentateurs :

Ewel wodu Deprepos inco

Appelor,

le mot Argiens désigne ici les Grecs en général, comme l'a fort bien observé Fréret; et cela signifie que Proetus étoit le plus puissant des souverains qui régnoient à cette époque: ce qui n'étoit pas difficile, le royaume d'Argos étant divisé en quatre parties, comme nous le verrons par la suite: en la prenant même dans la signification stricte, cette expression ne pourroit pas s'appliquer au Proetus dont parle Apollodore, qui étoit roi de Tirynthe, et non d'Argos. Fréret dit que Ther-

sandre, père de Proetus, avoit quitté Corinthe pour passer dans la Bœotie auprès d'Athamas; mais Pausanias qu'il cite ne dit point cela: il dit seulement ( L. 1x, C. 34) qu'Haliartus et Coronus fils de Thersandre, se rendirent auprès d'Athamas qui leur laissa ses Etats. Prœtus, qui étoit probablement l'ainé, resta à Corinthe, et succéda à son père. On m'objectera sans doute qu'il sembleroit, par ce que dit Pausanias (L. II, C. 4), que la couronne resta dans la branche d'Ornytion, l'un des fils de Sisyphe. Mais comme il ne le dit pas positivement, j'observerai que cela n'est pas probable. Car, si Ornytion avoit été roi de Corinthe, Phocus son fils ainé n'auroit point abandonné l'espoir de la couronne pour aller fonder une colonie, comme il le fit suivant le même auteur (ibid). Je crois donc que la couronne n'entra dans cette branche que par la mort de Prœtus qui, n'ayant point d'enfans, laissa ses Etats à Thoas fils d'Ornytion, ou à Damophoon fils de Thoas.

Voici maintenant comment cette fable a été dénaturée. Prœtus, roi de Tirynthe, dont les descendans régnèrent à Argos jusqu'après le siège de Troyes, étant beaucoup plus connu que Prœtus roi de Corinthe, après la mort duquel la couronne étoit passée dans une autre branche, on mit sur son compte l'histoire de Bellérophon; mais comme il falloit faire passer celui-ci d'Ephyre, où Homère dit très-positivement qu'il étoit né, à Argos ou à Tirynthe où régnoit Prœtus, on imagina un meurtre et un exil dont il n'est nullement question dans Homère; meurtre qui étoit si peu fondé sur une ancienne tradition, qu'on ne s'accordoit pas même sur le nom de celui qui avoit été tué.

3 Sthénébée étoit semme de Proetus roi de Tirynthe. Celle dont il s'agit ici étoit Antée fille d'un roi de Lycie, et semme de Proetus roi de Corinthe.

- 4. Apollodore a rendu par le mot imiolodes, épîtres, les mots σήματα λυγρά d'Homère; ce qui prouve qu'on croyoit alors qu'il s'agissoit de véritables lettres, et non de caractères hiéroglyphiques, ou de signes, comme le suppose M. Wolf dans ses Prolégomènes sur Homère. Il paroit que l'alphabet étoit, des la plus haute antiquité, en usage chez les Phéniciens et chez les Ægyptiens. D'après cela, il seroit difficile qu'il ne se fût pas introduit chez les Grecs, qui avoient pris d'eux la plupart de leurs cérémonies religieuses. J'aurai occasion de discuter cette opinion dans quelque autre ouvrage.
- 5. Ce passage a très-certainement été altéré, ou par les copistes, ou par l'abréviateur. Il y a dans le texte : είχε δὶ προτομήν μέσην αίγες, δὶ ἦς πῦρ ἀνίει. α Elle » avoit le devant du corps d'un lion, la queue d'un » serpent et une troisième tête au milieu, qui étoit » une tête de chèvre, par laquelle elle vomissoit du » feu. » L'auteur de cette description l'a prise sans doute dans la théogonie d'Hésiode. Ce poëte dit, en parlant de la Chimère ( Théog. v. 321):

Τῆς δ΄ ἦν τρεῖς κεφαλαί μία μίν, χαροποῖο λέοντος, Ἡ δὲ χιμαίρης, ἡ δ΄ ὄφιος κρατεροῖο δράκοντος. Πρόσθε λίων, ὅπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, Δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.

- « Elle avoit trois têtes: l'une d'un lion terrible, la se-
- » conde d'une chèvre, et la troisième d'un redoutable

- » dragon. Elle avoit le devant du corps d'un lion, le » derrière d'un dragon, et le milieu d'une chèvre qui » vomissoit du feu. » Mais il est évident que le troisième et le quatrième vers de ce passage n'ont aucun rapport à ceux qui précèdent. Ils sont tirés de l'Iliade d'Homère (L. vi, v. 181), où ils offrent un sens raisonnable. Dans ce poëte, en effet, dindi dimensione se rapporte au v. 180, où il y a n d' un reformatione se rapporte au v. 180, où il y a n d' un reformatione d'Hésiode, cela paroit se rapporter à misse dans celui d'Hésiode, cela paroit se rapporter à misse di zimanes; ce qui est absurde. Je crois qu'Apollodore avoit pris sa description dans Homère, et j'ai traduit en conséquence.
- 6. Voyez Homère, Iliade, L. xvi, v. 328. Le scholiaste dit que cet Amisodare étoit roi de la Carie, et que Bellérophon avoit épousé sa fille. Plutarque qui, dans son ouvrage sur les vertus des femmes (7'. vu, p. 18), cherche à expliquer l'histoire de Bellérophon, dit que cet Amisodare, que les Lyciens nominoient Isarus, demeuroit à Zélée, colonie des Lyciens.
- 7. Bellérophon prit le cheval Pégase tandis qu'il s'abreuvoit à la fontaine Pirène, près de Corinthe, suivant Strabon (L. VIII, p. 582). C'est aussi ce que Pindare semble dire dans sa treizième Olympique (v. 90). Il ajoute que Bellérophon ne sachant comment faire pour le prendre, Polyidus, célèbre devin, lui conseilla de dormir dans le temple de Minerve: la déesse lui apparut en songe, et lui donna un frein, dont l'usage n'étoit pas encore connu, et par le moyen duquel il parvint à dompter Pégase. Homère ne parle point de Pégase; il dit seulement que Bellérophon tua la Chimère, Sian repáisses mitérous, « se fiant aux prodiges

- » des dieux. » Hésiode, dans sa théogonie, dit bien que Pégase et Bellérophon vainquirent la Chimère; mais il n'entre dans aucun détail. On peut voir, sur toute cette fable, les remarques de Fréret, Histoire de l'académie des inscr. T. vII, p. 37.
- 8. Eustathe (p. 635) dit que Bellérophon fit périr la Chimère, en lui jetant dans la gueule du plomb, que le feu qu'elle vomissoit fit fondre; ce qui la fit périr.
- 9. Apollodore ne rendant pas compte de la fin de la vie de Bellérophon, je vais suppléer à son silence. Il revint à Corinthe, suivant Suidas ( v. Tpaymert spos); et pour se venger de Sthénébée, il lui fit croire qu'il la prendroit pour semme, la sit monter sur Pégase, et la précipita dans la mer. On pourroit soupçonner, par quelques fragmens qui nous restent de la Sthénébée d'Euripides, que, suivant cet auteur, Sthénébée s'étoit tuée de honte de ce que son projet n'avoit pas réussi (Aristoph. schol. rana, v. 1080). Quant à Bellérophon, Homère dit que sur la fin de ses jours il s'attira la haine des dieux, et qu'il erra tout seul dans les champs Aléens, évitant le commerce des hommes. Mais les poëtes plus récens ne s'en tinrent pas là ; ils voulurent trouver la cause de la colère des dieux. Ils prétendirent qu'enflé de ses succès il avoit voulu monter au ciel, et que Jupiter irrité envoya un taon qui piqua Pégase; et il précipita Bellérophon dans les champs Aléens, où il finit sa vie malheureusement, étant devenu aveugle à la suite de sa chute. Pégase retourna au ciel, et Jupiter le donna à l'Aurore (Asclépiades, dans le schol. d'Homère;

Il. vi, 163, et le schol. de Lycophron, v. 17). Il eut, suivant Homère, trois enfans: Isandre, qui fut tué du vivant de son père, en combattant contre les Solymes; Hippolochus qui lui succèda et fut père de Glaucus qui se trouva au siège de Troyes; et Laodamie de qui Jupiter eut Sarpédon.

#### CHAPITRE IV.

Note 1. Apollodore a tiré presque tout ceci de Phérécydes ? dont le scholiaste d'Apollonius nous a conservé plusieurs extraits relatifs à Persée, que je crois devoir placer ici, parce qu'on y trouve beaucoup plus de détails que dans Apollodore. « Acrisius » ayant épousé Eurydice, fille de Lacédæmon, en » eut une fille nommée Danaé. Il consulta l'oracle » pour savoir s'il auroit un fils; le dieu lui répondit » qu'il n'en auroit point, mais que sa fille en auroit » un, qui seroit cause de sa mort. En conséquence de » cet oracle, Acrisius, de retour à Argos, fit faire » dans la cour de sa maison une chambre souterraine » en airain, et y enferma Danaé avec sa nourrice, » pour empêcher qu'elle n'eût d'enfans. Jupiter en » étant devenu amoureux, passa à travers le toit, sous » la forme d'une pluie d'or, qu'elle reçut dans son sein. » Jupiter alors ayant repris sa forme, jouit d'elle; et » elle en eut Persée, qu'elle éleva de concert avec » sa nourrice, en le cachant soigneusement à Acrisius. » Mais Persée ayant atteint trois ou quatre ans, les cris » qu'il jetoit en jouant frappèrent les oreilles d'Acri-» sius, qui s'étant fait amener Danaé avec sa nourrice, » fit mourir sur-le-champ cette dernière; et ayant con-

» duit Danaé vers l'autel de Jupiter Hercius, il lui de-» manda en secret de qui elle avoit eu cet enfant: elle » répondit que c'étoit de Jupiter; mais Acrisius ne vou-» lant pas la croire, la renferma avec son fils dans un » coffre qu'il jeta à la mer. Les flots portèrent ce coffre » vers l'île de Sériphe, et Dictys fils de Péristhènes, » qui étoit alors à pêcher, le recueillit dans ses filets. » Danaé s'étant fait entendre, il ouvrit le coffre; et » ayant appris qui ils étoient, il les emmena chez lui, » et les traita comme ses parens. Car Dictys et Po-» lydectes étoient fils d'Androthoé, fille de Castor, » et de Péristhènes, fils de Damastor, fils de Nau-» plius, fils de Neptune et d'Amymone. Persée étant » resté avec sa mère à Sériphe auprès de Dictys, et » étant devenu grand, Polydectes, frère de Dictys et » roi de l'île, devint amoureux de Danaé. Ne sachant » pas comment parvenir au but de ses désirs, il prépara » un festin, où il invita plusieurs personnes, du nombre » desquelles étoit Persée. Celui-ci demanda de combien » étoit l'écot de chacun? d'un cheval, dit Polydectes. » S'agit-il de la tête de la Gorgone, répliqua Persée! » je ne refuserois pas. Le lendemain, chacun des » convives amena un cheval: Persée en amena un » aussi; mais Polydectes ne voulut pas le prendre, » et il lui demanda, suivant sa promesse, la tête de » la Gorgone, en le menaçant de prendre Danaé sa » mère, s'il ne l'apportoit pas. Persée, affligé, se re-» tira dans une des extrémités de l'île, pour y dé-» plorer son infortune. Mercure lui ayant apparu, » s'informa de la cause de son chagrin; et en étant ins-» truit, il l'encouragea et s'offrit à le conduire. Il » le conduisit d'abord, suivant le conseil de Minerve, » auprès des Græes, filles de Phorcus, Pemphrédo. » Enyo et Dino. Persée leur prit leur œil et leur » dent, tandis qu'elles se les tendoient l'une à l'autre; » des qu'elles s'en aperçurent, elles jeterent de grands » cris, et le prièrent de les leur rendre ; car elles n'a-» voient entre elles trois que cet œil et cette dent, » et elles s'en servoient tour à tour. Persée leur dit » qu'il les leur rendroit, si elles lui enseignoient » la demeure des nymphes qui avoient le casque de » Pluton, les souliers ailés et la Cibise. Elles la lui » enseignérent, et il leur rendit leur œil et leur dent. » Il alla ensuite trouver les nymphes; et ayant obtenu » d'elles ce qu'il désiroit, il mit les souliers ailés à ses » pieds, la Cibise autour de ses épaules, et le casque » de Pluton sur sa tête. Il prit alors son vol sur l'O-» céan, et se rendit, toujours accompagné de Mer-» cure et de Minerve, auprès des Gorgones qu'il trouva » endormies. Ces dieux lui montrèrent comment il fal-» loit couper, en se détournant, et en regardant dans » un miroir qu'il avoit reçu de Minerve, la tête de » Méduse, qui étoit la seule des Gorgones qui fût » mortelle: il la coupa en regardant dans ce miroir; » et l'ayant serrée dans sa Cibise, il s'enfuit. Les » Gorgones s'étant aperçues de la mort de leur sœur, » se mirent à sa poursuite; mais le casque de Plu-» ton les empêcha de le voir. Persée étant de re-» tour à Sériphe, se rendit auprès de Polydectes, et » lui dit de rassembler ses sujets pour voir la tête de » la Gorgone. (Il savoit bien que tous ceux qui la » verroient seroient pétrifiés.) Polydectes les ayant » réunis, il tira la tête de sa Cibise, la leur présenta » en se détournant; et tous ceux qui la regardèrent,

» du nombre desquels étoit Polydectes, furent changés » en pierres. Il la donna ensuite à Minerve, qui la plaça » au milieu de son Ægide; il donna la Cibise à Mer-» cure, et rendit aux nymphes les souliers ailés et le » casque de Pluton. Ayant ensuite donné à Dictys » le gouvernement des habitans qui restoient à Sé-» riphe, il se rendit par mer à Argos, avec les Cy-» clopes, Danaé et Andromède. Il n'y trouva pas » Acrisius qui, craignant de le voir, s'étoit retiré à » Larisse chez les Pélasges. Alors Persée ayant laissé » Danaé, Andromède et les Cyclopes auprès d'Eu-» rydice, se rendit à Larisse, où il se fit recon-» noître par Acrisius, qu'il engagea à revenir à Ar-» gos. Comme ils se disposoient à partir, Persée » trouva des jeunes gens qui disputoient un prix de » gymnastique : il quitta ses vêtemens, prit un dis-» que ( car le pentathle n'étoit pas encore en usage, » et l'on disputoit séparément le prix de chaque exer-» cice), le lança, et le disque, en roulant, alla frap-» per le pied d'Acrisius, et le blessa. Acrisius mourut » à Larisse même des suites de cette blessure, et Per-» sée et les Larisséens lui érigèrent un monument de-» vant la ville. Persée se retira ensuite à Argos. »

J'ai fondu ce qui se trouve dans le scholiaste sur les vers 1091 et 1515 du quatrième livre d'Apollonius de Rhodes. Ce récit est tiré, à ce qu'il paroit, du second livre de Phérécydes; le scholiaste dit, à la vérité, sur le vers 1091, qu'il est tiré du douzième livre, et sur le vers 1515, qu'il est tiré du second; mais comme, suivant Suidas, l'ouvrage de Phérécydes n'avoit que dix livres, il est évident qu'il y a une erreur dans la première citation, et qu'il faut lire dans le second

livre. Tout ce récit est rapporté d'une manière souvent plus correcte dans le manuscrit que j'ai cité. Beaucoup de ces différences ne roulent, à la vérité, que sur des mots, mais en voici quelques-unes plus importantes; on lit dans le scholiaste imprimé, v. 1091: "Οτι μιτά την άπολίδωσιν Πολυδίκτου τῷ σὐν αὐτῷ ἰε τῆς κιφαλῆς τῆς Γοργόνος ἐν Σερίφω, κ. τ. λ. Il faut lire d'après le manuscrit : μιτά γὰρ τὸ ἀπολιδαθήναι (φνοί) Πολυδίκτην καὶ τοὺς σὐν αὐτῷ ἐν Σερίφω, ἐκ τῆς Γοργόνος κιφαλῆς. On lit dans le scholiaste sur les vers 1515: Τὴν δὲ κίδησιν Ἑρμῷ ἀποδίδωσι, καὶ τὰ πίδιλα καὶ τὴν κυνῆν ταῖς Νύμφαις. On lit dans le manuscrit : τὰ δὲ πίδλα καὶ τὴν κυνῆν, καὶ τὴν κίδησιν ἀποδίδωσιν ὁ Περσιὺς ταῖς Νύμφαις. «Il rendit aux Nymphes les souliers » ailés, le casque et la Cibise.»

- 2. C'étoit l'opinion de Pindare et de quelques autres, suivant le scholiaste d'Homère (Iliade, L. xIV, v. 319).
- 3. Danaé le nomma d'abord Eurymédon, suivant Apollonius de Rhodes (L. 1v, 1514), et il ne prit que par la suite le nom de Persée. C'est probablement à cette tradition qu'ont rapport deux vers que cite le grand Etymologiste (v. Ileprede), sans en nommer l'auteur.

Τὸν μὲν καὶ Πιροῆα μιτακλήτσαν 'Αχαιοί , Οὔνικα ἄσθια πίρθιν ἀπιιρισίων ἀνθρώσων.

- « Les Achæens le nommèrent par la suite Persée, » parce qu'il avoit détruit un très-grand nombre de » villes. »
- 4. Les poëtes latins prétendoient que les flots avoient porté Danaé sur les côtes de l'Italie, où

elle fut trouvée par un pêcheur qui la présenta au roi du pays. Ce roi l'épousa, et ils fondèrent Ardée, ville d'où étoit Turnus (Virgile Enéide, L. VII, v. 370 et 410; Servius, v. 362, et M. Heyne, L. VII, Excursus 7, édit. de 1788). Denys d'Halicarnasse nous a conservé des vers admirables de Simonides, qui expriment les plaintes que faisoit Danaé lorsqu'elle étoit ainsi exposée sur les flots avec son fils. (Denys d'Halic. t. v, p. 221; Brunck, Analecta, t. 1, p. 121; Hermannus de metris, p. 452.)

- 5. On avoit élevé à Athènes, dans l'enceinte consacrée à Persée, un autel à Dictys et à Clymène; on les nommoit les sauveurs de Persée (Pausanias, L. 11, C. 18). Clymène étoit probablement la femme de Dictys.
- 6. Apollodore a suivi une tradition différente de celle de Phérécydes. Voici le passage de ce dernier tel qu'on le lit dans le manuscrit que j'ai cité : ποιήσας δε άρισδον καλει άλλους τι πολλούς έπο τούτφ και Περσία αυτόν. Παραγενόμενος δε ο Περσευς πυνθάνεται του Πολυδίκτου έπε τίνι είη ο έρανος εύαχεισθαι; του δέ Hodudiarou cimorros imi irme, o Hepotos [uni] ini ti tif tifs Γοργόνος ζοη πιφαλή. Ce passage, dont la traduction se trouve dans une des notes précédentes, me paroit mieux conçu ainsi, que dans le scholiaste imprime : il faut seulement ajouter le mot mei que j'ai enferme entre deux crochets. La phrase imi rin ils i ipares ivazirotar, est un peu embarrassante; cependant je crois l'avoir bien rendue par ces mots: de combien étoit l'écot de chacun? ipares signisie la contribution elle-même qu'on devoit payer,

- et Persée demande de combien seroit la contribution pour être régalé? Il s'agit donc dans Phérécydes d'un repas, mais dans Apollodore, c'est une contribution d'un autre genre. Il demande en effet que ses amis contribuent à lui former un présent digne d'être offert à Œnomaŭs pour obtenir la main d'Hippodamie. Tzetzès sur Lycophron (v. 838), et Zénobius (Cent. 1. 44), ont suivi Apollodore. Le scholiaste de Pindare (Pyth. x11, 72) me paroît avoir eu sous les yeux le récit de Phérécydes.
- 7. La garde des Gorgones leur étoit confiée suivant Eratosthènes (*Catastérismes*, C. 22), qui dit que Persée jeta leur œil dans le lac Tritonide.
- 8. J'ai mis ce passage entre deux crochets; il ne me paroit pas appartenir à l'auteur de cet abrégé, qui ne rapporte presque jamais les termes des poëtes qu'il cite. Quelqu'un aura mis cela en marge de son exemplaire, et les copistes l'ont ensuite inséré dans le texte. Le passage de Pindare, dont il parle, nous est inconnu; celui d'Hésiode se trouve dans le bouclier d'Hercules, v. 233. Kisies étoit, suivant Hésychius, un mot en usage dans l'île de Chypre, pour dire une valise.
- 9. Homère parle de ce casque (II. L. v, v. 845), que Minerve prit pour se cacher aux yeux de Mars. "Ais ou Aidns signifie invisible; et c'est probablement à cause de son nom qu'on disoit que ce casque rendoit invisible ceux qui s'en couvroient. Eratosthènes (Catastérismes, C. 22) dit que ce fut Mercure qui donna à Persée les souliers ailés et le casque,

et que Vulcain lui donna une faux de diamant, «pans ét àdéparres. Suivant Artémidore (L. 1v., C. 65), Mercure ne lui prêta qu'un de ses souliers.

- 10. Les Anciens ne s'accordoient pas tous à représenter les Gorgones comme des monstres hideux, et tels que nous les dépeint Apollodore. Voyez Winckelman, Hist. de l'art chez les Anciens, L. IV, C. 2, t. 11, p. 87, édit. de 1789. On peut voir diverses traditions sur Méduse, dans Pausanias, L. 11, C. 21.
- 11. Eratosthènes (Catastér. C. 15) dit en parlant de Cephée que, suivant Euripides, il étoit roi d'Ethiopie; s'il avoit eu quelqu'auteur plus ancien à citer, il l'auroit fait sans doute; il est donc très-probable qu'Euripides étoit l'auteur de cette tradition. Il étoit, suivant Hérodote (L. VII, C. 61), roi des Artéens qui prirent par la suite le nom de Perses, de Perses, fils de Persée et d'Andromède. Hellanicus, qui étoit un peu plus ancien qu'Hérodote, étoit, à ce qu'il paroît, de la même opinion; car il disoit dans le premier livre de ses Persiques, qu'après la mort de Céphée, les Perses avoient marché contre les Babyloniens, les avoient chassés de leur pays, et s'en étoient emparé ( Stephanus Byz. v. Xaddaios ). Suivant d'autres auteurs (et cette tradition paroit la plus probable), il étoit roi des Phœniciens, et demeuroit à Joppé (Strabon, L. xvi, p. 1100; Conon. narr. 40, et Saumaise exercit. Plin. p. 401).
- 12. Conon dit qu'Andromède étoit demandée en mariage par Phinée, frère de Céphée, et par Phoe-

nix. Céphée donnoit la préférence à ce dernier, mais ne voulant pas qu'on le sût, il lui dit de l'enlever. Phoenix, en conséquence, enleva Andromède, lorsqu'elle étoit dans une petite île déserte où elle alloit faire ses prières à Vénus, et l'embarqua sur un vaisseau qu'on nommoit le Cetos (la baleine), soit par hasard, soit qu'il en eût effectivement la forme; Andromède ne sachant pas que c'étoit de la volonté de son père qu'on l'enlevoit, jetoit les hauts cris, et appeloit tout le monde à son secours. Persée se trouvant par hasard auprès, voulut savoir de quoi il s'agissoit, et dès la première vue, la pitié et l'amour s'étant emparés de son cœur, il attaqua le bâtiment, tua ceux qui le montoient, et prit Andromède, qu'il emmena dans la Grèce.

13. Teutamius ou Teutamides, comme le nomme Denys d'Halicarnasse ( L. 1. C. 28 ), étoit fils de Phrastor, fils d'Amyntor, fils de Pélasgus, l'un de ceux qui avoient conduit la première colonie de Pélasges de l'Argolide dans la Thessalie. Larisse, capitale de cet Etat, avoit été fondée par Pélasgus, suivant Hellanicus (Homeri schol. Il. L. III, v. 75); c'est donc par erreur qu'Etienne de Byzance (v. Aupiora) et le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 40), disent qu'elle avoit été fondée par Acrisius. Il est vrai que, suivant Clément d'Alexandrie ( Protrept. p. 39), on lui avoit élevé un tombeau dans le temple de Minerve, dans la citadelle même de Larisse, honneur qu'on ne rendoit en général qu'aux fondateurs. Mais peut-être le lui rendit-on comme au principal des descendans du fondateur d'Argos, métropole pole des Pélasges. Phérécydes dit qu'il fut enterré devant la ville.

- 14. Phérécydes dit très-positivement que le Pentathle n'étoit pas encore en usage, et il ne commença, suivant Pausanias (L. v, C. 8), qu'en la dix-huitième Olympiade; le mot xirrathor pourroit donc bien être une addition de quelque copiste. Il en est de même de ce que dit Apollodore, qu'Acrisius mourut sur-le-champ de sa blessure. Il paroît difficile qu'une blessure au pied fasse périr sur-le-champ, et le récit de Phérécydes est plus vraisemblable.
- 15. Persée conserva sans doute les prérogatives attachées à sa qualité de chef de la métropole, comme l'aîné des descendans de Danaus. Car il paroît que quoique l'Argolide fut partagée entre cinq ou six souverains, il y en avoit un que les autres regardoient comme leur chef; c'est ce qu'on doit conclure des paroles de Jupiter (Il. L. xIx, v. 99 et suiv.), lorsqu'il dit en présence de tous les dieux : que ce jourlà alloit naître de sa race (c'est-à-dire de la race de Persée, comme le dit Junon un peu plus bas, v. 123 et 124) un prince qui régneroit sur tous les peuples circonvoisins, migiariérisons. On sait comment Junon le trompa, en faisant naître Eurysthée à sept mois, pour qu'il fût l'ainé d'Hercules. Cela prouve que parmi les descendans de Persée, il y en avoit toujours un qui avoit, pour ainsi dire : la suzeraineté sur tous les autres rois de l'Argolide, et même sur ceux du reste de la Grèce; et il paroît que ce fut à cette prérogative qu'Agamemnon dut le T. II. Q

commandement de l'armée Grecque à la guerre de Troyes. Il ne descendoit pas à la vérité de Persée, mais Eurysthée avoit cédé tous ses droits à Atrée, et les Héraclides étoient alors trop peu puissans pour les lui disputer. C'est donc avec raison qu'Homère dit (Il. L. 11, v. 108) qu'Agamemnon régnoit sur tout Argos, Appir maril éréerur, quoique Diomèdes fut roi de la ville qui portoit ce nom. Argos étoit le nom général de tout le Péloponnèse, et Agamemnon étoit le chef de tous les rois de cette contrée.

- 16. Xerxès, suivant Hérodote (L. vn., C. 150), rappella aux Argiens cette origine commune pour les empêcher de se réunir aux autres Grecs pour la défense de la Grèce. Platon, dans son premier Alcibiade (T. 11, p. 120), rappelle aussi cette fable, d'après laquelle les rois de Perse et ceux de Lacédémone avoient la même origine. Tout cela n'étoit probablement fondé que sur la ressemblance des noms.
- 17. Hérodore ne donnoit que quatre fils à Perséb et Andromède: Alcée, Sthénélus, Mestor et Electryon; il ne parloit point de Hèlius. Cependant, Strabon (L. VIII, p. 559) et Pausanias (L. III, C. 20) le mettent au nombre des fils de Persée, et disent qu'il avoit fondé Hélos dans la Laconie. Pausanias dit qu'il étoit le plus jeune des fils de Persée; les Cynuréens, suivant le même auteur (L. III, C. 2), prétendoient avoir pour fondateur Cynurus, fils de Persée. Mais il n'en est pas question ailleurs.
- 18. Apollodore ne dit rien de la guerre de Persée contre Bacchus, dont je parlerai sur le livre au.

Il ne dit rien non plus de sa mort; et la seule tradition que je trouve à cet égard, c'est dans Hygin, qui dit (Fab. 244): Megapenthes Præti filius, Perseum Jovis et Danaes filium propter patris mortem (occidit), « Mégapenthès, fils de Prœtus, » tua Persée, fils de Jupiter et de Danaé, pour ven-» ger la mort de son père ». Ovide dit, en effet, dans ses métamorphoses (L. v, v. 235), que Persée avoit changé Prœtus en pierre, pour venger Acrisius qu'il avoit chassé de ses Etats.

- 19. Les Phénéates disoient, suivant Pausanias (L. VIII, C. 14), qu'Amphitryon étoit fils d'Alcée et de Laonomé, fille de Gunéus. Il ajoute que, suivant d'autres, Alcée avoit épousé Lysidice, fille de Pélops. Mais la tradition qu'Apollodore a suivie, me paroît la plus vraisemblable. Le Ménœcée, dont il épousa la fille, étoit sans doute le père de Créon et de Jocaste, et ce fut probablement à cause de cette alliance qu'Amphitryon se retira à Thèbes.
- 20. Il paroît qu'Alcée eut une autre fille nommées Périmède, dont Apollodore va bientôt parler.
- 21. Cette généalogie étoit toute différente, suivant le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 747), dont je vais rapporter le passage tel qu'il se lit dans les Mss. Μήσθορος δὶ θυγάτηρ Ἰπποθόη, ἦς καὶ Ποσειδώνος Πθερίλας, τοῦ δὶ, Τηλιδόας καὶ Τάφος ' ἀπό τοῦ μὶν Τάφου ἡ νῆσος ἰκλήθη Τάφος, μία οὖσα των Ἐχινάδων, ἢν ῷκουν. 'Απ' ἀμφοτέρων δὶ Τάφιοι καὶ Τηλιδόαι οἱ κατοικοῦντες τὴν νῆσος : ἰλθόντες δυν τοῦ Πθερίλου παιδις ἤτουν παρὰ τοῦ Ἡλεικτρύωνος τὰ τῆς μάμμης αὐτῶν Ἰπποθόης χρήματα, ὡς

Q 2

## 244 APOLLODORE,

δε ενέση Ήλεκτρύων, αυτόν τε οι Τηλεδόαι και τους υιους ανείλον, και τους βους εκείθεν του Ηλεκτρύανος απήλασαν. « Hippothoé étoit fille de Mestor; elle eut de Nep-» tune un fils nominé Ptérélas, qui fut père de Té-» léboas et de Taphus. Ce dernier donna son nom » à Taphos, l'une des iles Echinades dans laquelle » ils s'établirent, et les habitans de cette île prirent de » tous les deux, le nom de Taphiens et de Téléboens. » Les fils de Ptérélas allèrent vers Electryon, lui de-» mander les biens d'Hippothoé, leur grand'mère. » Electryon les leur ayant refusé, les Téléboens le » tuèrent, lui et ses fils, et emmenèrent ses bœufs. » Ce passage est tiré d'Hérodore, comme le scholiaste le dit un peu plus haut. Cette généalogie est un peu plus vraisemblable que celle qu'Apollodore rapporte. Les Téléboens, suivant Strabon (L. vii, p. 495), tiroient leur nom de Téléboa, fils d'une fille de Lélex; ils habitoient d'abord une partie de l'Acarnanie, ils se retirerent ensuite dans les îles Echinades, du nombre desquelles étoit celle de Taphos. Il paroit par ce qu'Homère en dit (Odyss. L. xv, 426), qu'ils étoient de grands pirates.

22. Acusilas, cité par le scholiaste d'Homère (Od. L. xvII, v. 207), donnoit à Ptérélas deux autres fils, Ithacus et Néritus, qui peuplèrent l'île d'Ithaque.

23. La mère d'Alcmène étoit, suivant Plutarque ( Vie de Thésée, C. 7), Lysidice, fille de Pélops. Diodore de Sicile (L. 1v., C. 9) la nomme Eurydice; mais comme il dit aussi qu'elle étoit fille de Pélops,

et que parmi les noms de ses filles, que le scholiaste d'Euripides nous a conservés (Oreste, v. 5), on trouve bien celui de Lysidice, mais non celui d'Eurydice, il est probable qu'il faut corriger Diodore d'après Plutarque. Euripides dit aussi dans les Héraclides (v. 212) qu'Alcinène avoit pour mère une fille de Pélops; mais il ne la nomme point.

- 24. Suivant Phérécydes, cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. XIX, v. 116), la mère d'Eurysthée étoit Amphibia, fille de Pélops; et suivant Hésiode, cité par le même scholiaste, Artibia, fille d'Amphidamas.
- 25. Iphis, dont j'ai parlé dans le catalogue des Argonautes, étoit aussi fils de Sthénélus. Ménodote, cité par Athénée, lui donne une autre fille nommée Admète; mais il est probable qu'il s'est trompé, et que c'est de la fille d'Eurysthée qu'il a voulu parler.
- 26. Tout cela est tiré d'Homère, Il. L. xix, v. 95 et suiv.
- 27. Il y avoit dans toutes les éditions, avant celle de M. Heyne, μιτὰ Ταφίου; il a mis dans son texte: μιτὰ Ταφίου; mais cette correction n'est pas nécessaire. Taphius en effet, suivant quelques auteurs, étoit venu avec ses petits-fils redemander les Etats de Mestor; et Jean-le-Diacre, dans ses Scholies sur le bouclier d'Hercules (p. 189), dit que ce fut lui qui tua les fils d'Electryon. Les mots τῷ μητρωπάτορι n'offrent aucun sens, comme l'a fort bien observé M. Heyne;

# 246 APOLLODORE,

car on ne voit pas à qui ils se rapportent; mais ce n'est pas une raison pour les retrancher, comme il le propose. Il faut tout simplement lire: τοῦ ματροπάτορος, du père de sa mère. Cela a rapport à Taphius qui étoit venu avec ses petits-fils, et qui demandoit la portion du royaume qui avoit appartenu à Mestor, père d'Hippothoé sa mère. Mestor n'avoit point laissé d'enfans mâles.

28. Hésiode parle de la mort d'Electryon dans le Bouclier d'Hercules (v. 10). Il semble dire qu'il fut tué à la suite d'une dispute qui s'éleva au sujet des bœufs, et M. Heyne paroit l'avoir ainsi entendu. Cependant, je crois qu'on peut expliquer ce passage d'une autre manière, savoir: qu'Amphytrion se mit en colère contre les bœufs, et qu'en voulant les frapper, il frappa Electryon. Il paroit qu'Hésiode disoit dans un autre ouvrage, qu'il avoit été tué avec ses fils dans le courbat contre les Tapluiens (Apollonii schol. 1,747); ce qui étoit aussi l'opinion d'Hérodore. Noyez la note 21.

29. Alcée, Sthénélus, Mestor et Electryon avoient, suivant Hérodore (Apollonii schol. 1, 747), gouverné en commun les Etats de leur père. Mestor n'ayant point laissé d'enfans mâles, Sthénélus chassa Amphitryon fils unique d'Alcée et Licymnius fils unique d'Electryon, et se mit en possession de la totalité des Etats de Persée. Il paroit qu'Alcée, comme l'aîné, étoit resté à Tirymhe, capitale du royaume de Prœtus. Electryon faisoit sa résidence à Midée, suivant Pausanias (L. 11, C. 25). Mestor demeuroit sans doute à Mycènes; et ce fut

probablement parce qu'Electryon s'en étoit emparé après sa mort, que Taphius et ses petits-fils vinrent l'attaquer. Je ne vois pas trop où pouvoit régner Sthénélus.

30. On voyoit encore à Thèbes, du temps de Pausanias (L. 1x, C. 11), à la gauche des portes Electrides, les ruines de la maison qu'Amphitryon avoit occupée. Ce fut sans doute peu de temps après son arrivée à Thèbes, qu'il entreprit l'expédition contre les Eubosens, dont parle Plutarque dans le passage suivant ( Plutarchi amat. narr. T. 1V, p. 104, ed. de M. Wittembach, 8°.). Il s'agit dans ce passage de la bataille de Leuctres : il dit que les Lacédémoniens ayant déclaré la guerre aux Thébains, ceux-ci leur allerent au-devant jusqu'à Leuctres. Airroupsvoi vo xupiot, ort nat mporepor irraula natubipuburur, ort Augirpum und Deriden Guyas idabile ils the Oncaim άφίκετο πόλιν, καὶ Χαλκιδευσιν υποφόρους λαδών, έπαυσε τοι δατμόν, Χαλκώδοντα τον βασιλία των Ευδοίων άποκreines. « Regardant cet endroit comme heureux pour » eux, parce qu'ils y avoient déjà une fois combattu » avec succès pour leur liberté, lorsqu'Amphitryon, » chassé de l'Argolide par Sthénélus, vint dans la » ville de Thèbes, alors tributaire des Chalcidéens, » et la délivra de ce tribut en tuant Chalcodoon roi » des Euboeens. » On lit dans toutes les éditions de Plutarque, même dans celle que publie maintenant M. Wittembach 'Αμφικτύων, Amphictyon, au lieu de 'Auditsour. Il est évident que c'est une faute ; et le nom de Sthénélus, qui étoit de beaucoup postérieur à Amphictyon, l'indique assez. Pausanias (L. 1x, C. 19) parle du tombeau de ce Chalcodoon qui fut tué, à ce qu'il dit, par Amphitryon, dans une bataille qui se donna entre les Thébains et les Eubœens. Cette correction a été tirée par Sevin, des notes de Bachet de Méziriac sur Apollodore.

31. Hérodote (L. v, C. 59) paroît croire que l'expédition d'Amphitryon contre les Téléboens eut lieu du vivant de Laïus. Il paroît que les poëtes tragiques, qui sont les auteurs qu'Apollodore a suivis de préférence, mettoient le nom de Créon, qui signifie roi, toutes les fois qu'ils ne connoissoient pas le véritable nom de celui qui régnoît alors.

32. Il y a ici une ellipse, il faudroit ἐποσθάντος δέ τινός. Si quelqu'un l'attendoit pour la combattre. Car c'est ce que signifie le mot ἐποσθάντος. Voyez ci-dessus pag. 116 du texte, au sujet du Satyre qu'Argus tua, et pag. 146 et 160.

33. Ce renard se retiroit dans les montagnes de Teumesse, et il n'enlevoit que les enfans males, suivant Antoninus Liberalis (Fab. 41).

34. Vulcain, suivant Pollux (L. v, C. 5), avoit fabriqué ce chien en bronze, et après l'avoir animé, il l'avoit donné à Jupiter, qui l'avoit donné à Europe. Elle le laissa à Minos, et nous verrons (L. III, C. 15) comment il étoit parvenu à Procris. C'étoit de lui, suivant Pollux, que descendoient les chiens Molosses et Chaoniens.

35. Panopéus étoit, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 939), fils de Phocus fils de Sisyphe, et d'Astérodie. Pausanias (L. 11, C. 29) prétend que ce Phocus étoit fils d'Æaque; mais outre que Phocus fils d'Æaque, fut tué, à ce qu'il paroît, avant de s'être marié, ses fils, s'il en avoit eus, devoient être contemporains d'Achille et d'Ajax.

36. Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 28) et Arnobe (contra Gent. p. 145), qui l'a sans doute copié, disent que Jupiter passa neuf jours et neuf nuits avec Alemène pour créer Hercules. Ovide (Amorum, L. 1, El. 13, v. 415) et Properce (L. 11, El. 18, v. 25) disent qu'il n'en avoit passé que deux; mais l'opinion la plus commune étoit qu'il en avoit passé trois : c'est pourquoi Hercules étoit nommé raisons par plusieurs poëtes. Voyez les notes d'Hemsterhuis sur Lucien, tom. 1, pag. 21. Alemène fut, suivant Diodore de Sicile (L. 14), la dernière mortelle dont Jupiter eut des enfans.

37. Apollodore ne dit rien de l'aventure de Galanthis, qu'Antoninus Libéralis (Narr. 29) nomme Galinthias. Comme Ovide la raconte dans ses Métamorphoses (L. Ix, v. 306 et suiv.), qui sont entre les mains de tout le monde, je n'en dirai rien ici.

38. Alcmène ayant exposé Hercules aussitôt après sa naissance, par crainte de la colère de Junon, cette déesse vint à passer avec Minerve; elle fut tellement frappée de la beauté de cet enfant, qu'elle se laissa engager par Minerve à lui donner à teter. Mais comme il tiroit la mamelle avec force, il lui fit mal, et elle le laissa tomber. Minerve alors le reporta à sa mère, et lui recommanda de l'élever avec le plus

grand soin (Diodore, L. IV, C. 25). Pausanias (L. IX, C. 25) dit qu'on montroit auprès de Thèbes le champ où cela s'étoit passé. Suivant Eratosthènes (Catastérismes, C. XLIV), ce fut Mercure qui l'approcha de la mamelle de Junon, et comme elle se retira dès qu'elle le reconnut, elle laissa tomber du lait, qui forma la Voie-Lactée. L'auteur des Géoponiques (L. XI, C. 19) dit que Jupiter voulant lui donner l'immortalité, l'approcha lui-même du sein de Junon tandis qu'elle dormoit. Hercules s'étant rassasié, laissa le sein, et le lait continua à couler: ce qui tomba dans le ciel forma la Voie-Lactée, et ce qui tomba sur la terre donna naissance aux fleurs de lis.

- 39. On peut voir sur l'enfance d'Hercules la vingtquatrième Idylle de Théocrite. Son aventure avec les deux serpens y est décrite d'une manière très-agréable.
- 40. Il se nommoit, suivant Théocrite (id. xxiv, v. 104), Harpalycus; il étoit fils de Mercure, et étoit né à Phanotée.
- 41. Il avoit appris à tirer de l'arc de Teutarus, Scythe, qui gardoit les troupeaux d'Amphitryon, suivant Hérodore et Callimaque ( Theocrisi schol. x11, v. 56).
- 42. Il ne peut pas s'agir ici de Castor; sits de Tyndare, qui étoit plus jeune qu'Hercules. Celui-ci étoit d'Argos et sils d'Hippalus ou d'Hippasus, suivant Théocrite, qui dit (id. xxiv):

Raolae Immahidas Edass, pryac Apptes estals, Omnéza nhapos amasta nai elsémedes péya Tufide. Naïs, maj Adphélese habas immhhates: Appes. « Il apprit cela de Castor, sils d'Hippalus, exilé » d'Argos.»

On trouve dans toutes les éditions le mot la malidus, rendu par eques, cavalier. Mais d'après l'analogie, ce mot ne peut venir de la mess. Il faut qu'il vienne de la malos, et alors il signifie fils d'Hippalus; ou peutêtre faut-il lire la maridus, fils d'Hippalus; nom qui nous est beaucoup plus connu. Il paroît, par ce que dit Théocrite dans la même Idylle (v. 131), qu'il étoit déjà vieux lorsqu'il enseignoit Hercules. On ne voit donc pas quel rapport il pouvoit avoir eu à Argos avec Tydée, qui devoit être plus jeune que ce héros. D'après cela, je ne conçois pas trop ce que Théocrite a voulu dire dans les deux vers suivans qui me paroissent très-difficiles à expliquer, et sur lesquels aucun commentateur n'a daigné faire de remarque.

- 43. Linus, suivant Théocrite, ne lui enseigna que les lettres; et ce fut Eumolpe, fils de Philanmon, qui lui apprit à chanter et à jouer de la lyre.
- 44. C'est à ce meurtre que se rapporte un fragment d'un ancien écrivain qu'on trouve dans Suidas (v. 'Embarèra). D'après ce fragment, Hercules le tua d'un coup de pierre.
- 45. Cette loi est probablement celle qu'Aristote cite (Moral. ad Nicom. L. v, p. 85, C. 5) comme étant de Rhadamanthe:

Eine walos ra z' epege, dinn l'ileia révoiro.

« Il est juste qu'on souffre ce qu'on fait souffrir à un

» autre. »

- 46. Il y a dans le texte: η, δὶ καὶ διαρηδιὶς Φοδιρός, ὅτι παῖς Διὸς η, Μ. Heyne trouve que ces mots ὅτι παῖς Διὸς η, sont mal places ici, et il a raison: aussi suis-jo persuade que, pour les y conserver, il faut lire η, δὶ καὶ διαρηδιὶς Φαιτρὸς ὅτι παῖς Διός η, « En le regardant, on » voyoit évidemment qu'il étoit fils de Jupiter. »
- 47. Cela fait environ cinq pieds et deux pouces; ainsi c'est avec raison que Pindare (Isthm. 1v, 89) dit qu'il étoit perpais spazos, petit de taille. Mais il paroit que les poëtes ne s'en tinrent pas là; car Hérodore, cité par le scholiaste de Pindare (ibid.), avoit ajouté un pied à sa taille. On peut voir dans Aulugelle (Nuits Att. L. 1, C. 1) les moyens que Pythagore employa pour connoître la taille d'Hercules, par la comparaison du stade d'Olympie que ce héros avoit mesuré par la longueur de ses pieds, avec les autres stades; mais il ne nous a pas conservé le résultat que Pythagore avoit obtenu.
- 48. Le scholiaste de Théocrite (id. x111, v. 6) dit que Hercules tua trois lions dans sa vie : celui de l'Hélicon, celui de Lesbos et celui de Némée. Le lion dont Apollodore parle ici, est sans doute le même que celui qua Ptolémée-Héphæstion et le scholiaste de Théocrite nomment le lion Héliconien. Comme l'Hélicon et le Cythæron étoient tous les deux dans la Bœotie, on les aura confondus. Ptolémée-Héphæstion (L. 11, apud Phot. p. 245) dit qu'Hercules fut aidé dans cet exploit par Nirée, dont il étoit amoureux. Stace parle dans sa Thébaide (L. 1, v. 485) d'un lion qui avoit son repaire sur la montagne de Teumesse, et qu'Hercules tua avant celui de Némée; c'est sans doute le même que celui-ci.

49. On varie beaucoup sur le nom de ce roi. Diodore de Sicile (L. IV, C. 29) le nomme Thespis; Tatien et Hygin le nomment Thespius; mais Ephore, cité par Théon (Progymn. p. 16), Athenée (L. XIII, p. 556), Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 28), Arnobe (contra gent. L. vi, p. 145), et plusieurs autres ( Suidas v. Osoliades) le nomment Thestius. Pausanias (L. 1x, C. 26) paroit mettre une différence entre le fondateur de la ville de Thespie, et le père des cinquante filles dont il s'agit ici. Il nomme Thespius le premier, et Thestius le second; et ce qui prouve que ce n'est pas une faute de copiste, c'est qu'il en parle dans deux endroits : d'abord dans la description de la statue d'Apollon Amyclaeen, où il dit qu'on avoit représenté sur cette base Hercules enlevé au ciel par Minerve et les autres Dieux, et tout auprès les filles de Thestius; ce qu'on ne peut pas entendre de Leda et de ses sœurs, qui n'avoient aucun rapport avec Hercules. Il en parle ensuite en racontant le trait dont il s'agit ici, et il les nomme également les filles de Thestius. D'après cela, je crois qu'il ne faut rien changer dans le texte.

50. Pausanias (L. IX, C. 27), Tatien (contra Gr. p. 78), le scholiaste d'Hésiode (p. 235), et plusieurs autres disent qu'il les rendit toutes mères dans une seule nuit; et l'auteur d'une épigramme de l'Anthologie (L. IV, Tit. 8, Ep. 6) dit avec raison que ce fut le plus rude de ses travaux. Hérodore, cité par Athénée (L. XIII, p. 556), disoit qu'il y avoit employé sept nuits, ce qui est encore assez fort. Diodore (L. IV, C. 29) en parle aussi; mais il n'entre dans aucun

### 254 APOLLODORE,

détail. Pausanias dit que, suivant les Thespiens, une seule de ces filles se refusa aux embrassemens d'Hercules qui, pour la punir, la condamna à rester fille, et à servir de prêtresse dans un temple qu'il éleva à Thespies.

51. Diodore de Sicile ( L. IV, C. 10 ) et l'inscription connue sous le nom de l'Apothéose d'Hercules ( Doni Inscript. p. 32, Corsini dissert. ad calcem libri notæ Græc. expl.) s'accordent avec Apollodore sur la mort d'Erginus; mais Pausanias dit (L. 1x, C. 39) qu'Erginus, las de la guerre, fit la paix avec Hercules, et qu'il vécut très-long-temps après. Il fut même du nombre des Argonautes, si l'on en croit le scholiaste de Pindare (Olymp. IV, 51 et suiv.), qui prétend que le fils de Clyménus qui, malgré ses cheveux blancs, remporta, suivant Pindare, le prix de la course avec les armes, étoit cet Erginus; mais comme Pindare ne le nonne pas, il peut avoir voulu parler d'un autre sils de Clymenus. Je ne trouve en esset aucun auteur qui le mette au nombre des Argonautes; car j'ai prouvé dans ma note 73 sur le chap. 1x du livre précédent, que l'Erginus qu'Orphée, Apollonius et Valérius Flaccus mettent parmi les Argonantes, étoit différent de celui-ci. Pausanias dit que Clyménus avoit été tué à la fète de Neptune Onchestius par quelques Thébains, qui, à une très-légère occasion, s'étoient portés aux plus grands excès.

52. Comme les forces des Minyens consistoient principalement en cavalerie, Hercules, pour les rendre inutiles, boucha avec de grosses pierres l'ouverture

dans laquelle le Cèphise s'engouffroit avant de se rendre dans la mer: il le fit ainsi refluer dans la plaine, qui devint dès lors impraticable pour la cavalerie (Polyen, L. 1, C. 3, § 5; Pausanias, L. IX, C. 28, es l'inscription citée).

53. Alcmene, suivant Phérécydes, n'épousa Rhadamanthe qu'après sa mort ; et Antoninus Libéralis (Fab. 33) raconte d'après lui, qu'Alcmène s'étant retirée à Thèbes avec les Héraclides, après la mort d'Hercules, elle y mourut; et lorsqu'on la portoit pour l'enterrer, les Dieux firent enlever son corps par Mercure, et la firent transporter aux Champs Elysées, où elle épousa Rhadamanthe. Cette tradition étoit celle qu'on avoit adoptée dans les bas-reliefs qui ornoient le temple que les sils d'Apollonia avoient élevé à leur mère à Cizyque, dont la description et les épigrammes qui y sont relatives nous ont été conservées dans le manuscrit de l'Anthologie, qui avoit passé de la bibliothèque d'Heidelberg dans celle du Vatican, et qui est maintenant dans la Bibliothèque Nationale. Le treizième de ces bas-reliefs représentoit Hercules, déjà au nombre des Dieux, et conduisant Alcmène sa mère aux Champs Elysées pour la marier à Rhadamanthe.

54. Diodore de Sicile (L. IV, C. 14) dit que les Dieux ne lui firent ces dons que long-temps après, et lorsqu'il institua les jeux olympiques. Minerve lui donna un manteau; Vulcain, une massue et une cuirasse; Neptune, des chevaux; Mercure, une épée; Apollon, un arc, et il lui apptit la manière de s'en servir; et Cérès institua les petits mystères pour le purifier du meurtre des Centsures. Mais il est ridicule de

supposer qu'Hercules avoit exécuté la plus grande partie de ses travaux sans savoir tirer de l'arc. Théocrite dit (Idylle xxv, v. 207) que sa massue étoit un tronc d'olivier sauvage qu'il avoit arraché lui-même au pied de l'Hélicon. Elle étoit d'airain, suivant Pisandre (Apollonii schol. 1, 1196). Enfin, Euripides dit qu'elle étoit de bois, et que Dædale en avoit fait présent à Hercules.

55. Diodore de Sicile dit aussi que ce fut avant de commencer ses travaux qu'Hercules devint furieux; mais cela paroit peu probable: il n'épousa Mégare qu'après l'expédition contre les Orchoméniens, et cependant il en avoit déjà plusieurs enfans lorsqu'il devint furieux. La tradition qu'Euripides et Asclépiades ont suivie, paroit plus vraisemblable; ils disent qu'il ne devint furieux qu'après son retour des enfers; mais les autres circonstances qu'ils ajoutent, et qu'on voit dans l'Hercules furieux d'Euripides, ne sont pas vraisemblables. Au reste, ces accès de fureur ressemblent assez à cette maladie que les anciens écrivains Irlandais nomment Berserker, qui étoit très-commune chez les peuples du Nord, avant qu'ils fussent civilisés. On en peut voir la descriptiou dans les notes sur l'ouvrage intitulé Kristni Saga, Hafniæ, 1773, in-8°., p. 142. Apollodore a suivi Phérécydes, qui disoit qu'Hercules avoit jeté ses enfans dans le feu ( Pindari schol. Isthm. 1V, 104). Suivant Lysimaque, ces enfans avoient été tués non par Hercules, mais par quelques étrangers. Socrates disoit qu'Augias les avoit fait perir par trahison; ensin, suivant quelques auteurs, ils avoient été tués par Lycus (ibid.).

On ne s'accorde ni sur les noms, ni sur le nombre de ces enfans, et on varie depuis deux jusqu'à huit; mais comme cette discussion seroit peu intéressante pour les lecteurs, ceux qui voudront en savoir davantage, pourront se satisfaire en consultant le scholiaste de Pindare (ibid.), et Hygin (Fab. 162 et les notes).

56. Alcides 'Admidne étoit plutôt un nom patronymique qu'un nom propre, et il est probable qu'il se nominoit Alcée, comme son grand-père; ce qui est l'opinion de Diodore de Sicile (L. IV, C. 10), de Sextus-Empyricus (p. 557) et de plusieurs autres auteurs. C'est ainsi qu'il est nomme dans l'inscription que j'ai citée, où on lit Αμφιτρύων ύπερ Αλκαίου τρίποδα 'Απόλλωνι άνέθηκε. Le grand Etymologiste (v. Ἡρακλης) et Ptolemee-Hephæstion (apud Photium, p. 245) disent qu'il se nommoit d'abord Nilus, et qu'on le nomma Hercules parce qu'il avoit tué un géant qui vouloit violer Junon. Voyez aussi Eustathe (p. 949), qui dit que ce géant étoit Porphyrion. Le schol. de Lycophron (v. 662) dit qu'on le nommoit d'abord Palémon; mais toutes ces traditions ont rapport à d'autres personnages auxquels on a cru trouver quelque ressemblance avec Hercules; et c'est sur cette prétendue ressemblance qu'on a forgé un Hercules Tyrien et un Hercules Ægyptien qui n'ont jamais existé. C'est au moins ce que paroit croire Plutarque qui, dans son traité de la Malignité d'Hérodote ( Tom. 1x, p. 404), dit qu'aucun des anciens poëtes, tels que Homère, Hésiode, Archiloque, Pisandre, Stésichore et Pindare, n'a connu d'autre Hercules que l'Hercules Boeotien. Hearis est un nom grec, qui n'a ja-T. II. R

mais pu être celui d'une divinité Ægyptienne ou Phœnicienne. Mais il est arrivé à son égard, ce qui étoit arrivé à l'égard de Cérès, qu'on a confondue avec Isis, quoique ces deux divinités fussent bien différentes; de même, on aura vu à Tyr un dieu qui avoit quelques attributs pareils à ceux que les Grecs donnoient à Hercules, tels, par exemple, que la massue ou la peau de lion; et cela aura suffi pour faire conclure que c'étoit la même divinité.

#### CHAPITRE V.

Note 1. Ce lion étoit né, suivant Hésiode (Théog. v.327), de l'Echidne et d'Orthros, le chien de Géryon: Junon avoit pris soin de l'élever, et l'avoit mis dans les collines de Némée. Ce passage d'Hésiode n'est pas trèsclair, et l'article à doit peut-être se rapporter à la Chimère dont il est question dans les vers précédens, et c'est ainsi que l'ont entendu les deux scholiastes de ce poëte, qui font naître le lion de Némée de la Chimère et d'Orthros. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 498) et Hygin (Fab. 30) disent qu'il étoit tombé de la Lune; ils ont suivi en cela Epiménides, dont voici les vers qui nous ont été conservés par Ælien (Hist. Anim. L. XII, C. 7).

Καὶ γὰρ ἐγὰ γένος εἰμὶ σελήνης ἡϋπόμοιο, Ἡ δεινὸν Φρίζασ' ἀπεσείσατο θῆρα λέοντα Εἰς Νεμεαίαν ἄγουσ' αὐτὸν διὰ πότνιαν Ἡραν.

- « Je tire mon origine de la Lune à la belle chevelure
- » qui, en frémissant d'horreur, secoua loin d'elle le
- » monstrueux lion qu'elle plaça à Némée, pour plaire

» à l'auguste Junon. » Plutarque, ou plutôt l'auteur du Traité des sleuves qui porte son nom, a suivi la même tradition; et comme il entre dans quelques détails qu'on ne trouve pas ailleurs, on fera bien de le consulter ( article Inachus ). Anaxagoras avoit tiré de cette tradition, la consequence que la Lune étoit un pays habite ( Apollonii schol. 1, 498). Hercules raconte lui-même ce combat dans Théocrite (id. 25, v. 194 et suiv.), si toutesois ce morceau et le précédent ne sont pas plutôt des fraginens d'un poëme sur Hercules (voyez la note de Reiske et celle de Warton, v. 84). Mais je ne crois pas, comme le soupconne Reiske, qu'ils soient de Pisandre de Camire: car il est aisé d'y reconnoître le génie du siècle des Ptolemees. Hercules, suivant ce poëme, se servit de l'un des ongles de ce lion pour fendre sa peau; elle étoit en effet impénétrable à tout autre instrument tranchant, c'est pourquoi il la porta toujours pour sa défense. Ptolémée-Héphæstion (dans Photius, p. 244) dit qu'Hercules perdit dans ce combat un de ses doigts que le lion dévora, et qu'on voyoit à Lacédémone le tombeau de ce doigt. On avoit placé sur ce tombeau un lion de marbre.

2. Il est question de ce Coprée dans l'Iliade (L. xv, v. 639), et Homère n'en fait pas l'éloge, car il dit de Périphètes son fils, qu'il étoit bon fils d'un méchant père. Coprée fut, suivant Philostrate (Vies des Sophistes, L. 11, p. 550), tué par les Athèniens, lorsque, pour exécuter les ordres d'Eurysthée, il cherchoit à arracher les Héraclides de l'autel de la Ptité.

Ra

- 3. L'Hydre étoit née de Typhon et de l'Echidne, suivant Hésiode ( Théog. v. 313), Diodore de Sicile ( L. 1v., C. 11 ), et Ovide ( Metain. vii , v. 658). Hésiode ne dit point qu'elle eut plus d'une tête. Pisandre de Camire a été, suivant Pausanias (L. 11, C.37), le premier qui lui en ait donné plusieurs; et les poëtes qui vinrent ensuite se permirent d'en augmenter ou d'en diminuer le nombre à plaisir. Elle en avoit neuf suivant Alcée, cinquante suivant Simonides (Hesiodi schol. p. 257), et cent, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C.(11); mais sur les médailles on ne lui en donnoit que sept. Nicandre (Theriaca, p. 48) dit qu'Iolas fut blessé par l'Hydre; d'autres disent qu'Hercules lui-même le fut, et Etienne de Byzance (v. 'Axx) rapporte d'après Claudius Julius, dans son histoire de la Phoenicie, que ce heros étant couvert d'ulcères produits par les morsures de l'Hydre, alla consulter l'oracle de Delphes, qui lui dit d'aller à l'Orient, jusqu'à ce qu'il eut trouve une plante qui ressemblat à l'Hydre, et que cette plante le guériroit. Il se mit en marche d'après cet oracle, et il arriva vers un fleuve où il trouva la plante qu'il cherchoit. Ayant été guéri, il y bâtit une ville qu'il nomma "Azz; ce qui veut dire guérison.
- 4. Cette biche avoit été consacrée à Diane par Taygète, l'une des filles d'Atlas, suivant Pindare (Olymp. 1v, 53). Le scholiaste dit qu'Hercules la poursuivit jusque dans le pays des Hyperboréens. Quelques auteurs disoient, suivant Diodore de Sicile (L. 1v, C. 13), qu'Hercules l'avoit prise au filet.
  - 5. On n'est point d'accord sur l'origine des Cen-

taures. Ils étoient, suivant l'opinion commune, sils d'Ixion et de la Nuée qu'il embrassa, la prenant pour Junon (Diodore de Sicile, L. 1v, C. 69). Le scholiaste d'Apollonius (L. 111, v. 62) dit qu'Ixion étoit fils de Phlégyas, suivant Euripides; fils de Mars, suivant d'autres auteurs, et fils d'Aiton suivant Phérécydes. Cependant le scholiaste de Pindare ( Pyth. 11, 40) dit que, suivant Phérécydes, Ixion étoit fils de Pision; mais on doit plutôt s'en rapporter à celui d'Apollonius qui, en général, est plus correct. Aiton est probablement le même personnage qu'Antion, père d'Ixion suivant Diodore, qui ajoute qu'Antion étoit fils de Périphas fils de Lapithès. La mère d'Ixion étoit Polymèle fille d'Amythaon. Il eut de la Nuée, suivant Pindare (Pyth. 11, 78 et suiv.), un fils nommé Centaure, que les Dieux et les hommes avoient dans un égal mépris, et qui, ayant assouvi sa passion avec les jumens du mont Pélion, en eut les Hippocentaures. Ce qu'il y a de plus vraisemblable dans tout cela, c'est que les Centaures étoient un peuple de la Thessalie, gouverné par un des fils d'Ixion. Ils soutinrent une guerre avec Pirithous. Les mythologues disent que ce fut parce qu'étant invités au festin de noces, ils avoient voulu violer Hippodamie. Dans ce cas, il faut que la guerre ait duré quelque temps, car il paroît par Homère (Bæotie, v. 249) qu'ils ne furent chassés du mont Pélion, que le jour de la naissance de Polypœtes; et ils se réfugièrent, suivant lui, auprès des Æthiques, qui étoient, à ce que dit Strabon (L. 1x, p. 664), un peuple voisin de l'Epire, et bien éloigne par conséquent du mont Pholoé, où Diodore de Sicile

(L. IV, C. 70) dit qu'ils se retirèrent, et où Apollodore suppose qu'ils étoient, lorsqu'ils attaquèrent Hercules. Je crois que le séjour de Pholus sur le mont Pholoé, n'est fondé que sur la ressemblance des noms. Polyen dit en effet (L. I, C. III, p. 16) qu'il demeuroit sur le mont Pélion avec les autres Centaures, et qu'Hercules voulant trouver un prétexte pour les en chasser, alla chez lui, et se fit ouvrir un tonneau de vin, espérant bien attirer par ce moyen les autres Centaures, et donner lieu à quelque rixe.

- 6. Il y a dans le texte: αὐτος δὶ ἀμοῖς ἐχρῆτο. On ne sait pas si cela doit se rapporter à Hercules ou à Pholus. Je l'ai rapporté à Hercules, d'après l'anonyme publié par Léon Allatius, p. 527, dont voici les expressions: Φόλος μὲν οὖν ἐσθὰ κρία παρίῖχε Φιλοφρονούμενος, ἐδὲ τοῖς ἀμοῖς μᾶλλος ἐκίχρητο. « Pholus voulant » le bien recevoir, lui présenta des viandes cuites, » mais il aimoit beaucoup mieux de la viande crue. » On verra par la suite que ce heros eut un défi avec Léprée, à qui auroit le plutôt mangé un bœuf. Il n'est pas prohable qu'ils aient pris la peine de le faire cuire; ce qui prouve son goût pour la viande crue. Passerat a rendu ce passage de même.
- 7. Bacchus avoit donné ce vin à Pholus, pour lui témoigner sa reconnoissance de ce que, choisi pour arbitre entre Vulcain et lui, au sujet de l'île de Naxos, il avoit prononcé en sa faveur (Theocriti schol. id. vii, 149). Mais Diodore dit (L. iv, C. 12) qu'il le lui avoit donné, sachant qu'Hercules devoit passer chez lui, et qu'il lui avoit recommandé de ne l'ouvrir qu'alors.

- 8. Diodore de Sicile ajoute que la Nuée, leur mère, fit tomber durant le combat une pluie très-abondante; ce qui nuisoit beaucoup à Hercules, qui n'avoit que deux pieds, tandis que ses adversaires en avoient quatre.
- q. On ne voit nulle part ailleurs que Chiron ait jamais habité le Péloponnèse. Tous les poëtes, au contraire, s'accordent à dire qu'il demeuroit dans la Thessalie. Ce fut dans la Thessalie qu'il fit l'éducation d'Achille, qui étoit postérieur à Hercules. Quelque ancien poëte aura confondu Malée, promontoire de la Laconie, avec le pays des Maliéens, qui étoit dans la Thessalie, et dans lequel il est beaucoup plus probable que quelques Centaures s'étoient retirés. Eratosthènes ( Catasterismes, C. 40) dit qu'Hercules ne tua point Chiron avec les autres Centaures. Il ajoute qu'il demeura même quelque temps chez lui, et qu'il se plaisoit beaucoup à sa conversation; mais Chiron, en touchant le carquois d'Hercules, se laissa tomber une sièche sur le pied, et il mourut de sa blessure. Jupiter le plaça dans le ciel, où il forma une constellation. Ovide a suivi la même tradition dans ses Fastes (L. v., v. 380 et suiv.).
- 10. Il y a dans les manuscrits arridorres Δù Προμηtius; ce qui n'offre aucun sens. J'ai mis dans le texte la correction proposée par Hemsterhuis, dans ses notes sur Lucien, t. 1, p. 434; Dialogues des morts, 26.

Eratosthènes et Ovide ne parlent point de l'immortalité de Chiron. Il paroît cependant qu'elle avoit passé en tradition parmi les poëtes, car Aristote dit dans ses Morales (L. 111, C. 1, p. 116) que, suivant les poëtes, Chiron, quoique immortel, auroit désiré mourir à cause des douleurs que lui faisoit éprouver sa blessure. Quant à Prométhée, il étoit un des dieux Titans, et par conséquent immortel; comme il le dit lui-même dans Æschyle, où il se console de ses tourmens, en disant que, malgré toute sa puissance, Jupiter ne peut le faire mourir. On ne conçoit donc pas trop ce que veut dire Apollodore.

- 11. Antisthènes, cité par Eratosthènes (Catast. 40), disoit qu'Hercules avoit tué tous les Centaures, excepté Chiron; mais Diodore de Sicile (L. 1v, C. 12) dit qu'il y en eut beaucoup qui échappèrent, et Hercules les tua presque tous par la suite. Nous verrons dans Apollodore même, la mort de Nessus et d'Eurytion; et il tua, dans l'Arcadie, Homadus, pour venger Hercynie, sœur d'Eurysthée, qu'il avoit violée (Diodore de Sicile, ibid.).
- 12. Ptolémée-Héphæstion (dans Photius, p. 250) dit que les Centaures se réfugièrent dans la Tyrrhénie, où ils se laissèrent charmer par le chant des Sirènes, et ils y périrent de faim. Lycophron semble faire allusion à cette fable (v. 670). Ils se réfugièrent, suivant Hésychius (v. Ilvipala), dans la partie de la Thessalie nommée Pyrrhæa; mais ce qu'il dit paroit plutôt avoir rapport à leur défaite par les Lapithes. Strabon dit (L. viii, p. 533) que, suivant quelques auteurs, ils allèrent laver leurs plaies dans l'Anigrus, rivière de l'Arcadie, qui contracta alors la mauvaise odeur qu'elle conserva toujours depuis. Ovide

dit la même chose dans ses Métamorphoses (L. xv, v. 288); mais, suivant Pausanias (L. v, C. 5), il n'y en avoit qu'un seul qui s'y fût lavé: c'étoit Chiron, suivant les uns, et Polemon, suivant d'autres.

- 13. Il y a certainement quelque faute ici; le combat avoit eu lieu à Pholoé, il n'est donc pas probable qu'Eurytion s'y fût réfugié. Gale propose de lire sis "Ωλιτοτ, à Olène; et effectivement, nous verrons bientôt qu'il y fut tué par Hercules. Bachet de Méziriac avoit eu la même idée; M. Heyne prétend que ces deux mots sont trop dissérens pour qu'on ait pu mettre l'un à la place de l'autre. Mais ce n'est pas une raison pour rejeter une correction aussi évidente.
- 14. M. Heyne propose de lire ici els Λευκωσίαν όρει κατεκάλυψεν. Leucosia étoit en effet le nom de l'une des îles des Sirènes, et le scholiaste de Lycophron (v. 670) dit que les Centaures s'y réfugièrent, mais il ajoute qu'ils y périrent de faim, et il ne parle point de Neptune. Je crois qu'Apollodore a suivi ici quelque tradition ignorée, comme il l'a fait dans toute cette histoire des Centaures.
- 15. Tout ce passage est corrompu; Sevin propose de lire επανελθών δε είς Φολόην Ηρακλής Φόλον τελευτώντα εθεάσατο μετά καὶ ἄλλων πολλών ε ελκύσας γὰρ εκ νεκρου τὸ βέλος, εἰαύμαζεν, εἰ τοὺς τηλικούτους, τὸ μικρὸν διέφθειρεν, κ. τ. λ. Μ. Heyne ne fait presque aucun changement, il met seulement ελκύσας γὰρ jusqu'à ἀπέκτεινεν αὐτὸν entre deux parenthèses. Comme le sens est le même, de quelque manière qu'on corrige, on peut

choisir. Cependant, ce passage est plus clair en adoptant les corrections de Sevin. Le sens est indiqué par Diodore de Sicile, qui dit que Pholus, donnant par commisération, en faveur de la parenté, la sépulture à quelques-uns des Centaures qui avoient été tués, se laissa tomber une flèche sur le pied, et se fit une blessure dont il mourut. Hygin raconte la même histoire sur Chiron (Poet. Astron. L. 11, C. 38).

- 16. Voici, suivant Polyen (L. I, C. 3, p. 17), le stratagème qu'Hercules employa pour le prendre vivant. Ce sanglier avoit sa bauge au-dessous d'une ravine qui étoit pleine de neige; Hercules monta au-dessus de la ravine et se mit à le harceler à coups de pierres; le sanglier furieux, se lança sur lui, et se précipita ainsi dans la neige, où il enfonça, et Hercules le prit. Ce passage est mal rendu dans la traduction latine, qui ne fait pas sentir que la ravine étoit entre Hercules et le sanglier.
- 17. Augias étoit, suivant le schol. d'Apollonius (L. 1, 172), fils de Phorbas et d'Hyrminé fille de Nélée. Suivant d'autres, il étoit fils de Nyctée ou d'Epochus. Phorbas étoit le même que le père d'Actor père des Molionides dont je parlerai par la suite. Mais suivant Pausanias (L. v, C. 1), Augias étoit fils d'Elius fils de Neptune et d'Euricyde fille d'Endymion. Comme ce nom ressembloit à celui d'Hélius, qui signifie le soleil, on donna ce dieu pour père à Augias. Suivant le grand Etymologiste (v. Thais), la fille d'Endymion, qui fut mère d'Elius, se nommoit Euripyle. Elius, suivant lui, eut deux fils, Alexis et Epéius; mais il ne parle point d'Augias. Alexis

- NOTES, LIVRE II. 267 est probablement le père d'Œnomaus, que Pausanias nomme Alxion (L. v., C. 1).
- 18. Augias avoit trois mille bœus, suivant Lucien (*Pseudomantis*, C. 1). Il est aussi question de ses richesses en ce genre dans la 25°. Idylle de Théocrite, qu'on fera bien de consulter.
- 19. Pausanias (L. v, C. 1) raconte la chose un peu différemment: Augias avoit tant de bestiaux de toutes les espèces, que le pays, encombré par le fumier, ne produisoit presque plus rien. Il engagea Hercules, soit en lui promettant une portion de ses Etats, soit par l'appas de quelque autre récompense, à les nettoyer, et ce héros y parvint en y faisant passer le fleuve Minyée. Augias a été, suivant Pline (L. xvII, C. 9), le premier qui ait imaginé de fumer les terres pour les rendre plus productives. Comme le territoire de l'Elide étoit naturellement gras et fertile, il se peut qu'en y mettant trop de fumier, il l'eût rendu stérile, et alors le véritable moyen de le dégraisser, étoit d'y faire passer des eaux courantes, comme le fit Hercules.

Ælien (Hist. div. L. 1, C. 24) raconte que Leprée, fils de Caucon, fils de Neptune et d'Astydamie, fille de Phorbas, conseilla à Augias d'emprisonner Hercules lorsqu'il viendroit demander son payement, ce qui le brouilla avec ce héros. Cependant Hercules, passant quelque temps après dans le pays des Caucons où il demeuroit, se réconcilia avec lui, à la prière d'Astydamie; mais il s'éleva biemtôt entre eux une rivalité de jeunes gens, et ils se défièrent d'abord à qui lanceroit le plus loin un disque, ensuite à qui tireroit le plus d'eau d'un puits, à qui auroit le premier mangé un bœuf, et enfin à qui boiroit le plus. Hercules ayant eu l'avantage en tout, Leprée, irrité, prit ses armes, et défia au combat Hercules, qui le tua. Ælien a pris cette histoire dans Athénée (L. x, p. 412). Pausanias (L. v, C. 5) parle aussi de cette dispute, mais il dit que Leprée eût achevé aussitôt qu'Hercules de manger son bœuf, ce qui lui donna la hardiesse de le défier au combat. J'aurai par la suite occasion de parler de la voracité d'Hercules.

- 20. Mégès son fils, conduisit les habitans de cette île au siège de Troyes, suivant Homère (Bœotie, v. 134), qui parle en passant de la colère de Phylée contre son père. Eustathe dit, d'après Porphyre, que Mégès étoit allié des Atrides, étant né de Timandre, sœur d'Hélène et de Clytemnestre, que Phylée son père avoit séduite, et avoit emmenée à Dulichium.
- 21. Dexamène étoit fils d'Oicée, et non d'Oinée, comme on le lit dans les éditions de Callimaque (Hymnus in Delum. v. 102), où il faut lire Oiziáda, comme l'a fort bien observé Sevin (Académ. des Inscript. hist. T. v, p. 157). Il croit que Dexamène étoit frère d'Hipponoüs, qui étoit aussi d'Olène, comme nous l'avons vu L. I, C. 8, et il se fonde sur un passage d'Hésychius, où on lit Oiziádus. Σιμανίδης καὶ Ἰππονόου πατήρ. Il croit qu'il faut lire Οiziádης. Σιμανίδης καὶ Ἰππονόου πατήρ. Alberti, qui a adopté cette correction, croit avec

raison qu'il faut ajouter 'Oinsus. Oinsis est en effet un patronymique, et ne peut que désigner le fils d'Oicée. Le scholiaste de Callimaque (ibid. v. 102) dit que ce Dexamène étoit lui-même un Centaure, et je crois avec Spanheim, que le grand Etymologiste a suivi la même tradition. On y lit en effet: Βευρα πόλις τῆς 'Αχαΐας, ἡν ῷκιστι 'Εξάδιος ὁΚίνταυρος 'καὶ ἐκεῖ αὐτοῦ τὰ βουσάσια ἐφυλάσιτο. « Bura, ville de l'Achaïe, fondée » par Exadius, le Centaure, et c'étoit là qu'étoient » ses étables à bœufs. » Il cite ensuite, pour preuve de ce qu'il dit, le vers de Callimaque, dont j'ai parlé.

## Boupa re, Attautrois Bosonois Oiniadas.

« Et Bura, l'étable à bœuss de Dexamène, sils d'Oicée. » Ce qui prouve que c'est de Dexamène qu'il a voulu parler, et qu'il saut mettre son nom au lieu de celui d'Exadius, qui nous est absolument inconnu.

22. Bacchylides, cité par le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. XXI, v. 295), prétendoit que cet Eurytion n'étoit pas le même que celui dont il est question dans Homère. Mais Sevin (Hist. de l'Académ. des Inscript. t. v, p. 158) a fort bien observé que c'étoit faute d'avoir lu avec attention le texte d'Homère, qui ne dit point qu'Eurytion fut tué chez Pirithous, mais seulement qu'on lui coupa le nez et les oreilles. Ce fut sans doute pour le venger, que les Centaures déclarèrent la guerre aux Lapithes, guerre à la suite de laquelle ils furent chassés du mont Pélion qu'ils habitoient, comme nous l'avons vu, note 5. Le gros de la nation se retira dans le voisinage des Æthiques, comme le dit Homère; mais il est pro-

bable que quelques individus se dispersèrent de côté et d'autre. De ce nombre étoient Eurytion, que nous voyons ici dans l'Achaïe; Pholus et quelques autres que nous avons vus ci-dessus dans l'Arcadie.

- 23. La fille de Dexamène se nommoit Hippolyte, suivant Diodore de Sicile, qui place cet événement après la première expédition d'Hercules contre Augias. Dexamène l'avoit mariée à Azan; Eurytion qu'on avoit invité à la noce voulut la violer, et Hercules le tua. Mais, suivant Hygin (Fab. 33), qui a été copié par le scholiaste de Stace (Thébaide 5, 263), « la fille » de Dexamène étoit Déjanire qu'Hercules épousa par » la suite. Ce héros dans un voyage précédent, l'avoit » séduite, et lui avoit promis de l'épouser à son retour. » Durant son absence, Eurytion le Centaure la de-» manda en mariage, et Dexamène craignant sa vio-» lence, n'osa pas la lui refuser. Il vint avec ses frères. » au jour convenu, pour célébrer la noce, mais Her-» cules survint et le tua ». Il ne paroit pas qu'il y ait de fautes dans le texte; Hygin rapporte en effet deux fois la même tradition. Il faut qu'il ait suivi quelque auteur qui nous est inconnu.
  - 24. Il y avoit dans le texte: ἔρτιις συτίφυγον πλωίδις, ce qui étoit sans doute une correction d'Ægius. M. Heyne a rétabli ἔπλιτοι d'après tous les manuscrits. ᾿Απλιτοι, suivant Hésychius, signifie μίγα, ἀμίτρητον, grand, immense.
  - 25. On ne conçoit pas trop comment des oiseaux ont besoin de chercher à se garantir des loups, surtout lors-

qu'ils sont eux-meines assez féroces pour attaquer les hommes et les dévorer, comme le dit Pausanias (L. VIII. C. 22). Aussi M. Heyne a-t-il proposé diverses corrections, mais je ne les crois pas nécessaires. Ce n'étoit pas aux oiseaux mêmes que les loups en vouloient, c'étoit à leur proie, et, pour la mettre à l'abri, ils s'étoient retirés dans des marais où les loups ne pouvoient pas pénétrer. Apollonius de Rhodes, qui les nomine Il Auddas, Ploades, dit qu'en volant ils lançoient contre les passans leurs plumes, qui étoient pointues comme des flèches (L. 11, v. 1054 et suiv.) Hercules les ayant chassés du lac Stymphalide, ils se retirérent dans l'île Arrétias, d'où ils furent chassés par les Argonautes. Pisandre de Camire a été, suivant Pausanias (L. viii, C. 22), le premier qui ait dit qu'Hercules les avoit chassés en faisant du bruit avec des cymbales. Phérécydes et Hellanicus avoient suivi la même tradition (Apollonii schol. 2, 1055). Mais, suivant Mnaséas, les Stymphalides n'étoient point des oiseaux. On donnoit ce nom aux filles de Stymphale et d'une femme nominée Ornis. Hercules les tua, parce qu'après lui avoir refusé l'hospitalité, elles l'avoient donnée aux Molionides (Apollonii schol. ibid.)

- 26. Hellanicus ( idem, ibid. 1057) disoit qu'Hercules avoit fabriqué lui-même ces cymbales, et il a été suivi par Diodore de Sicile (L. 1v, C. 13).
  - 27. Voyez sur ce taureau le livre suivant, Ch. 1.
- 28. Apollodore est le seul qui nomme la mère de Diomèdes; il est deux fois question de lui dans l'inscription de Farnèse, ce qui n'est probablement qu'une

répétition, car il y est dit à chaque fois, qu'Hercules le tua. Il n'y est point du tout question de ses chevaux. Hésychius (v. Διομήδιιος ἐνάγκη) dit d'après Cléarque, que les jumens de Diomèdes n'étoient autre chose que ses filles qui étoient fort laides; il forçoit les étrangers qui passoient dans ses Etats, à coucher avec elles, et il les tuoit ensuite. Suidas et le scholiaste d'Aristophanes (Concion., v. 1021) répètent la même histoire. Le mot Ixxos, qui signifie une jument, s'employoit souvent, suivant Ælien (Hist. anim., L. IV, C. II), pour désigner une femme débauchée; ce qui pourroit donner quelque vraisemblance à l'explication de Cléarque.

29. On lit Epper dans tous les manuscrits, excepté dans le deuxième du Vatican, cité par Sevin; on y lit en effet Heimer, de même que dans Etienne de Byzance (v. "Aconea"). Tzetzes sur Lycophron (v. 304) lit Heimes. Il est d'après cela difficile de se déterminer. Cependant j'ai suivi M. Heyne, qui lit Epper. Il ajoute que, suivant l'inscription Farnèse, le père d'Abdérus se nommoit Thronicus, mais comme cette inscription est mutilée, et qu'elle n'a jamais été copiée exactement, il est difficile d'en tirer aucune conséquence. Hellanicus racontoit la mort d'Abdérus de la même manière (Stephanus, Byz. ibid.). Hercules en étoit amoureux suivant Philostrate, Images, L. II, C. 25.

30. Eurysthée les consacra à Junon, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 15).

31. Admète étoit fille d'Eurysthée et d'Admète fille d'Amphidamas, et prêtresse de Junon dans le temple célèbre

célèbre qu'elle avoit dans l'Argolide, suivant l'inscription que j'ai déjà citée.

32. Il y a ici une petite lacune dans le texte: on ne voit pas, en effet, de qui Hercules reçut l'hospitalité. Ægius avoit mis νων Αμνίκου. Mais Amycus étoit frère du roi des Bebryces, à qui Hercules fit la guerre. Il n'est donc pas probable qu'il lui ait donné l'hospitalité. Sevin propose de lire νπ αντοῦ, τοῦ Βιδρύκων βασιλίως συμδαλόττος; ou τῶν Βιδρύκων μετὰ τοῦ βασιλίως συμδαλόττων. Comme la suite prouve que ce fut Lycus qui lui donna l'hospitalité, on peut adopter celle de ces deux corrections qu'on préfèrera. Apollonius parle du séjour que fit Hercules dans la Mysie, et du secours qu'il donna, non pas à Lycus, mais à Dascylus son père ( L. 11, 780 et suiv.).

33. Il y eut, suivant Diodore de Sicile (L. 1v, C. 16), un combat dans lequel il y eut beaucoup d'Amazones de tuées, et où quelques-unes furent faites prisonnières. Du nombre des dernières étoient Ménalippe leur reine, qui racheta sa liberté en donnant son baudrier, et Antiope, qu'Hercules donna à Thésée. Apollonius dit (L. 11, v. 913) que Sthénélus, fils d'Actor, fut tué dans ce combat.

34. Junon, Neptune, Minerve et Apollon, et les autres Dieux avoient formé le projet d'enchaîner Jupiter; Thétis en ayant été instruite par Nérée son père, lui amena Briarée aux cent bras, autrement nommé Ægéon, qui épouvanta les Dieux, et les fit renoncer à leur projet. Jupiter condamna Neptune et Apollon à aller servir Laomédon. Neptune lui construisit les murs de Troyes, et Apollon garda ses troupeaux (Homère, T. II.

# 274 APOLLODORE,

Il. L. 1, v. 400; L. xxi, v. 442, et le scholiaste sur ces deux endroits, ainsi que celui de Pindare, Olymp. 8, 41). Pindare dit dans sa huitième Olympique, que Neptune et Apollon travaillèrent tous les deux à ces murs, mais comme il étoit déterminé par les Destins qu'ils seroient ruinés un jour, et qu'ils auroient été imprenables, s'ils avoient été entièrement l'ouvrage des Dieux, ils se firent aider par Æaque. Diodore de Sicile et Valérius Flaccus disent que ce fut en allant à Colchos avec les Argonautes, qu'Hercules tua ce monstre.

35. Homère (Il. L. xx, v. 145 et suiv.) dit que Minerve et les Troyens construisirent à Hercules un mur, derrière lequel il se retiroit lorsqu'il étoit poursuivi par le monstre. Mais suivant Hellanicus cité par le scholiaste, il entra dans son corps et lui ouvrit les flancs. Tzetzès (sur Lycophron, v. 34) va plus loin: il dit qu'Hercules demeura trois jours dans le corps du poisson; mais je soupçonne qu'il a pris cela de l'histoire de Jonas. On peut voir la description de ce combat dans Valérius Flaccus, L. 11, v. 497 et suiv.

36. Protée fils de Neptune, et né en Ægypte, étant venu à Pallène en Thrace, y épousa Coroné, dont il eut deux fils, Tmolus et Télégone, qui abusant de leur force attaquoient les voyageurs, les forçoient à lutter avec eux, et les tuoient. Leur père ne pouvant supporter leurs excès, pria Neptune de le faire repasser en Ægypte, et ce dieu lui fit par dessous la mer un chemin par lequel il s'y rendit sans se mouiller (Lycophr. schol. v. 124). Ce scholiaste nomme Tmolus celui qu'Apollo-

. dore nomme Polygone; mais Philargyrius (sur les Géorgiques, L. 1v, 387), le nomme aussi Polygone. La femme de Protée se nommoit Phoenice, suivant Etienne de Byzance (v. Topain), et Toroné étoit sa fille. Conon raconte cette histoire plus en détail et avec quelque différence (narr. 32). Lorsque Cadmus partit pour aller chercher Europe, Protée, voulant se soustraire à la tyrannie de Busiris, abandonna l'Ægypte et le suivit; après avoir erré long-temps sans trouver Europe, il vint à Pallène, où demeuroit Clitus, roi des Sithoniens, peuple Thrace, prince très-sage et très-équitable. Protée lui ayant fait des présens contracta une amitié très-étroite avec lui, et épousa Chrysonoé sa fille. Quelque temps après les Bisaltes ayant été chassés de leur pays par Clitus et Protée, ce dernier y fonda un royaume. Il eut deux fils qui ne marchèrent pas sur ses traces, car ils devinrent si méchans, qu'Hercules fut force de les tuer. Le pere leur donna la sépulture; mais cela ne l'empêcha pas de purifier lui-même Hercules de ce meurtre. Virgile paroît croire que ce Protée étoit le même que celui qui fut par la suite un dieu marin. célèbre par la faculté qu'il avoit de prendre toutes sortes de formes, et par sa connoissance de l'avenir. Voyez ses Georgiques, L. 1v, v. 390.

37. Apollodore a suivi Phérécydes qui croyoit, suivant Strabon (L. 111, p. 221 et 257), qu'Erythie étoit la même île que celle ou l'on bâtit Cadix par la suite. On croit cependant qu'il s'étoit trompé, et l'on peut voir à ce sujet les Tables Géographiques de M. Larcher sur Hérodote. Au reste les Anciens n'étoient point d'accord sur la situation des Etats de Géryon. Hécatée de Milet, cité

par Arrien (De expedit. Alexandri, L. 11, C. 16), dit qu'ils étoient dans l'Epire; et l'auteur du livre attribué à Aristote (de Mirabilibus auscultationibus, C. 145), rapporte une inscription trouvée de son temps à Hypate, dans le pays des Ænianes, qui sembleroit prouver qu'Erythie n'étoit pas très-loin delà. Mais comme cette inscription est très-corrompue, et qu'elle peut avoir été mal lue dans le temps, il est difficile d'en tirer quelque consequence, malgré les conjectures de divers savans qui ont cherché à la rétablir (Voyez leurs notes dans la dernière édition de ce traité, donnée par M. Beckman à Gottingue, en 1786, in-4°.); et d'ailleurs il paroît que, suivant les anciennes traditions, cette île étoit dans l'Océan; Hésiode dit (Théogonie, v. 294) en parlant de Géryon, qu'Hercules le tua.

Σ αθμώ έν ή ερό εντι , πέρην κλυτου 'Ωκεανοίο.

On voit par ce vers qu'Hercules, pour aller gagner l'île d'Erythie, avoit traversé le détroit de Gibraltar (car c'est ainsi qu'il faut entendre ces mots πέρης Ωκιαιοίο, et ceux διαθώς πόρος 'Ωκιαιοίο, qui sont un peu plus haut), et qu'il avoit ensuite été au delà; ce qui prouve qu'elle étoit dans l'Océan, au delà du détroit.

38. Hésiode (Théogonie, v. 287) dit seulement que Géryon avoit trois têtes. Ce fut, à ce qu'il paroit, Stésichore qui imagina de lui donner six jambes et six bras, et Apollodore l'a suivi. Stésichore lui donnoit aussi des ailes (Hesiodi schol. p. 256).

39. Eurytion étoit, suivant Hellanicus (*ibid. p.* 257), fils de Mars et d'Erythie. Celle-ci étoit, suivant Pausanias (*L.* x, *C.* 17), fille de Géryon, et elle avoit eu de Mercure un autre fils nommé Norax.

- 40. Tzetzès sur Lycophron (v. 653), dit qu'Orthros avoit sept têtes de chien et deux têtes de serpent. Apollodore a suivi Hésiode (Theog. v. 304 et suiv.) pour sa généalogie.
- 41. J'ai traduit «γρια πολλά, peuples sauvages; je ne sais cependant si l'on ne devroit pas plutôt entendre par là les bètes féroces dont Hercules purgea l'île de Crète. Diodore de Sicile dit qu'Hercules voulant partir pour cette expédition, donna pour rendez-vous à ses troupes l'île de Crète, qui par sa situation offroit le point de départ le plus avantageux; il s'y rendit lui-même, et avant que de partir, voulant récompenser les Crétois des honneurs qu'ils lui avoient rendus, il détruisit les bêtes séroces qui étoient dans leur île, et c'étoit depuis ce temps-la qu'on n'y en Voyoit plus. Kabapar imoinet tor vorer tar Suplar. Diemte in role voltepou χρόνοις ουδίν έτι των αγρίων ζώων υπήρχεν έν าทัศษ (L. IV, C. 17). Apollodore rapportoit sans doute cette tradition, et il avoit peut-être donné à l'île de Crète le nom d'Europe, qui a dû être son nom primitif; ce qui aura trompé l'abréviateur: car on ne voit pas pourquoi Hercules auroit traversé l'Europe pour aller dans la Lybie, D'ailleurs, toutes les traditions qui nous restent sur cette expédition, nous apprennent qu'il traversa l'Europe en revenant, mais on ne voit dans aucune qu'il l'eût traversée en allant. Je crois donc qu'il faut corriger ce passage ainsi : did tis Ευρώπης, άγρια πολλά παριλών, Λιδύην ισίδαινι. « Il se » rendit dans la Lybie, par l'île de Crète, où il détrui-» sit beaucoup de bêtes féroces. »
- 42. Il y a dans la première édition : ίσθησε σημεία τῆς πορείας ιτὶ τῶν όρων Ευρώπης καὶ Λιδύης ἀντισθοίχων δύς

celle de tous les manuscrits, en mettant seulement ipan montagnes, pour ipan limites. L'Afrique et l'Europe sont effectivement terminées chacune par une montagne, et ces montagnes sont vis-à-vis l'une de l'autre. Le scholiaste de Platon, dont M. Heyne s'appuie pour corriger ce passage, n'est pas assez ancien pour que son autorité soit de quelque poids.

43. Phérécydes, qu'Apollodore paroit avoir suivi dans la plus grande partie de ce récit, ne dit point que ce fut contre le Soleil qu'Hercules tendit son arc, si toutefois le passage qu'Athénée (L. x1, p. 470) nous a conservé n'est pas corrompu. Comme on y trouve plusieurs particularités dont Apollodore ne parle pas, je vais en donner la traduction. « Phérécydes, dans le » troisième livre de son histoire, après avoir parlé de » l'Océan, ajoute : Hercules tendit son arc contre lui, » comme pour lui tirer dessus; mais le Soleil lui ordon-» na de rester tranquille, et Hercules craignant ses me-» naces s'arrêta. Le Soleil, pour le récompenser de son obéissance, lui donna la coupe d'or qui, lorsqu'il est » couché, le transporte pendant la nuit avec ses che-» vaux, à travers l'Océan, à l'endroit où il se lève. Her-» cules s'embarqua dans cette coupe pourse rendre dans " l'île d'Erythie. Lorsqu'il fut en pleine mer, l'Ocean, » pour éprouver son courage, parut agiter la coupe: " Hercules alors se mit en devoir de lui tirer dessus; » l'Océan eut peur, et appaisa les flots. » J'ai suivi pour la traduction de ce passage les corrections de Casaubon, et celles de M. Heyne, dans son commentaire sur Apollodore, mais il y reste encore des fautes;

je suis persuadé que Phérécydes disoit qu'Hercules avoit voulu tirer contre le Soleil, car il n'est pas probable qu'il eût voulu tirer deux fois contre l'Océan. Peut-être que le savant éditeur d'Athénée nous donnera quelque lumière à ce sujet. C'est sans doute à cette action que fait allusion Clément d'Alexandrie, dans un passage qui est corrompu (Protrep. p. 31). Nai un, xal tor 'Aldurea uno Heandious rogentifrat Openpos heyet και τον 'Ηλείον Αυγίαν Παιύασις ισθορεί. « Hercules blessa » d'un coup de flèche Pluton, suivant Homère, et Au-» gias Eléen, suivant Panyasis. » Clément vient de dire que les dieux des paiens pouvoient être blessés par les mortels, et pour le prouver il fait l'énumération de ceux qui l'avoient été; il ne peut donc être question d'Augias, qui n'étoit pas un dieu. Ainsi je crois qu'il faut lire zai ror Haier Marouous iologis. Quelque copiste, qui ne connoissoit pas le trait de mythologie dont il s'agit, aura cru que Clément parloit d'Augias, et aura corrigé ce passage en conséquence. On voit par le fragment de Phérécydes que j'ai cité, par ceux de Pisandre, de Stésichore et d'Æschyle, qu'Athénée cite dans le même endroit, que le dimes dont parle Apollodore n'étoit pas une coupe, mais que c'étoit un navire assez grand pour pouvoir porter le Soleil, son char et ses chevaux. Les poëtes postérieurs avoient changé le sens de ce mot, et Panyasis en avoit fait une coupe, car il employoit, suivant Athénée, le mot φιάλην; c'étoit Nérée, suivant lui, qui l'avoit prêtée à Hercules. Suivant l'auteur de la Titanomachie, il avoit fait ce trajet dans une chaudière de cuivre, et cette tradition avoit été suivie par quelques poëtes: Voyez Eustathe, sur Denys le Periègète, v. 559

et Agatharchides, périple de la Mer Rouge, p. 7, t. 1 des petits Géographes.

- 44. Ptolémée-Héphæstion (dans Photius) dit que Junon ayant voulu venir au secours de Géryon, sut blessée par Hercules.
- 45. Il y avoit dans l'Ibérie, auprès de Cadix, une ville nommée Abdère (Stephanus Byz. v. "Abdies; Strabon, L. III, p. 336).
- 46. Toutes les éditions antérieures à celle de M. Heyne, portent ici Λιβύην, la Libye; ce qui ne sauroit convenir. Méziriac proposoit de lire Λιγυσθίνην ου Λιγυσθίνην. Is. Vossius, dans ses notes sur Pomponius Méla (p. 750), lit Λιγύην; et M. Heyne a adopté cette conjecture, qu'il a insérée dans le texte. Sevin croit qu'il faut laisser Λιβύην; il se fonde sur ce que dit Aviènus, Ora maritima, v. 683 et suiv.

Multa nos Rhodano super
Narrare longo res subegerunt stylo.
At nunquam in istud animus inclinabitur,
Europam ut isto flumine et Libyam adseram
Determinari; Phileus hoc quanquam vetus
Putasse dicat incolas.

" J'ai été forcé de parler beaucoup du Rhône, mais » je ne me laisserai jamais persuader que ce fleuve » sépare l'Europe et la Libye, quoique Philéus dise » que c'étoit anciennement l'opinion de ceux qui habitent ses bords. » Et sur le passage suivant de Pline, qui dit, en parlant des Bouches du Rhône (L. III, p. 146, t. I): Libyca appellantur duo ejus ora modica. Ex his alterum Hispaniense, alterum Metapium. Mais ces deux Bouches por-

toient probablement ce nom parce qu'elles étoient vis-à-vis la Libye. Quant au passage d'Aviénus, il ne prouve rien. J'ai donc adopté la conjecture de Vossius.

47. Ces deux chefs se nommoient Albion et Bergius, suivant Pomponius Mėla (L. 11, C. 5, p. 200). Ils avoient armé tous les habitans du pays. Hercules se défendit long-temps, et en tua beaucoup à coups de flèches; mais ses traits étant épuisés, et se voyant blessé lui-même en plusieurs endroits, il se trouva réduit à toute extrémité. Il implora alors le secours de Jupiter son père, qui sit tomber une grêle de pierres; et ces pierres lui servirent à repousser ses ennemis; on les voit encore dans les champs de la Crau; et comme l'observe Pomponius Méla, elles y sont en si grande quantité, qu'elles ont l'air d'être tombées en forme de pluie. On peut voir sur cette fable Strabon (L. 1v, p. 277), qui cite des vers d'Æschyle, dans lesquels Prométhée prédit à Hercules cet événement. Voyez aussi Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 41) et Hygin ( Poet. astron. L. 11, C. 6). Au reste, il eut des aventures plus agréables dans les Gaules : la fille d'un des rois du pays, célèbre par sa beauté, et qui jusque-là avoit méprisé tous les hommes, devint amoureuse de lui, et il en eut un fils nommé Galatus, qui donna son nom au pays (Diodore, L. v, C. 24). Elle se nommoit Celtiné suivant Parthénius (Narr. Amour. C. 30), qui dit qu'elle cacha les bœufs qu'Hercules conduisoit, et qu'elle ne voulut les lui rendre qu'à condition qu'il coucheroit avec elle; et il en eut un fils nommé Celtus. On peut voir dans Hérodote (L. IV, C. 9) l'histoire d'une aventure à peu près pareille qu'il eut avec l'Echidne.

### 282 APOLLODORE,

48. Le passage d'Hercules par l'Italie, est célèbre par plusieurs aventures dont Apollodore ne parle pas, et que je me contenterai d'indiquer. Il tua, dans le Latium, Cacus, fils de Vulcain, qui lui avoit dérobé une partie de ses bœuss ( Denys d'Halic. L. 1, C. 39; Virgile, Æneide, L. VIII, v. 190 et suiv.; Ovide, Fastes, L. I, v. 545 et suiv.). Il eut aussi un combat à soutenir contre les Lestrigons, et il en tua un grand nombre à coups de flèches (Lycoph. schol. 662). Diodore de Sicile (L. IV, C. 21) place à la même époque le combat contre les Géants, les champs de Phlégre étant, suivant lui, en Italie. Il y tua Lacinius, fils de Cyrène, qui avoit voulu lui dérober quelques bœuss ( Diodore, L. IV, C. 25; Servius sur Virgile, AEn. L. III, v. 552); il y tua aussi par megarde Croton, à qui il éleva un tombeau, sur lequel fut fondée Crotone (Diodore, ibid.; Conon. Narr. 3). Il y fonda la ville de Poinpeia (Servius, Æneide, L. VII, v. 662); et celle d'Héraclée ( Denys d'Halic. L. 1, C 44 ). Il y laissa deux fils, Palans, qu'il eût de Lavinie, fille d'Evandre, et Latinus qu'il eût d'une fille du pays des Hyperboréens, qu'il maria ensuite à Faunus, roi des Aborigènes.

49. Toute cette histoire est composée de pièces et de morceaux qui souvent n'ont aucune liaison ensemble, ce qui prouve bien que tout ceci est l'ouvrage d'un abréviateur. Pour donner un sens raisonnable à ce passage, il faudroit l'arranger ainsi : ἀπὸ ዮηγίου δὶ εἰς ἀπορρήγρυσει ταῦρος, καὶ τὴν πλησίον χώραν δειλθών, τὴν ἀπὶ ἐκείνου κληθεῖσαν Ἱταλίαν (Τυρρηνο)

yap Itador tor tauper exaderar.) razins eis the badarrar iumtour, zui diarngautres tie Dineblar, faber tie medier "Epuzes. Il est évident, en effet, qu'il avoit dù parcourir l'Italie, avant de se jeter dans la mer pour passer en Sicile. Je ne reconnois donc point là la main d'un interpolateur, comme le fait M. Heyne, mais plutôt celle d'un abréviateur très-mal-adroit. L'étymologie du nom de l'Italie est d'Hellanicus, comme on le voit par Denys d'Halicarnasse ( Ant. Rom. L. 1, C. 35). Il est donc tout naturel qu'Apollodore l'ait rapportée. On ne voit point ici comment Hercules se rendit dans la Sicile; Pausanias (L. 111, C. 16) dit qu'il y passa dans la coupe que le Soleil lui avoit prêtée. Suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 22), il y conduisit tout son troupeau, et il traversa lui-même le détroit en se tenant à la corne d'un taureau. ·Ce fut sans doute dans ce trajet que Scylla lui enleva quelques-uns de ses bœufs; Hercules la poursuivit, et la tua; mais elle fut ressuscitée par Phorcus, son père ( Homeri schol. Odyss. xii, 85; Lycophron, v. 45, et le schol.)

50. Eryx étoit fils de Butés, l'un des Argonautes, et de Vénus, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 23), et plusieurs autres auteurs (Etienne de Bysance, v. Epot; Hygin, Fab. 26), ce qui n'est pas probable, puisque Butés ne fut transporté en Sicile qu'au retour de l'expédition des Argonautes, expédition qui n'eut lieu que peu de temps avant celle d'Hercules contre Géryon. Diodore ajoute qu'Eryx ayant désié Hercules à la lutte, il sut convenu

que s'il étoit vainqueur il auroit les bœuss de Géryon, et que s'il étoit vaincu il céderoit l'île à Hercules. Ce héros ayant remporté la victoire, laissa l'île aux habitans, à condition qu'ils la remettroient à ses descendans, lorsqu'ils viendroient la réclamer; ce qui arriva quelques siècles après, lorsque Doriéus, sils d'Anaxandrides, alla y chercher un établissement (Pausanias, L. 111, C. 16). Pausanias dit qu'Eryx n'avoit abandonné à Hercules que le pays qui lui appartenoit; ce qui ne formoit qu'une portion de la Sicile. Hercules amena dans la Grèce, suivant le même auteur (L. v111, C. 24), Psophis, sille d'Eryx, et il en eut deux sils, Echéphron et Promachus.

51. Apollodore a tiré la plus grande partie de ce récit du dixième livre de Phérécydes (Apollonis schol. L. 1v, 1396). La Terre avoit, suivant lui, donné ces pommes, ou plutôt les pommiers qui les portoient, à Junon, pour présent de noces, lorsqu'elle épousa Jupiter. Eratosthènes rapporte un peu différemment ce passage de Phérécydes; il dit que Junon allant se marier avec Jupiter, tous les Dieux s'empressèrent de lui offrir des présens; la Terre lui donna des pommes d'or, que Junon trouva si belles, qu'elle ordonna de les planter dans le jardin des Dieux, qui étoit chez Atlas; mais comme ses filles déroboient toutes ces pommes, Junon y mit pour les garder le serpent dont parle Apollodore.

52. Phérécydes dit aussi que ce serpent étoit né de Typhon et de l'Echidne; mais, suivant Hésiode ( Théogonie, v. 333 et suiv.), il étoit le dernier

des enfans de Phorcus et de Céto. C'est donc par erreur que le scholiaste d'Apollonius (L. 1V, 1396) dit que, suivant ce poëte, il étoit né de Typhon, à moins qu'il n'ait lu le passage d'Hésiode différemment que nous ne le lisons; ce que je serois assez tenté de croire, surtout d'après l'autorité de Phérécydes. En retranchant, en effet, le vers 333 et le vers 336, qui peuvent avoir été ajoutés après coup, comme il y en a tant d'exemples dans ce poëme, la naissance de ce serpent se rapporteroit à Typhon et à l'Echidne. Il étoit né de la terre, suivant Pisandre de Camire (Apollonii schol. ibid.); et le scholiaste d'Apollonius dit qu'il se nominoit Ladon.

- 53. Les Hespérides étoient filles de la Nuit, suivant Hésiode ( Théogonie, v. 215). Diodore ( L. 1v, C. 27) dit qu'elles étoient filles d'Atlas et d'une fille d'Hespérus, son frère.
- 54. Le Cygnus dont Mars voulut venger la mort, fut tué dans le voisinage de Trachine, comme on peut le conjecturer par le vers 353 du poëme intitulé le Bouclier d'Hercules, tandis que le fleuve Echedorus étoit dans la Macédoine. Voyez la Table Géographique d'Hérodote, par M. Larcher, au mot Echidore. Il est donc évident que l'abréviateur s'est trompé, et que d'un seul combat il en a fait deux, car il en parle encore ci-après, p. 229. Le récit qu'il fait ici est si abrégé, qu'on pourroit à peine en tirer quelque sens, si l'on ne connoissoit pas cette histoire d'ailleurs. Ce ne fut qu'après que Cygnus eût été tué, que Mars provoqua Hercules au combat.

55. Pindare parle dans ses Pythiques ( Ode o. v. 185), d'Antée, roi d'Irasse en Lybie, qui, voulant marier sa fille, la proposa pour prix de la course, et l'ayant placée à l'extrémité du stade, parée de ses plus beaux habits, la promit pour femme à celui qui la toucheroit le premier; mais le scholiaste a observé que cet Antée n'étoit pas le même que celui qui avoit été tué par Hercules. Celui dont il s'agit ici, coupoit la tête aux voyageurs, à ce que dit Pindare (Isthm. IV, 87 et suiv.), pour en couvrir un temple qu'il élevoit à Neptune. Hercules l'ayant tué, coucha avec Iphinoé sa femme, dont il eut un fils nominé Polémon ( Phérécydes dans le grand Etym. v. Πολίμων, et le scholiaste de Lycophron, v. 662). Le scholiaste de Lycophron dit qu'Antée avoit soixante coudées de hauteur. Ce combat n'eut lieu, suivant Philostrate (Images, L. II, C. 21), qu'au retour de l'expédition pour les poinines des Hespérides; et il raconte, dans la description du tableau suivant, qu'Hercules s'étant endormi après sa victoire, fut attaqué par les Pyginées, qui voulurent venger la mort d'Antée, leur frère. Hercules s'étant éveillé, les mit dans sa peau de lion, et les porta à Eurysthée.

56. Busiris étoit, suivant Isocrates (p. 225, Ed. H. Steph.), fils de Libye, fille d'Epaphus, et il tire de là un des moyens qu'il emploie pour le justifier, en prouvant qu'il étoit beaucoup plus ancien qu'Hercules. Il étoit, suivant Plutarque, dans ses petits parallèles (T. vn. p. 50), fils d'Anippé, fille du Nil.

57. M. Heyne a mis mal à propos dans le texte

Φράσιος nu lieu de Θράσιος. Car ce devin se nommoit Thrasius. Ovide, dans l'Art d'aimer (v. 647, L. 1):

Dicitur Ægyptus caruisse juvantibus arva Imbribus; atque annos sicca fuisse novem.
Cum Thrasius Busirin adit, monstratque piari Hospitis effuso sanguine posse Jovem.
Illi Busiris, fies Jovis hostia primus,
Inquit, et Ægypto tu dabis hospes aquam.

Voyez Hygin (Fab. 56), et les notes des divers savans qui ont bien vu, d'après ce passage d'Ovide et celui d'Apollodore, qu'il falloit lire dans cet auteur, Thrasius au lieu de Thasius.

- 58. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1v, 1396) qui rapporte la meme histoire, d'après Phérécydes, dit que son fils se nominoit Iphidamas.
- 59. Nous verrons bientôt le récit d'une aventure pareille qui lui arriva dans le pays des Dryopes; c'est sans doute le même événement dont quelque poëte Rhodien, peut-être Pisandre de Camire, aura placé la scène dans l'île de Rhodes, pour donner l'origine de la coutume dont Apollodore parle, et dont il est question dans Origènes contre Celse (p. 578), dans Lactance (Divin. Instit. L. 1, p. 99), et dans plusieurs autres auteurs. Conon (Narr. 11), qui raconte la même histoire, dit qu'Hercules avoit alors avec lui son fils Hyllus, qui étoit encore jeune, et qui le suivoit pour la première fois. Au reste, M. Heyne a très-bien vu que cette histoire n'étoit point à sa place; on ne voit pas en effet pourquoi Hercules,

pour passer de l'Ægypte dans l'Arabie, seroit venu dans l'ile de Rhodes. Peut-être cela avoit-il rapport à quelque tradition différente sur la route qu'Hercules avoit prise. Apollodore l'avoit sans doute distingué; mais l'abréviateur aura tout confondu.

60. Phérécydes, cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. IV, v. 1396), raconte « qu'Hercules, » après avoir tué Busiris, s'étoit rendu à Thèbes, et » delà à travers les montagnes, dans la Libye exté-» rieure, dans les déserts de laquelle il tua à coups de » slèches beaucoup de bêtes sauvages. Ayant ainsi purgé » la Libye, il descendit vers la mer, qui est à l'extérieur, » et ayant pris la coupe d'or du Soleil, il s'embarqua et » traversa à Perges, en naviguant sur la mer extérieure » et sur l'Océan. » Cette dernière plirase est ainsi conque : Aiabairei er aure els Neppyr, die re res eta res yns badaoons, nat dia rou 'Quiarou maiar. Perges étoit une ville de l'Asie Mineure; il n'étoit donc pas possible qu'Hercules s'y rendit en ne naviguant que sur l'Ocean; aussi M. Heyne propose-t-il de lire sis mequiar en sous-entendant yn ou nasspor; mais j'aimerois mieux Corriger dia re rou Quearou, und dia the tow the yes Jahárrys whier, a naviguant à travers l'Océan et la » mer qui est dans l'intérieur des terres. » En adoptant ce changement, on voit comment Hercules se rendit à Perges, d'où il put prendre sa route sur le continent pour aller gagner le mont Caucase, qui est entre le Pont-Euxin et la Mer Caspienne.

61. Hémathion étoit fils de Tithon et de l'Aurore, suivant Hésiode (Théog. v. 984), et le scholiaste (p. 310)

(p. 310) dit que, suivant Phérécydes, Hercules l'avoit tué en allant chercher les poumes d'or des Hespérides; il n'en est cependant pas question dans le passage que le scholiaste d'Apollonius nous a conservé. L'Arabie, où Apollodore le place, est sans doute le pays que Phérécydes nomme rivite Albin, la Libye extérieure, c'est-à-dire, l'Æthiopie. Emathion étoit en effet roi d'Æthiopie, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 27). Voyez aussi Apollodore, L. III, C. XII, qui dit qu'il étoit né dans l'Æthiopie.

62. Cette histoire est racontée d'une manière si succincte, qu'elle seroit presque inintelligible sans le passage de Phérécydes que j'ai cité dans ma note 60. d'après lequel il faut suppléer à ce qui manque ici. Il n'y est point question du Continent opposé. C'est pourquoi je croirois qu'il faut lire ici dia ris Aisons ποριυθείς επί την έσω θάλασσαν. Car on ne voit pas comment il auroit pu, de la partie de l'Afrique qui est sur l'Océan, traverser à un continent opposé, tandis qu'en traversant l'Æthiopie, où il avoit tué Emathion, il devoit arriver à la Lybie proprement dite, qui étoit sur les bords de la Méditerranée, et le continent vis-à-vis étoit l'Asie Mineure. Les Anciens supposoient que l'Océan faisoit le tour de la terre : on ne conçoit pas trop d'après cela comment ils auroient pu supposer qu'on le traversât.

63. J'ai traduit d'après la correction de Gale, δισμόν ελόμενον τὸν τῆς ελαίας, qui est la seule qui donne un sens raisonnable à ce passage. Jupiter ayant consenti à ce que Prométhée fût délivré de ses fers, T. II.

voulut cependant qu'il portât quelque chose qui lui rappelât son forfait; et Prométhée prit, suivant Athénée, une couronne de saule (L. xv, p. 672). On donneit une autre raison de la délivrance de Prométhée: il en sera question dans le troisième livre.

64. Il y a dans toutes les éditions une mapieres re Ail Xispara sujertes asaires sist avest sédorra. Je me suis permis une légère transposition que je crois nécessaire pour le sens. On a vu ci-dessus (C. v, p. 178) que Chiron, quoiqu'immortel, désiroit mourir, et qu'il céda son immortalité à Promethée.

65. Il y a ici une lacune, qu'il faut suppléer par Phérécydes. Voici ce qu'il dit, suivant le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. IV, v. 1396): Δούς δὶ Ατλας imi rur apar Heandis ror Ovjaror, nat idlar mede ras Erarepidas, digaperos सब्ह बांच्या नवे प्रश्नित, idear नर सहरेड करें। Hennien, ru peis pffin avreie huers uneleren Lipvetag ror di Que andr inidenen incirer incire and autou . e di 'Heandis ύποσχόμενος, δόλφ αντιπέδημει αφτόν τῷ Ατλαντι, κατά τῆν Tou Hopenstime narginat. nerenet Auft nante incites na este ed rer Ardarra digardat rer Ouparers tur el ortipar int rir neφαλήν ποιήσιται. « Atlas ayant donné à Hercules le Ciel » à porter sur ses épaules, alla vers les Hespérides, et » ayant reçu d'elles les pommes, il revint vers Hercules: » mais il lui dit qu'il porteroit lui-même les ponnnes » à Eurysthée, et qu'il pouvoit continuer à porter le » Ciel à sa place. Hercules le lui ayant promis, le re-" mit cependant sur la tête d'Atlas, par l'effet d'une « ruse qui lui avoit été conseillée par Prométhée; il " pria Atlas de reprendre le Ciel, jusqu'à ce qu'il eut

- » fait un bourrelet pour mettre sur sa tête. » Le reste de l'histoire est comme dans Apollodore. J'ai suivi dans ce passage les corrections de M. Heyne, qui sont confirmées par Eudoxie (*Violarium*, p. 217), et par le manuscrit que j'ai cité.
- 66. Ce serpent étoit, suivant Hésiode ( Théog. v. 312), né de l'Echidne et de Typhon, et il avoit cinquante têtes.
- 67. J'ai mis dans le texte, d'après l'anonyme publié par Léon Allatius, peraretiras, qui signifie être transposé, au lieu de retiras, être qui signifie simplement posé; perà, qui est nécessaire pour le sens, se sera confondu avec aura qui précède.
- 68. Il y a eu plusieurs Eumolpes, comme on peut le voir dans le scholiaste de Sophocles (OEdipe à Colone, v. 1051), et dans Meursii Eleusinia, (C. 2). Il est difficile de savoir par lequel Hercules fut initié. Il l'avoit déjà été aux petits mystères, que Cérès avoit inventés pour le purifier du meurtre des Centaures (Diodore, L. 1v, C. 14). Il paroit que cette fois-ci il fut initié aux grands mystères, et Diodore da Sicile dit qu'il le fut par Musée, fils d'Orphée (L. 1v, C. 25). Apollodore a confondu ces deux initiations.
- 69. Il y a dans toutes les éditions, rès Kerrauses pérès, du mourtre du Centaure, ce qui n'offre aucun sens; ear Hercules avoit tué plusieurs Centaures. J'ai donc cru devoir corriger le texte d'après le scho-kaste d'Homère (Iliade, L. VIII, v. 368). J'ai laissé entre deux crochets le mot irudéses que j'aurois re-

## 292 APOLLODORE,

tranché, si j'avois pu trouver un autre mot à mettre à la place.

70. Suidas (v. Airres) et le schol. d'Aristophanes (Chevaliers, v. 1365) disent que Thésée y laissa une partie de ses fesses, ce qu'Eudoxie (Viol. p. 47), probablement par erreur, dit de Pirithous. Virgile, dans son Ænéide (L. vI, v. 617), a suivi une opinion contraire:

Sedet eternumque sedebit Infelix Theseus.

Il paroît qu'il avoit pris cela de Panyasis, cité par Pausanias (L. x, C. 29), comme l'observe fort bien M. Heyne, dans son Commentaire sur Virgile, et non pas d'Homère, comme il le donne à entendre dans son Commentaire sur Apollodore (p. 433 ou 177 de la nouvelle édition). Ulysse, dans l'endroit que M. Heyne a en vue (Odyssee, L. x1, v. 630), dit qu'il auroit pu voir Thésée et Pirithous dans les enfers, s'il n'en avoit pas été empêché par la foule des morts; mais il ne dit rien de leur supplice. Diodore de Sicile (L. 1v, C. 28) et Hygin (Fab. 79) disent que Pirithous fut aussi délivré.

71. Il y avoit à Trœzène, suivant Pausanias, un temple de Diane, dans lequel on voyoit des autels dédiés aux Dieux infernaux, parce qu'on disoit qu'Hercules étoit revenu par là des Enfers. Suivant plusieurs auteurs (Denys Périégètes, v. 788, et Eustathe; Pomponius Mela, L. 1, C. 19), il étoit sorti par une caverne qui étoit dans le pays des Mariandy-

# NOTES, LIVRE 11. 293

niens; et Cerbère, transporté de rage à la vue du Soleil, y vomit de l'écuine, qui produisit l'aconit.

72. Ces mots, que j'ai mis dans le texte entre deux crochets, me paroissent, ainsi qu'à M. Heyne, ajoutés par des copistes. J'ai parlé d'Ascalaphe L. 1, C. v, 206. 10.

#### CHAPITRE VI.

Note 1. Plusieurs villes avoient porté le nom d'Œchalie, et Strabon (L. x, p. 688) en connoissoit cinq: l'une dans l'île d'Eubée, une autre dans la Trachinie; la troisième près de Tricca, dans la Thessalie; la quatrième dans l'Arcadie; la dernière enfin dans l'Ætolie; et l'on n'étoit point d'accord, de son temps, sur celle dont Eurytus avoit été roi. Les trois, cependant, qui paroissoient les mieux fondées dans leurs prétentions, étoient celle de la Thessalie, celle de l'Eubée et celle de l'Arcadie. La première avoit pour elle l'autorité d'Homère, qui, dans le catalogue des vaisseaux (v. 236), met parmi les villes de la Thessalie, Œchalie, Tricca et Ithome, dont les troupes marchoient sous les ordres des fils d'Æsculape. Ce passage est le seul sur lequel se fondent ceux qui mettent dans la Thessalie l'Œchalie d'Eurytus. Ceux qui la placoient dans l'Eubée, avoient pour eux les poëtes tragiques. Oizahlar de di per rearepot er Eucola φασίν είναι ( Apollonii schol. 1, 87; Stephanus Byzant. v. Oixalía). Les modernes disent qu'OEchalie étoit dans l'Eubée. Par ces mots, les modernes, il faut entendre les poëtes tragiques, qui

étoient très-récents, en comparaison d'Homère, d'Hésiode, de Créophyle et autres anciens poëtes héroiques; effectivement, Sophocles, dans ses Trachiniennes (v. 74), met Œchalie dans l'île d'Eubée, et il paroit que c'est lui qu'Apollodore a suivi. Les habitans de l'Eubée fondoient leurs prétentions, à ce que dit Pausanias (L. IV, C. 2), sur le témoignage de Créophyle, auteur d'un poëme nommé la Conquête d'OE chalie; mais il falloit que le passage dont ils s'autorisoient ne fût pas très-clair, puisque Strabon (L. IX, p. 669) dit qu'on ne s'accordoit pas de son temps sur la situation de l'Œchalie, dont ce poëte avoit chanté la prise. Celle dont les prétentions paroissoient les mieux fondées, étoit, suivant Pausanias, celle de l'Arcadie, ou autrement de la Messénie. C'est d'elle que parle Phérécydes dans un passage cité par le scholiaste de Sophocles (Trachin. v. 354). Phérécydes dit: « Après le » combat, Hercules se rendit dans l'Œchalie auprès » d'Eurytus, fils de Mélas, fils d'Arcésilas: cette ville » étoit située à Thule (in Oounn), dans l'Arcadie, et il » lui demanda sa fille en mariage pour Hyllus son fils. » Eurytus n'ayant pas voulu la lui donner, Hercules » prit Œchalie, et tua tous ses fils; Iphitus s'enfuit dans » l'Eubée. » Θοώλη est sans doute un nom corrompu, et je croirois qu'il faut lire 'Isama ; on en verra la raison par la suite. Mais il résulte de ce passage, que, suivant Phérécydes, Œchalie étoit dans l'Arcadie. Or il est évident que c'étoit la Messénie qu'il entendoit par le nom d'Arcadie, et Strabon (L. x, p. 688) ne nous laisse aucun doute à cet égard : xai 7 9 'Apradiry (Oixahia) ην Ardarias el voltes ináhtoar, es OEchalie dans l'Arcadie, qu'on nomma par la suite Andanie. Or on sait qu'Andanie étoit dans la Messénie. Le même auteur observe ailleurs (L. VIII, p. 522) que c'est de celle-ci qu'on doit entendre le passage d'Homère (Il. L. II, v. 596).—« A Dorium » où les Muses rencontrèrent Thamyris de Thrace, qui » venoit d'Œchalie, de chez Eurytus. »

Dorium étoit dans la Messénie, et l'on doit supposer qu'Œchalie, d'où venoit Thamyris, n'en étoit pas très-éloignée. Cependant Homère, dans un passage que je vais citer, semble placer cette ville dans la Thessalie; et il paroîtroit d'après cela qu'il auroit reconnu deux Œchalie, toutes deux villes d'Eurytus, ce qui n'est pas vraisemblable. Il faut donc qu'un de ces deux passages soit transposé; ce ne peut pas être le premier, on sait trop bien que le royaume de Nestor étoit dans le Péloponnèse, pour avoir le moindre doute à cet égard; je crois donc que c'est le second, et je pense que ces cinq vers (11. L. 11, v. 729)

ont été transposés et doivent être placés après le vers 602, de manière à ce que les villes dont il y est question, se trouvent dans le voisinage de celles qui obéissoient à Nestor. En effet, le soin que Nestor prend de Machaon lorsqu'il est blessé (Il. L. xI, v. 511 et suiv.), prouve, comme l'a fort bien observé Pausanias (L. IV, C. 3), qu'ils avoient de

très-grandes liaisons; il paroit d'ailleurs par la suite, que leurs tentes, et par conséquent leurs vaisseaux, étoient auprès les unes des autres. On montroit dans la Messénie, suivant Pausanias, le tombeau de Machaon, et on avoit érigé à Phares, dans la Messénie, un temple à ses deux fils. C'étoit dans le Pélopon-, nese que le culte d'Esculape étoit le plus répandu, et il avoit deux temples célèbres à Epidaure et à Titane, ce qui semble prouver qu'il en étoit originaire, comme nous le verrons par la suite. D'un autre côté, nous voyons dans l'Odyssée (L. xxi, v. 15) qu'Ulysse rencontra dans la Messénie Iphitus, qui étoit à la recherche des jumens qui lui avoient été volées. Homère ajoute que ce fut en faisant cette recherche, qu'il vint chez Hercules, qui le tua. S'il avoit demeuré dans l'Eubée ou dans la Thessalie, il n'auroit - pas été chercher ses jumens dans des pays aussi éloignés, avant de s'être assuré qu'elles n'étoient pas dans son voisinage; il se seroit donc rendu à Tirynthe d'abord; et comme il y fut tué par Hercules, il n'auroit pas pu pousser ses recherches plus loin. Il est bien plus naturel de penser qu'il étoit parti de la Messénie, d'où il étoit allé à Tirynthe, que de le faire aller de l'Eubée ou de la Thessalie dans la Messenie, et revenir delà à Tirynthe. Cette transposition a été d'autant plus facile, que lorsque Pisistrate s'occupa à recueillir et mettre en ordre les poëmes d'Homère, les Messéniens depuis long-temps ne formoient plus un peuple dans le Péloponnèse, et comme les Lacédémoniens y étoient très-puissans, et qu'ils avoient la plus grande influence dans le reste de la Grèce, Pisistrate, qui avoit besoin d'eux pour maintenir sa tyrannie, n'aura pas

eté fâché de trouver une occasion de leur plaire, et il ne pouvoit rien faire qui leur plût davantage que d'abolir tout ce qui pouvoit conserver la mémoire d'un pays qui leur rappeloit les événemens les plus fâcheux; et comme il y avoit dans la Thessalie une ville nommée Tricca, et une montagne nommée Ithome, ou plutôt Thôme, on leur appliqua, par une simple transposition, les cinq vers d'Homère, qui parut ainsi avoir passé sous silence la Messénie, qui lui étoit cependant bien connue, puisqu'il en parle dans l'Odyssée. C'est donc d'après ces vers d'Homère que je crois qu'il faut lire '16ώμη ou plutôt Θώμη ( car il paroit par le grand Etymologiste (v. 16ώμη), que c'étoit son ancien nom) dans le passage de Phérécydes que j'ai cité, au lieu de Θούλη.

2. Je crois qu'Apollodore a suivi en ceci Hérodore ( Euripidis schol. Hippol. v. 545), qui racontoit qu'Eurytus avoit proposé sa fille pour prix à celui qui tireroit le mieux de l'arc; Hercules ayant remporté le prix, il ne voulut pas la lui donner; alors Hercules irrité de ce refus, prit la ville, la mit au pillage, et tua tous les fils d'Eurytus, qui s'enfuit lui-même dans l'Eubée. Nous avons vu cidessus que, suivant Phérécydes, c'étoit Iphitus, l'un des fils d'Eurytus, qui s'étoit enfui dans l'Eubée; mais nous verrons par la suite que ce passage est probablement corrompu, et qu'il faut y substituer le nom d'Eurytus à celui d'Iphitus. On a vu dans le même passage que c'étoit pour Hyllus, son fils, qu'Hercules demandoit Iole; cependant, le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. xx1, v. 23) dit, également, sur l'autorité de Phérécydes, que c'étoit pour lui-même, et il parloit aussi du combat à l'arc dont elle devoit être le prix. Je ne supposerai pas pour cela, comme le fait M. Sturz (Pherecydis fragm. p. 180), qu'il s'agit de deux Eurytus, et de deux Œchalie, j'aime mieux croire qu'un des deux scholiastes s'est trompé, ce qui est d'autant plus possible, qu'en général ceux qui ont rédigé les anciennes scholies qui nous restent, n'avoient point sous les yeux les auteurs qu'ils citoient, et qu'ils se contentoient d'extraire les commentateurs anciens; ils se permettoient même d'en changer les termes, comme j'en ai la preuve par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes, qui passe cependant pour un des moins altérés; on a vu par quelques passages que j'en ai cités, qu'il y a une très-grande différence tant pour les mots que pour le sens, entre les imprimés et le manuscrit de la Bibliothèque nationale. D'après cela, je crois qu'il faut adopter la tradition rapportée par le scholiaste de Sophocles. Il paroit en effet constant que Hyllus étoit déjà adulte, lorsque son père mourut; et si Hercules avoit demandé pour lui-même Iole en mariage avant d'épouser Déjanire, elle se seroit trouvée beaucoup trop agée, lorsqu'il mourut, pour épouser Hyllus.

3. C'étoit des jumens et non des boens, suivant Homère, qui a été suivi par Phérécydes (Homeri schol., Od. 21, 23), Sophocles (Trachin., v. 270) et Diodore de Sicile (L. 1v., C. 31). Aucun de ces auteurs n'attribue le crime d'Hercules à un accès de démence, et Homère donne même à entendre qu'Her-

cules le tua pour s'approprier les jumens à la recherche desquelles Iphitus étoit allé, et qu'Hercules
avoit dans son écurie, soit qu'il les eût volées luimême, soit qu'elles lui eussent été vendues par Autolycus, comme le dit Eustathe (p. 1899) d'après
je ne sais quelle autorité; Phérécydes dit que Polyidus, le devin, avoit conseillé à Iphitus de ne
point aller à Tirynthe chercher ses jumens, parce
qu'il y étoit menacé de quelque grand malheur;
Iphitus ne tint aucun compte de cette prédiction,
et Hercules l'entraîna par adresse sur un endroit trèsescarpé, d'où il le précipita, pour se venger du refus
qu'Eurytus et ses fils lui avoient fait d'Iole (Homeri
schol. Odyss. 21, 23).

- 4. Ce Déiphobe étoit roi d'Arcadie, suivant le schol. d'Homère (Il. L. v, v. 392).
- 5. On peut voir Pausanias (L. x, C. 13), sur sa querelle avec Apollon. Il paroît, d'après ce qu'Apollodore et lui disent, qu'Hercules rendit le trépied presque sur-le-champ. Mais il y avoit une tradition différente; car Plutarque (de Sera Numinis vind. p. 51) dit qu'on attribua l'inondation qui couvrit de son temps le pays des Phénéates, peuple de l'Arcadie, à la vengeance d'Apollon, qui voulut les punir de ce que plus de mille ans auparavant Hercules ayant enlevé son trépied, l'avoit porté dans leur pays.
- 6. Il fut vendu trois talents, suivant Phérécydes (Homeri schol. Odyss. 21, 23). Diodore de Sicile dit qu'il se fit vendre par un de ses amis.

- 7. Hercules, durant sa captivité, se revêtit quelquesois d'habits de semme, comme on peut le voir dans Properce (L. III, El. 9, v. 17), Lucien (de la manière d'écrire l'Histoire, T. II, p. 15), Sénèque (Hercules fur. v. 465; Hippolyte, v. 317), ce qui donna même lieu à une méprise assez plaisante du dieu Faune, racontée d'une manière très-agréable dans les Fastes d'Ovide (L. II, v. 205).
- 8. Je crois que les Cercopes n'étoient pas un peuple particulier, mais qu'on donnoit ce nom à ceux qui, soit par force, soit par adresse, cherchoient à vivre aux dépens des autres. Les premiers qui porterent ce nom, furent sans doute les enfans de Theia, fille de l'Océan (Zenobius cent. 5, 10; Eustathe, p. 1864). Ils habitoient quelques iles voisines de la Sicile. Jupiter les changea en singes, pour les punir de l'avoir trompé, et on donna le noin de Pithécuses aux îles qu'ils habitoient (Harpocration, v. Kiprov; Ovide, Metam. L. xIV, v. 92). Natalis Comes dit, dans sa Mythologie (p. 86), que Jupiter les prit à sa solde lorsqu'il voulut faire la guerre à son père, pour le détrôner; lorsqu'ils eurent reçu leur payement, ils se moquerent de lui, et ne voulurent plus marcher; et ce fut pour les en punir, que ce Dieu les changea en singes. Il cite Callimaque à l'appui de ce qu'il dit, mais je n'ai trouvé cela dans aucun auteur ancien. Il paroit, au reste, que ceuxlà n'avoient aucun rapport avec Hercules. D'autres Cercopes, nommés Passalus et Achmon, étoient fils de Limné, suivant Suidas ( v. Μελαμαπύγου τύχοις ), ou de

Memnonis, suivant Nonnus (συσχωγή iσθοριών, p. 140); ce fut avec eux qu'Hercules eut l'aventure qui lui fit donner le nom de Mélampyge, qu'on trouve racontée partout. Je pense que ces Cercopes étoient les mêmes que ceux dont il étoit question dans un poëme de Diotime, sur les travaux d'Hercules, dont Suidas nous a conservé les vers suivans:

Κίρκωπίς τε πολλά κατά τριόδους πατίοντες Βοιωτών σίνοντο· γίνος δ΄ ίσαν Οίχαλιῆες Ωλος Τ' Ευρύδατός τε, δύο βαρυδαίμονες άνδρες.

· Les Cercopes parcourant les chemins, ravageoient » le territoire des Bœotiens. Ces hommes féroces se » nommoient Olus et Eurybatus. Leur pays étoit » l'Œchalie. » Æschine, ou plutôt Aischrion de Sardes, cité par Harpocration (v. Kiprat), parle de deux autres Cercopes, nominés Candolus et Atlantus; et comme, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 688). il en parloit dans un ouvrage sur Ephèse, il est probable que ce sont ceux dont il s'agit ici. Diodore de Sicile semble supposer qu'ils étoient assez nombreux. car il dit qu'Hercules eu tua une partie, et enchaîna les autres (L. 1V, C. 31). C'étoient sans doute ceux-là qu'Homère avoit faits les héros d'un poëme comique, où il les dépeignoit comme des gens qui parcouroient toute la terre, pour chercher à faire des dupes.

τεύσθας, ήπεροπήμε, άμήχανά θ' έργάσαντας 'Εξαπατητήρας · πολλήν δ' έπὶ γαΐαν ἰόντες, 'Ανθρώπους ἀπάτεσχον, άλωμενοι ήματα πάντα.

« Ils sont menteurs, fourbes, trompeurs, et com-

- » mettent des actions incroyables; ils parcourent tous » les pays pour chercher à tromper quelqu'un, et sont » toujours errans. » Suidas (v. Képannes). D'après le caractère qu'il leur donne, on ne doit pas être surpris de les trouver dans plusieurs endroits.
- 9. Diodore raconte cette histoire à peu près comme Apollodore; mais il dit que cela se passa dans la Lydie; et comme Hercules étoit alors chez Omphale, cela ne put pas se passer ailleurs. Il est donc probable qu'il y a une faute dans le texte d'Apollodore, et je crois, avec Sevin et Pierson, qu'il faut lire is Audia au lieu de ir Audidi. Il me semble même, quoiqu'en dise M. Heyne, que cette conjecture se rapproche assez du texte, pour pouvoir être admise. Conon (Narr. 17) raconte la chose d'une manière toute différente: « Syléus et Dicæus, tous les deux » fils de Neptune, habitoient le mont Pélion, dans » la Thessalie : ce dernier étoit très-juste, et par » cela digne de son nom. Syléus, au contraire, étoit » très-méchant, et il fut tué par Hercules, qui étant » ensuite venu loger chez Dicæus, devint amoureux » de la fille de Syléus, et l'épousa. Hercules ayant » été obligé de partir, elle tomba, durant son absen-» ce, malade d'amour et de chagrin, et elle mou-» rut. Hercules revint au moment où l'on alloit brû-» ler son corps, et il fut si affligé de sa mort, qu'il » voulut se jeter dans le bûcher; mais ses amis l'en » empêchèrent. » De si grandes différences dans la marration, viennent sans doute de ce que chaque poëte qui célébroit Hercules, vouloit attribuer à son pays quelqu'une de ses actions. Ce fut probablement

à la même époque qu'il tua Lithyersès, fils naturel de Midas, roi de Phrygie. Il forçoit les passans à moissonner avec lui, et, sur la fin du jour, il leur coupoit la tête, et enveloppoit leur corps dans les gerbes. On avoit fait sur lui une chanson, qui étoit celle des moissonneurs (Théocrite, Id. x, v. 41, et le schol. Athènée, L. x, p. 415). Casaubon a rapporté dans ses notes sur Théocrite, d'après un scholiaste non publié, quelques vers d'un drame satirique de Sosibius nommé Daphnis ou Lithyerses. J'aurois voulu pouvoir en offrir la traduction, mais malgré les conjectures de plusieurs savans, ce fragment me paroit à peu près inintelligible; ceux qui savent le grec, peuvent consulter les deux ouvrages suivans : d'Arnauld, specimen animadvers. critic. C. 9, et Commentarii societatis Philologicæ Lipsiensis, T. I, p. 256 et suiv.

- 10. Je parlerai de Dædale dans mes notes sur Pausanias. Cet auteur dit que ce fut à Thèbes qu'il plaça la statue qu'il érigea à Hercules, pour lui témoigner sa reconnoissance.
- 11. On lit dans tous les manuscrits sis τον Ἰσθμον καθάραι, ce que Gul. Cantérus (Novæ Lectiones, L. 111, C. 13) a changé en κατάραι, et M. Heyne a mis cette conjecture dans le texte. Mais Thésée vint par terre de Trœzène à Athènes, comme nous le voyons dans Plutarque (Vie de Thésée) et dans Apollodore lui-même; le mot κατάραι, qui signifie aborder, est donc mal placé ici. J'ai cru devoir adopter la conjecture de Sevin, et j'ai mis dans le texte καὶ Θηνία καραγενόμενον ἐπ Τροιζάνον τὸν Ἰσθμον καθάραι.

## 304 APOLLODOR'E,

- « Et que Thésée, venant de Trœzène, nettoya l'Isthme » des brigands qui l'infestoient. » Il y tua en effet Sinnis, la Laie de Crommyon, et Sciron. Voyez sa vie dans Plutarque.
- 12. Homère dit (II. L. v, v. 641) qu'Hercules n'avoit que six vaisseaux et un petit nombre d'hommes. Il en avoit douze, suivant Darès de Phrygie (L. 1, C. 2). Suivant d'autres, il en avoit dix-huit (Diodore de Sicile, L. 1v, C. 32).
- 13. On montroit, suivant Pausanias (L. viii, C. 36), le tombeau d'Oiclée; il ajoute cependant que, suivant la tradition la plus reçue, il avoit été tué au siège de Troyes. Hercules y perdit un autre de ses compagnons, Déimachus, fils d'Eléon (Plutarque, Quest. grecques, C. 41).
- 14. Isocrates, dans son Discours à Philippe (p. 105), dit qu'Hercules prit Troyes en moins de jours, que les Grecs ne mirent par la suite d'années à l'assièger, sous le commandement d'Agamemnon. Sénèque dit la mème chose dans sa tragédie d'Agamemnon (v. 865).

#### CHAPITRE VII.

- Note 1. Toute cette histoire se trouve dans l'Iliade, au commencement du quinzième livre.
- 2. Cette histoire est aussi tirée en partie de l'Iliade d'Homère. Ce poëte dit, dans un endroit (L. xIV, v. 250), que Junon ayant profité du sommeil de

de Jupiter, sépara Hercules de ses compagnons, et le jeta dans l'île de Cos; et il dit ailleurs (L. xv. v. 28) que Jupiter le tira du péril où il se trouvoit. Le scholiaste de Venise dit sur ce dernier passage, d'après Phérécydes, qu'Eurypyle, fils de Neptune, chercha à s'opposer à son débarquement, mais qu'Hercules l'effectua malgré lui, le tua avec ses fils, et coucha avec Chalciopé, sa fille, dont il eut un fils nominé Thessalus. Pindare semble avoir suivi la même tradition, soit dans un Hymne cité par Quintilien (L. VIII, C. 6, p. 412), où il disoit : « Qu'Hercules étoit tombé sur les Mé-» ropes, habitans de l'île de Cos, avec la même » impétuosité que la foudre; » soit dans sa quatrième Ode Néméenne (v. 40), où il dit que Télamon ravagea avec lui Troyes et l'île des Méropes. Plusieurs écrivains disent qu'il fut repoussé à la première attaque, et il est probable qu'Apollodore a suivi cette tradition, car il suppose qu'il y avoit eu deux combats, puisqu'il dit que Jupiter l'enleva lorsqu'il eût été blessé. Plutarque raconte cela plus en détail dans ses Questions Grecques (C. 58): « Hercules » revenant de Troyes avec ses six vaisseaux, fut sur-» pris par la tempète, qui détru sit toute son escadre, » à l'exception du navire qu'il montoit, qui fut jeté » par les vents sur le Promontoire Lacter, et il ne » sauva du naufrage que ses hommes et ses armes. » Ayant rencontré un troupeau, il demanda un » mouton à acheter; Antagoras, berger de ce trou-» peau, plein de confiance en ses forces, lui pro-» posa de lutter avec lui, et lui promit un mou-» ton s'il étoit victorieux. Hercules accepta le défi; T. II.

même savant, est fondée sur le passage de Phérécydes que je viens de citer, et sur le scholiaste de Pindare (Nemea 1V, 40). Ce dernier ajoute, je ne sais d'après quel auteur, que ce fut pour avoir Chalciopé, dont il étoit amoureux, qu'Hercules ravagea l'île

3. Il y a dans tous les manuscrits την νύκτα, que j'ai changé en την νήσον, comme l'avoit déjà fait Ægius. M. Heyne lit βιασάμενος, την νύκτα, είλε, et il croit qu'il faut suppléer dia avant την νύκτα; mais cette ellipse me paroit un peu trop forte.

de Cos.

- 4. Ce Chalcodoon est peut-être le même que Chalcon, fils d'Eurypyle et de Clytie, fille de Mérops, dont parle le schol. de Théocrite (Id. vii, v. 5).
- 5. Phérécydes, cité par le scholiaste d'Homère (II. L. 11, v. 708), dit tout le contraire d'Apollodore; car, suivant lui, ils étoient doubles ( Apriss), c'est-à-dire, qu'ils avoient chacun deux têtes, quatre bras, quatre

pieds et un seul corps. Il ne faut cependant rien changer au texte d'Apollodore; car il paroit qu'Hésiode les avoit représentés réunis de manière à ne sormer qu'un seul corps entre eux deux. C'est au moins ce que semblent dire e schol. d'Homère publié à Venise ( Il. L. XXIII. v. 638), et Eustathe (p. 1321) qui l'a copié suivant sa coutume. C'est sans doute aussi ce qu'entend Plutarque dans son traité de l'Amitie Fraternelle, lorsqu'il dit « que » de son temps, on n'est pas moins surpris, lorsqu'on » voit deux frères qui vivent d'un bon accord, que si » l'on voyoit les Molionides dont les corps étoient \* réunis en un ( T. 11, p. 290, éd. de Wyttemb. » in-8°.). » Et c'est aussi ce que vouloit dire le poëte Ibycus, dans des vers qui nous ont été conservés par Athènée (L. 11, p. 57, ou Tom. 1, p. 221, édit. de M. Schweighæuser), où il les nomme iriquious. Il ajoute qu'ils étoient sortis tous les deux d'un œuf d'argent, ce qu'on ne trouve dans aucun autre auteur.

- 6. Actor et Augias étoient sils de Phorbas et d'Hyrminé, comme on l'a vu ci-dessus chap. v, note 16. Il faut, d'après cela, corriger le texte de Diodore de Sicile (L. 1v, C. 69): ἐκ δὶ Φόρθαντος ἐπῆρξων ὑιοὶ δύο, Αἰγεὺς καὶ ᾿Ακτωρ, οἱ τὰν Ἡλείων βασιλείαν παραλασόντις. Il est évident qu'il faut lire Αὐγίας au lieu de Aἰγεὺς. « Phorbas eut deux sils, Augias et Actor, qui » régnèrent sur les Eliens. » Phorbas étoit, suivant Diodore de Sicile (ibid.) et Pausanias (L. v, C. 1), sils de Lapithus dont j'ai déjà donné la généalogie.
- 7. Pindare parle de cette défaite dans sa dixième Ode Olympique (v. 40 et suiv.), et le scholiaste dit même que, suivant Mnaséas, Hercules suit pris

١

par les Molionides, mais qu'il trouva le moyen de se tirer de leurs mains. Il dit aussi que Télamon, Chalcodoon, et Iphiclus frère d'Hercules, périrent dans ce combat. Mais Pausanias, qui nous apprend (L. viir, C. 15) qu'on montroit dans l'Arcadie, sur le chemin de Phénée à Pellène et à Ægire, les toinbeaux de ceux qui avoient péri dans cette expédition, prétend que ce Télamon n'étoit pas le même que le père d'Ajax, ni ce Chalcodoon, le même que le père d'Eléphénor. Ælien dit ( Hist. diverses , L. IV. C. 5) que trois cent soixante habitans de Cléones. qui étoient dans l'armée d'Hercules, périrent dans ce combat, et que ce héros, pour honorer leur mémoire, céda à cette ville les honneurs que les Néméens lui avoient accordés dans leurs jeux, pour les avoir délivrés du lion qui ravageoit leur pays. Pausanias (L. v, C. 2) donne à entendre qu'Hercules fut repoussé plusieurs fois.

8. Il paroit, par ce que dit Pausanias (ibid.), qu'il n'y avoit point eu de trève particulière entre Hercules et les Molionides; mais Hercules saisit le moment où, sur la foi de la suspension d'armes qui avoit ordinairement lieu pour la célébration des jeux Isthmiques, les Molionides se rendoient à ces jeux, comme députés de leur pays. On montroit encore, du temps de Pausanias (L. 11, C. 15), leur tombeau auprès de Cléones, à l'endroit où l'on disoit qu'Hercules les avoit tués à coups de flèches. On peut voir dans le même auteur (L. v, C. 2), comment Molione, leur mère, se vengea de leur mort.

9. Hercules, suivant Aristote ( de Mirabilib. auscult. C. 59), prit la ville d'Elis, par le moyen d'une

femme dont Augias avoit tué le père, et à qui l'Oracle avoit ordonné de le conduire. Il dédia, en mémoire de cet événement, à Phénée en Arcadie, des statues nommées Orichalci, du nom du métal dont elles étoient faites, et sur lesquelles il y avoit une inscription qui portoit qu'Hercules les avoit érigées après la prise d'Elis. Je dois observer que dans toutes les éditions de ce traité, et même dans la dernière donnée par M. Beckmann (à Gottingue, en 1786), on lit : hyoumishs nara xenous yunaines, he tos maries Augular aminteurer. Ce que tous les traducteurs ont rendu: Cujus patrem Augiam obtruncaverat. Mais il est facile de voir qu'il faut lire de ren marije Auyeias anintent. Cujus patrem Augias obtruncaverat. Il y avoit dans l'Elide un endroit qu'on nommoit dairipier, parce que Hercules y avoit fait le partage du butin à ses soldats (Etymologicum magnum, p. 251, où il faut lire Δαιτήριον; τόπος έν "Ηλιδι au lieu de rows in Iliasi). Le scholiaste d'Homère dit (Il. L. 11, v. 697), d'après Callimaque, que les Elécns ayant presque tous péri dans cette guerre, Hercules fit coucher ses soldats avec les veuves, et repeupla ainsi le pays. Pausanias semble aussi le donner à entendre; car il dit (L. v, C. 3) que les femmes voyant que presque tous les hommes en âge de porter les armes avoient péri à la guerre, prièrent Minerve de les faire concevoir des la première fois qu'elles auroient commerce avec un homme, et que la Déesse exauça leur prière.

10. Diodore de Sicile dit aussi (L. IV, C. 33)

qu'Hercules tua Augias, et donna ses Etats à Phylée son fils; mais nous voyons dans l'Iliade (L. 11, v. 628) que Mégès, fils de Phylée, commandoit les troupes de Dulichium et des Iles Echinades, ce qui prouve que Phylée y étoit resté. On doit donc plutôt croire Pausanias (L. v. C. 3), qui assure qu'Hercules pardonna à Augias en faveur de Phylée, et qu'Augias laissa ses Etats à Agasthènes son fils, père de Polyxène, qui commandoit les Eléens au siège de Troyes, avec Amphimachus, fils de Ctéatus, et Thalpius, fils d'Eurytus (II. L. 11, v. 620 et suiv.)

- 11. Voyez sur l'institution de ces jeux, Pausanias (L. v, C. 7 et 8). Je renvoie à mes notes sur cet auteur, ce que j'ai à dire à ce sujet.
- 12. M. Heyne croit qu'il faut lire ici, sai sim décours sur sur la le constitue de la constitu
- 13. Cet événement est un de ceux qu'on a rendu invraisemblables, en les chargeant de circonstances qui leur sont étrangères; ce qui ne seroit pas arrivé, si l'on s'en étoit tenu au récit d'Homère. Nestor rend compte, dans le onzième livre de l'Iliade, d'une expédition qu'il fit contre les Epéens de l'Elide, qui peut servir à fixer l'époque de la guerre qu'Hercules fit à Nélée. Nestor dit que les

Epéens croyant les Pyliens hors d'état de se faire rendre justice, parce qu'ils avoient été réduits à la dernière extrémité par la guerre qu'ils avoient soutenue contre Hercules, dans laquelle Nelée avoit perdu onze fils de douze qu'il avoit, refusèrent de payer ce qu'ils leur devoient, et qu'Augias, leur roi, osa même prendre par force un char et quatre chevaux que Nestor envoyoit en Elide pour y disputer le prix. Nestor irrité, rassembla quelques troupes, fit une irruption dans l'Elide, tua Itymonéus, fils d'Hypérochus, qui voulut faire quelque résistance, et enleva en bœufs, en moutons, en porcs et en chèvres, cinquante troupeaux de chaque espèce, et cent cinquante jumens, dont beaucoup avoient des poulains; il amena tout ce butin à Pylos. Les Epéens se rassemblérent sur-le-champ pour tirer vengeance de cette injure, et vinrent avec toutes leurs forces camper sur la frontière du pays des Pyliens; ils avoient avec eux les deux Molionides, qui étoient encore très-jeunes et peu exercés dans le métier des armes. On peut voir dans Homère même, les détails de la victoire que remporta Nestor; mais d'après ce récit, il est évident que l'expédition d'Hercules contre les Pyliens, précèda de beaucoup celle contre l'Elide, puisque les fils de Molione qui, dans cette dernière, furent ses adversaires les plus redoutables, étoient encore des enfans lors de la première. Ils prirent les armes pour la première fois dans la guerre contre les Pyliens, qui n'eut lieu que quelque temps après l'expédition d'Hercules contre ces derniers. En second lieu, il paroît que Nélée ne fut pas tué, comme le dit Apollodore, puis-

qu'il vivoit encore à l'époque de la guerre contre les Epéens, comme le dit Nestor lui-même, et cela s'accorde avec ce que rapporte Pausanias (L. 1, C. 2). que Nélée étant venu à Corinthe, y mourut de maladie, et fut enterré dans l'Isthme, mais qu'on ne savoit pas où étoit son tombeau. Quelle fut donc la cause de cette querelle entre Hercules et Nélée? Ce ne put être, comme on le dit, le refus qu'avoit fait ce dernier de purifier Hercules du meurtre d'Iphitus. En effet, Ulysse étoit beaucoup plus jeune que Nestor, et cependant il avoit vu Iphitus dans la Messénie peu de temps avant qu'il fût tué. Nestor lui-même étoit très-jeune lorsqu'il fit la guerre aux Epéens, puisque son père cacha ses chevaux pour l'empêcher d'y aller, sous prétexte qu'il n'étoit pas encore assez exercé au métier des armes. Or si Iphitus avoit été tué avant cette guerre, il s'ensuivroit que Nestor et Ulysse auroient été à peu près du même âge, ce qui est contraire à toutes les traditions. Hygin (Fab. 31) dit que ce sut parce que Nélée avoit resusé de le purifier lorsqu'il eût tué Mégare, sa semme et ses enfans, ce qui seroit plus vraisemblable. Mais la véritable cause de cette guerre est sans doute celle que nous trouvons dans le scholiaste de Venise (II.  $L. \times 1, v. 689$ ), qu'Eustathe a copié ( $L. \times 1 \times 1, p. 869$ ), et dans une scholie publiée par M. Heyne, (Notes sur Homère, T. v., p. 633). Les Pyliens avoient donné du secours aux Minyens d'Orchomène, contre les Thébains, et ce sut pour s'en venger qu'Hercules porta la guerre chez eux. On peut voir sur Nélée et sur ses fils qui furent tués dans cette guerre, ce que j'ai dit dans mes notes sur le premier livre,

14. Cette tradition est fondée sur les vers suivans d'Homère (Iliade, L. v, v. 395):

Τλη δ΄ Α΄ δης έν τοῖσι πελώριος ώχθν όῖσθον, Εὖτέ μιν ωὐτὸς ώνης, ὑιὸς Διὸς ωἰγιόχοιο Έν πύλφ έν γεχύεσσι βαλών όδύνεσσιν έδωκεν.

mais Aristarque, cité par le scholiaste d'Homère, sur cet endroit, et Didyme, dans le scholiaste de Pindare, observent très-bien que is πύλω doit être pris pour is πύλη, à la porte, parce que Homère ajoute ir rezulers, ce qui ne peut s'expliquer autrement que parmi les morts, ou dans l'empire des morts : expression qui n'a aucun sens, s'il s'agit de la ville de Pylos; mais qui s'entend fort bien s'il est question des enfers. En effet, le scholiaste de Venise (Il. L. v, v. 395) nous apprend que Pluton permit à Hercules d'emmener Cerbère, s'il parvenoit à le prendre sans faire usage de ses armes. Hercules y ayant réussi, ce dieu s'opposa à sa sortie; et ce fut alors qu'Hercules le blessa. Un passage de Pindare paroit autoriser la tradition qu'Apollodore a suivie. Ce poëte dit dans sa neuvième Olympique: « Hercules osa agi-» ter sa massue contre le trident, lorsque Neptune » le repoussa en défendant Pylos; Apollon tendit » aussi contre lui son arc d'argent, et Pluton lui-» meine ne laissa pas immobile son redoutable sceptre, » avec lequel il conduit les ames des hommes dans les » chemins souterrains des ensers. » On a cru que, parce qu'il étoit question de Pylos au commencement de ce passage, le reste avoit également rapport à cette guerre. Mais le scholiaste a fort bien observé que Pindare parle de trois aventures différentes, savoir: du siège de Pylos, où Hercules eut pour adversaire Neptune qui défendit Nélée son fils; de l'enlèvement du trépied d'Apollon, pour lequel ce dieu tendit alors son arc contre Hercules; et de sa descente aux enfers pour y prendre Cerbère, dans laquelle il blessa Pluton. Les Eliens, dont la vanité étoit flattée de ce que Pluton étoit venu à leur secours, lui rendoient de grands honneurs, comme au défenseur de leur pays (Pausanias, L. vi, C. 2). Ce fut dans le même combat qu'Hercules blessa Junon suivant Homère, (Il. L. v, v. 592, et le scholiaste), et Panyasis (dans Clément d'Alex. Protrept. p. 31). Il y blessa aussi Mars, comme il s'en vante lui-même dans le poëme nommé le Bouclier d'Hercules (v. 360).

15. Cette guerre fut bien antérieure à l'époque où la place Apollodore, sì nous en croyons Andron cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. 1, v. 32). Il raconte qu'Hercules se préparant à aller attaquer Laomedon, pour le punir de lui avoir manque de parole, voulut emmener avec lui Argius fils de Licymnius, et par conséquent son parent. Lycinnius ayant dejà perdu Æonus, qui avoit été tué dans l'expédition d'Hercules contre Lacédémone, ne vouloit point laisser partir Argius. Alors Hercules s'engagea par serment à le hii ramener. Argius ayant été tué, Hercules, pour acquitter sa promesse, le fit brûler, et apporta ses cendres à son père. Pausanias dit (L. III. C. 15) que la haine d'Hercules contre Hippocoon, venoit de ce qu'il avoit refusé de l'expier du meurtre d'Iphitus, et que le meurtre d'Aonus la sit éclater en

une guerre ouverte. Il raconte ce meurtre à peu près de mème qu'Apollodore; si ce n'est que, suivant lui, les fils d'Hippocoon le tuèrent à coups de massue. Enfin, suivant Diodore de Sicile (L. ev, C. 33), ce fut pour rétablir Tyndare sur le trône dont Hippocoon l'avoit chassé, qu'Hercules entreprit cette guerre; et comme Déjanire, la seconde femme d'Hercules, étoit fille d'Althée sœur de Léda, et par conséquent nièce de Tyndare, cette cause pourroit bien être la véritable. Alors cette expédition seroit postérieure au mariage d'Hercules avec Déjanire.

- 16. Il faut lire ici 'Asposso, comme dans Pausanias (L. viii, C. 44).
- 17. On trouve dans les deux manuscrits du Vatican, xaluoss; mais il est évident qu'il faut lire xalus, ou plutôt comme le propose Sevin, xalus, Pausanias dit que ce fut Minerve elle-même qui donna à Céphée ce cheveu de la Gorgone, pour rendre Tégée imprenable; et on le conservoit avec soin dans le temple de Minerve Poliatide (Pausanias, L. viii, C. 47).
- 18. Apollodore ne parle que d'un combat, mais il y en avoit eu deux, suivant Pausanias (L. III, C. 15 et 19). Hercules irrité de la mort d'Æonus, attaqua sur-le-champ Hippocoon et ses fils; mais il fut repoussé, et fut même blessé à la cuisse. Sosibius, cité par Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 31), dit que ce fut à la main; mais les Arcadiens avoient adopté l'autre tradition, car ils l'avoient représenté à Tégée avec les marques de cette blessure à la cuisse (Pausantas, L. VIII, C. 53).

# 316 APOLLODORE,

- 19. Pausanias (L. VIII, C. 14) dit qu'Iphiclus ayant été blessé dangereusement par les Molionides, dans le combat contre Augias dont il a été question cidessus, fut transporté à Phénée, où il mourut; et l'on montroit encore de son temps le tombeau de cohéros auprès de cette ville.
- 20. Je parlerai d'Augé et de Télèphe dans mes notes sur le troisième livre.
- 21. Voyez sur Déjanire le L. 1, C. vIII, note 1. Hercules, comme nous l'avons vu, avoit promis à Méléagre, qu'il avoit rencontré dans les enfers, d'épouser Déjanire. On peut lire la description de son combat contre l'Achelous, dans le neuvième livre des Métamorphoses d'Ovide, au commencement.
- 22. Presque tous les auteurs disent que cette corne étoit celle de la chèvre qui avoit allaité Jupiter, et sur laquelle on peut voir la note 12, Chap. I du premier livre. Ovide, dans ses Métamorphoses (L. IX), dit que ce fut la corne même de l'Achelous qui devint celle d'Abondance.
- 23. Diodore de Sicile le nomme Phylée, et donne, ainsi que Pausanias et l'inscription Farnèse, le nom de Phylas au roi des Dryopes, qu'Apollodore nomme Laogoras. Wesseling soupçonne qu'il y a quelque faute de copiste dans le nom qu'Apollodore et Diodore de Sicile donnent au roi d'Ephyre. Ce nom se trouve écrit Didas dans presque tous les manuscrits d'Apollodore. Il y avoit un Phidon, Didas, roi des Thesprotes, du temps d'Ulysse. Il y en avoit un

autre nommé Euphètes, Eoquirus, qui régnoit sur l'Ephyre dont il est ici question. Il étoit contemporain de Phylée fils d'Augias, et par conséquent d'Hercules (*Iliade*, L. xiv, v. 531). Ce doit être le même roi que celui dont il s'agit ici.

- 24. Voyez sur Astyoché et sur Tlépolème le commentaire de Méziriac sur Ovide (T. 1, p. 43). Il expose très-bien les diverses opinions des anciens sur l'Ephyre dont parle Apollodore, mais il ne prend aucun parti. Comme Apollodore et Diodore de Sicile (L. 1v, C. 34) disent très-positivement qu'elle étoit dans la Thesprotide, je crois devoir préférer leur autorité à celle de Strabon, qui la place dans l'Elide, sous prétexte qu'on ne connoissoit point dans l'Epire, de fleuve qui portât le nom de Selléis; mais les anciens donnoient le nom de fleuves à des ruisseaux qu'on apercevoit à peine, il est donc possible qu'il y en ait eu dans l'Epire un de ce nom, qui fut inconnu du temps de Strabon.
- 25. Pindare (Olymp. vii, v. 36) dit que Tlépolème étoit fils d'Astydamie, fille d'Amyntor. Le scholiaste dit qu'il a suivi en cela Achæus l'historien. Mais l'autre tradition est la plus reçue.
- 26. Voyez sur la colonie qui passa en Sardaigne, Pausanias, L. x, C. 17. J'entrerai dans de plus grands détails dans mes notes sur cet auteur.
- 27. Diodore de Sicile le nomme Eurynomus; ce qui est probablement une faute de copiste. Car Hé-

#### 518 APOLLODORE,

rodore, cité par Athénée (L. 1x, p. 410), le nomme Runomus. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 1212) le nomme Cyathus, et il dit qu'Hercules le frappa. parce qu'il lui avoit versé sur les mains l'eau qui étoit destinée à lui laver les pieds. Hellanicus, cité par Athénée ( ibid. ), le nommoit Archias, et racontoit cette histoire à peu près de la même manière. Il le nommoit ailleurs Chérias, suivant le même auteur; ce qui étoit peut-être une faute de l'exemplaire qu'il avoit entre les mains, comme l'observe Casaubon. Tous ces auteurs disent que cela se passa à Calydon; mais suivant les Phliasiens, cela s'étoit passé dans leur ville, où Hercules, de retour de l'expédition pour les pomines d'or des Hespérides, s'étoit rendu pour quelques affaires. Enée, qui étoit déjà son beau-père, étant venu le voir, ils se donnèrent inutuellement des repas; et ce sut dans un de ces festins, qu'Hercules n'étant pas satisfait de la manière dont Cyathus, l'échanson d'Œnée, lui versoit à boire, lui donna sur la tête un coup dont il mourut (Pausanias, L. 11, C. 13). Athénée semble croire qu'il s'agit de deux enfans qui furent tués dans deux dissérentes circonstances. Il observe que suivant Nicandre, Cyathus étoit fils de Politus, et frère d'Antimachus. Hercules lui consacra une enceinte à Proschium en Ætolia (Athénée, L. 1x, p. 410 et 411).

28. Suivant un fragment cité par Suidas (v. \*\*\*\*), il paroit qu'Hercules avoit aussi Alcinène avec lui. Archiloque avoit traité ce sujet suivant le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 1212), et Dion Chrysos-

319

tôme (Discours 60, 7'. 11, p. 308) lui reproche les longs discours qu'il faisoit tenir à Déjanire qui, tandis que Nessus cherchoit à la violer, rappeloit à Hercules les prétentions que l'Achelous avoit eues sur elle, et tout ce qui s'étoit passé alors; de manière que le Centaure devoit avoir eu tout le temps d'exécuter son projet. Il reproche aussi à Sophocles de ce qu'il fait blesser le Centaure par Hercules, dans le sleuve même; ce qui devoit exposer Déjanire à se nover. Le passage de Sophocles qu'il a en vue, est dans les Trachiniennes, v. 571 et suiv. Déjanire y raconte. elle-même qu'étant au milieu du fleuve, le Centaure porta sur elle une main téméraire : elle appela Hercules, qui le tua d'un coup de slèche. Ptolémée-Héphæstion (dans Photius, p. 244) dit que ce fut Vénus qui, pour se venger de ce qu'Hercules aimoit aussi Adonis, apprit à Nessus ce qu'il falloit faire pour le perdre.

29. Sophocles, dans ses Trachiniennes (v. 581 et suiv.), Ovide, dans ses Métamorphoses (L. Ix, v. 124 et suiv.), et Sénèque, dans Hercules furieux (v. 514), ne parlent que du sang de Nessus, probablement pour ménager l'honneur de Déjanire; mais il paroit, par ce que dit Diodore de Sicile (L. IV, C. 36), que l'affaire étoit bien avancée. ε δὶ Νίστος μεταξύ μισγόμενος, καὶ διὰ τὴν ἀξύτητα τῆς πληγῆς εὐθύς ἀποθιήσκων, ἴφησε τῆ Δηϊανείρα δώσειν φίλτρον ὅπως μηθικιλεύσκου, ἴφησε τῆ Δηϊανείρα δύληση πλησιάσκι παρεκελεύσκου οὖν, λαδοῦσαν τὸν ἰξ αὐτοῦ πεσόντα γόνος, καὶ τοὐτο προσμίζασαν ἵλαιον, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἀκίδος ἀποσθάζος αἴμα, χρίσκι τὸν χιτῶνα τοῦ Ἡρακλίους. « Nessus fut blessó

» dans le moment même de l'action, et la blessure » fut si vive, qu'il mourut presque sur-le-champ; » mais avant d'expirer, il dit à Déjanire qu'il alloit » lui donner un filtre tel, qu'Hercules ne voudroit » plus approcher d'aucune autre femme. Il lui re-commanda donc de prendre sa semence, de la » mêler avec de l'huile et avec le sang qui décou-loit de la plaie, et d'en frotter la tunique d'Her-cules. » Suidas (v. Θορός) rapporte un fragment d'un ancien écrivain, qui racontoit cela à peu près de même. Quelques auteurs prétendoient que Nessus n'étoit pas mort sur-le-champ, et qu'il avoit eu la force de s'enfuir jusque dans le pays des Locriens, surnommés Ozoles (Pausanias, L. x, C. 38).

30. Nous avons vu', chap. vi, le récit d'une aventure pareille qui s'étoit passée dans l'île de Rhodes. Philostrate (Imag. L. 11, C. 24) nomine aussi Thiodamas l'habitant de l'île de Rhodes dont Hercules mangea le bœuf, ce qui prouve que c'étoit la même aventure. Mais le plus grand nombre d'auteurs disent que cela arriva dans le pays des Dryopes, et voici comment le scholiaste d'Apollonius (L. 1, 1212) en fait le récit, peut - être d'après Phérécydes : « Hercules s'étant condamné à l'exil, à cause du » meurtre dont nous venons de parler, passa dans le » pays des Dryopes avec toute sa famille. Hyllus, » son fils, et Lichas, son gouverneur, étant prêts » à se trouver mal de besoin, il demanda quelques » vivres à Thiodamas qu'il trouva sur son chemin. » Thiodamas les lui ayant refusés, Hercules irrité, » prit l'un de ses bœufs, et l'ayant offert en sacri-» fice, » fice, il le mangea avec sa famille. Thiodamas cou-» rut sur-le-champ à la ville des Dryopes, et les ameuta » contre Hercules, qui se trouva réduit à une si grande » détresse que Déjanire elle-même fut obligée de pren-» dre les armes, et elle sut blessée à la mamelle. Cepen-» dant Hercules les défit, tua Thiodamas, et prit avec » lui Hylas, son fils, qu'il éleva; et pour ôter aux » Dryopes l'occasion de se livrer à leur brigandage » habituel, il les força à s'établir dans les environs » de Trachine et du mont Œta, auprès de la Do-» ride, espérant qu'ils deviendroient plus humains » par la fréquentation de gens plus civilisés. » Apollonius a suivi la même tradition dans le poëme des Argonautes (L. 1, 1213 et suiv.); mais il dit qu'Hercules ne chercha à prendre un des bœufs de Thiodamas, que pour avoir un prétexte d'attaquer les Dryopes, et les punir de leurs brigandages. Diodore de Sicile ne parle point de Thiodamas; il dit seulement (L. IV, C.37) qu'Hercules, avec le secours des Méliens, attaqua les Dryopes pour les punir de quelque impiété dont ils s'étoient rendus coupables envers le temple d'Apollon, à Delphes. Suivant Suidas (v. Apriores et Kawees 'Epopulation'), ce fut en apportant le sanglier d'Erymanthe, qu'Hercules leur demanda des vivres qu'ils lui refuserent; mais Erymanthe étoit dans l'Arcadie, et pour apporter ce sanglier à Mycènes, où demeuroit Eurysthée, Hercules ne devoit pas passer par le pays des Dryopes, Si ce fut dans cette expédition qu'Hercules prit Hylas, elle dût précéder de beaucoup l'époque à laquelle la placent Apollodore et Diodore de Sicile, puisqu'Hylas périt encore très-T. II

## 322 APOLLODORE,

jeune dans l'expédition des Argonautes. Voyez la note 34 ci-après.

- 31. Ovide a confondu ce Céyx, avec celui qui avoit épousé Alcyone, sille d'Æole. Mais comme il y avoit au moins cinq générations entre Æole et Hercules, il est aisé de voir qu'il s'est trompé. Celui dont il s'agit ici, étoit père de Thémistonoé, semme de Cygnus (Bouclier d'Hercules, v. 356).
- 32. Les Doriens habitoient encore à cette époque l'Histiæotide, comme le dit très-positivement Diodore de Sicile (L. 1v, C. 37). Strabon, qui nomme leur roi Æpalius, et Etienne de Byzance, qui le nomme Ægimius, disent qu'il avoît été chassé de ses Etats, et qu'il y fut rétabli par Hercules; mais Diodore de Sicile est absolument d'accord avec Apollodore: il ajoute seulement, qu'Ægimius promit à Hercules le tiers de son pays pour l'engager à prendre sa défense. Hercules avoit une armée d'Arcadiens qu'il avoit employée dans presque toutes ses expéditions.
- 33. Ce Coronus étoit probablement celui qui avoit été du nombre des Argonautes, et dont j'ai parlé L. 1, C. 1x, not. 61. Il paroit que précèdemment il avoit eu quelques liaisons avec Hercules, qui étant venu une fois chez lui, y mangea, suivant Pindare, cité par Philostrate (Images, L. 1, C. 24), un bœuf tout entier. On peut voir dans Athènée (L. x, p. 411) ou dans les fragmens de Pindare (Pindari apera ex edit. Heynii, T. 111, p. 110), quelques uns des vers dans lesquels il racontoit cela.

34. Pausanias (L. 1v, C. 54), Diodore de Sicile (L. IV, C. 37) et l'Inscription Farnèse, nomment ce roi Phylas, ce qui me feroit croire qu'il y a eu deux peuplades de Dryopes, ou qu'Hercules leur fit deux fois la guerre; et cette dernière opinion me paroît la plus vraisemblable. Les Dryopes en effet, suivant Phérécydes (Apollonii schol. 1, 1213), avoient pris leur nom de Dryops, fils du sleuve Pénée, et de Polydore, fille de Danaus. ( Plusieurs critiques veulent substituer le nom du Sperchée à celui du Pénée, dans le passage de Phérécydes dont il s'agit, d'après Antoninus Libéralis, C. xxxII. Mais je crois que ce dernier a confondu Polydore fille de Danaus, avec Polydore fille de Pélée, qui, suivant Homère (Il. L. xv, v. 173), eut du fleuve Sperchée un fils nommé Ménesthius. Le Pénée étoit regardé comme le père de tous les peuples de la Thessalie : nous en avons déjà vu plusieurs exemples, et d'après cela je crois qu'il ne faut rien changer). Pour en revenir aux Dryopes, ils habitoient en premier lieu les bords du fleuve Sperchée; ce fut tandis qu'ils étoient la , qu'ils attaquerent Hercules, comme nous l'avons vu (not. 30). Après les avoir vaincus, il les força à s'établir dans les environs de Delphes; mais il est probable qu'ils reprirent leur train de vie ordinaire, et qu'ils profanèrent même le temple d'Apollon, comme le disent Apollodore et Diodore de Sicile, ce qui sorça Hercules à les chasser encore de ce pays; et ce fut alors qu'Eurysthée leur donna une retraite dans l'Argolide, d'où ils passèrent dans la Messénie (Pausanias, L. IV, C. 34). Ces deux guerres ont dû se faire à des époques assez éloignées l'une de l'autre; et Hercules prit probablement

Hylas dans la première. Il est très-possible qu'ils aient eu à chacune de ces deux époques un roi différent. On n'étoit pas d'accord sur leur origine. Le scholiaste de Lycophron (v. 480) et le grand Etymologiste (v. Δρύοψ), disent que Dryops, leur fondateur, étoit fils d'Apollon et de Dia, fille de Lycaon, ce qui semble être aussi l'opinion d'Aristote, cité par Strabon (L. viii, p. 573), qui disoit que Dryops étoit Arcadien; et celle de Pausanias (ibid.) qui le dit fils d'Apollon.

35. Je crois que ce Cygnus est le même que celui dont il a été question un peu plus haut, et qu'Apollodore a été trompé par la diversité qu'il a trouvée entre les auteurs sur le noin de sa mère. C'est le combat d'Hercules contre celui-ci, qui est le sujet du poème intitulé Bouclier d'Hercules. Il avoit, suivant ce poème, épousé Thémistonoé, fille de Céyx. Stésichore avoit aussi fait un poème sur lui (Pindari schol. Olymp. x, v. 19); il y racontoit que Cygnus coupoit la tête aux voyageurs, et que, de ces têtes, il en construisoit un temple à Apollon: il ajoute qu'avec le secours de Mars, son père, il avoit repoussé Hercules; mais ce héros revint à la charge, et le tua. Pindare parle de cette fuite d'Hercules (ibid.); Hésiode n'en dit rien.

36. Amyntor étoit, suivant Strabon (L. 1x, p. 670), fils d'Orménus, qui avoit pour père Cercaphus, fils d'Æole. Mais suivant Achaeus, cité par le scholiaste de Pindare (Olymp. v11, v. 43), Hypérochus fut père d'Eurypyle; de celui-ci naquit Orménus, qui eut pour fils Phérès, père d'Amyn-

tor; la première généalogie me paroit plus vraisemblable. Homère en effet parle en deux endroits d'Amyntor, sous le nom de 'Αμύντορος 'Ορμινίδαο, Απηνηtor, fils d'Ormenus. Il étoit père de Phœnix, qui éleva Achille; il le chassa d'auprès de lui par les raisons qu'on peut voir dans l'Iliade (L. 1x), et il eut pour successeur, Evæmon son frère, ou Eurypyle, fils d'Evæmon, qui commandoit les troupes d'Orménium au siège de Troyes. Orménium est sans doute la même ville qu'Eléones, dont Homère parle dans l'Iliade (L. x, v. 266), et dont on étoit si embarrassé à trouver la position du temps de Strabon; elle avoit pris d'Orménus le nom d'Orménium, mais elle avoit aussi conservé son ancien nom, ce qui arrivoit assez souvent. Diodore de Sicile dit (L. 1V. C. 37) qu'Hercules lui demanda Astydamie sa sille en mariage; Amyntor sachant qu'il étoit marié à Déjanire, la lui refusa; Hercules alors marcha contre lui, prit sa ville, le tua, et enleva Astydamie, dont il eut un fils nommé Ctésippus. Eurypyle, au retour du siège de Troyes, ayant été obligé par un oracle d'aller s'établir dans l'Achaie, comme on le voit dans Pausanias (L. VII, C. 19); Ctésippus, à ce qu'il paroit, prit la couronne, car nous voyons dans le même auteur (L. 111, C. 16), que les fils d'Aristodème épousèrent Lathria et Anaxandra, filles de Thersandre, descendans à la quatrieme génération de ce Ctésippus, et roi d'Eléones. On peut voir la correction que j'ai faite sur ce dernier passage, dans le Magasin Encyclopédique, septième année, T. III. Pindare dit qu'Astydamie, fille d'Amyntor, étoit mère de Tlépolème. Voyez ci-dessus, note 25.

37. Diodore de Sicile ne dit rien de la mort d'Eurytus qui, suivant Homère (Odyssée, L. VIII, v. 226), fut tué à coups de flèches par Apollon. Il paroit, d'après Phérécydes, qu'il s'étoit enfui dans l'Eubée; car je suis persuadé que dans le passage cité par le scholiaste de Sophocles, dont j'ai donné la traduction cidessus (C. vi, note 1), il faut lire : Evporos di l'opoyer eis Eucera, Eurytus s'enfuit dans l'Eubée. On y lit'I pires, mais c'est mal à propos, puisque le scholiaste d'Homère (Odyss. xx1, 23) nous apprend que Phérécydes avoit raconté la manière dont Iphitus avoit été tué par Hercules. C'est probablement cette retraite dans l'Eubée, qui avoit donné lieu à supposer qu'il y avoit dans cette île, une ville nommée Œchalie; peut-être même qu'Eurytus y en avoit fondé une de ce nom. Voici les noms des fils d'Eurytus, dans un fragment d'Hésiode, que le scholiaste de Sophocles nous a conservė (Trachin. v. 263):

'H of imonocomping naddicares Dearering Εύρυτον έν μεγάρεισεν έγείνατο Φίλτατον ὐιόν. Tou d' ujess ivérorto Animy te Rautios te, Toter's T. arribees, not "Imperes & Cos "Appos. Τους δι μιθ οπλοτάτην τέκιτο ξανθήν Ιόλιιαν Αντιόπη κρείουσα Πύλωνος Ναυδολίδαο.

- « La belle Stratonice eut de lui Eurytus, son fils chéri; » Eurytus eut d'Antiope, fille de Pylon fils de Nau-
- » bolus, Déion, Clytius, le vaillant Toxeus et Iphitus,
- » le digne rejeton de Mars. Il eut ensuite la blonde Iole,
- » qui fut le dernier de ses enfans. » Le nom du père d'Eurytus ne nous est pas resté dans ce fragment

d'Hésiode, mais il est probable qu'il le nommoit Mélas, comme Phérécydes dans le passage que j'ai cité (C. vi, note 1). Plutarque dit dans la vie de Thésée, que ce héros maria Périgounis, fille de Sinis, à Déion, l'un des fils d'Eurytus; ce qui prouve qu'ils ne furent pas tués tous, comme le disent Apollodore et Phérécydes.

- 38. L'auteur des Petits Parallèles, attribués à Plutarque (C. XIII, p. 263, t. II, édit. de Wyttembach), dit d'après Nicias, qu'Iole sachant que c'étoit à cause d'elle qu'Hercules assiégeoit Œchalie, se précipita du haut des murs de cette ville; mais que le vent s'étant engouffré dans ses vêtemens, la soutint de manière qu'elle ne se fit aucun mal en tombant.
- 39. Dans l'Argument des Trachiniennes de Sophocles, qui est tiré de la Bibliothèque d'Apollodore, comme l'indique son titre, on lit sei specapaisésis Karain vis Escalas deparapia, et M. Heyne pense qu'il faut corriger conformément à ce passage le texte d'Apollodore, mais cela ne me paroit pas nécessaire. Il y a d'autres différences entre cet argument et le texte que nous avons, qui prouvent, ou qu'il a été fait d'après l'ouvrage même d'Apollodore, ou que s'il a été fait sur l'abrégé que nous avons, l'auteur s'est permis d'y changer quelques mots.
- 40. Il y a dans toutes les éditions qui ont précédé celle de M. Heyne, sis Τραχῖνα τὸν Κήϋκα ἔπεμψε. M. Heyne a mis dans le texte Λίχαν ἐπεμψε; j'en suis d'autant plus surpris, qu'il avoit deviné la véritable leçon, qui étoit indiquée par l'article τὸν. Car il conjecture qu'on pourroit lire τὸν κήρυκα. Cette correction est

d'autant plus heureuse qu'il ne faut ajouter qu'une lettre, qui a pu facilement être oubliée. On sait que Lichas étoit le héraut d'Hercules. Sophocles dans ses Trachiniennes, v. 188.

Έν βουθερεί λειμώνι πρόσπολος Βροεί Λίχας ο κήρυξ ταϋτα,

- « Lichas son héraut, raconte cela dans les prés. » D'après cela, j'ai cru pouvoir admettre cette leçon dans le texte.
- 41. Ces mots sis Tyr Eiferzyr Salarour manquent dans quelques manuscrits, et ils ne sont pas non plus dans l'Argument des Trachiniennes de Sophocles. Les mots and ris Bouries qui précèdent, n'ont aucune liaison avec le récit d'Apollodore, d'après lequel tout cela se passoit dans l'Eubée. Il en est de même de ce qu'il a dit un peu plus haut : προσορμισθείε Κηναία της Ευδοίας, abordant à Cénée dans l'Eubée. En effet, suivant Sophocles qu'Apollodore suit dans tout le reste, Œchalie étoit dans l'Eubée; on ne voit donc pas comment Hercules put y aborder au retour de son expédition. Je n'ai cependant rien voulu retrancher; il me paroît probable qu'Apollodore avoit raconté d'autres traditions sur la mort d'Hercules, et ces mots peuvent y avoir rapport; ils auront été conservés par l'abréviateur, qui n'aura pas remarqué qu'ils contredisoient le reste de son récit.
- 42. Diodore (L. IV, C. 38) dit qu'Hercules envoya Licymnius et Iolas consulter l'oracle de Delphes sur sa maladie: le dieu répondit qu'il falloit le porter sur le

mont Œta, avec tout son appareil militaire, élever un bûcher auprès de lui, et laisser le soin du reste à Jupiter. Le bûcher étant dressé, Hercules pria quelqu'un de ceux qui étoient prèsens d'y mettre le feu. Personne ne voulut s'en charger, à l'exception de Philoctète, fils de Pœas; et Hercules, pour lui marquer sa reconnoissance, lui laissa son arc et ses flèches. Mais suivant Sophocles, ce fut Hyllus lui-même qui mit le feu au bûcher de son père. Le même poëte suppose qu'Hercules avoit dejà usé avec lole des droits de vainqueur; ce héros recommande en effet à Hyllus de l'épouser, et de ne pas souffrir que celle qui avoit couché avec lui, eût aucun autre homme que son fils à ses côtès (Trachiniennes, v. 1241).

Μησ] άλλος άνδρων τοῦς ἱμοῦς πλιυροῖς ὁμοῦ Κλιθεῖσαν αὐτὴν, ἀντὶ σοῦ λάθοι ποτέ · 'Αλλ' αὐτὸς, ὧ παῖ, τοῦτο κήδιυσον λέχος.

Sénèque lui fait dire à peu près la même chose dans son Hercules Œtéen (v. 1495):

Tibi illa pariat, quidquid ex nobis habet.

Ainsi Hercules, suivant ces poëtes, auroit commandé l'inceste à son fils, ce qui n'est guères dans les mœurs des siècles héroiques. Phérécydes y avoit mis plus de vraisemblance, en disant que c'étoit pour son fils que Hercules avoit demandé Iole en mariage, et il est probable qu'il avoit suivi en cela l'ancienne tradition. Il avoit sans doute raconté aussi d'une manière différente, la mort d'Hercules, et il est malheureux que le talent de Sophocles ait fait adopter la tradition qu'il avoit suivie, et nous ait fait perdre toutes les autres.

- 43. Voyez ce que j'ai dit sur Pœas (L. I, C. IX, note 69). Apollodore est le seul qui dise qu'il mit le feu au bûcher d'Hercules. Diodore de Sicile, le scholiaste d'Homère, Ovide et les autres disent que ce fut Philoctètes son fils. Aristote dit dans ses Problèmes (Sect. 30, Probl. I, p. 212), que la maladie d'Hercules étoit l'épilepsie, et que ce fut à cause de lui qu'on la nomma le mal sacré. Dicæarque, cité par Zénobius (Cent. IV, prov. 26), dit la même chose, mais Aristote prétend qu'elle lui étoit naturelle; et suivant Dicæarque, elle étoit la suite de ses longs travaux. C'étoit aussi l'opinion de Plutarque cité par Arnobe (L. IV, p. 144).
  - 44. On peut voir dans Diodore de Sicile (L. 1v, C. 39) la description de la cérémonie par laquelle Junon l'adopta. Il ajoute que Menœtius, fils d'Actor, fut le premier qui lui sacrifia comme à un héros, et que les Athéniens lui rendirent les premiers les honneurs divins. On peut voir dans Athénée (L. v1, p. 245) un jeu de mots assez plaisant sur le mariage d'Hercules avec Hébé.
  - 45. Hercules donna le nom d'Hyllus à deux de ses fils : à celui dont il s'agit ici, et à un autre qu'il avoit eu dans l'île de Corcyre, de Mélité fille du fleuve Ægée ( Apollonii schol. rv, 1169). Van Staveren (Observat. miscellan. T. x, p. 386) suppose mal à propos, d'après Panyasis cité par le scholiaste d'Apollonius ( ibid. ), et d'après Pausanias, qu'Hercules donna aussi ce nom à un fils qu'il avoit eu d'Omphale. Panyasis dit seulement qu'Hercules

étant en Lydie, y sut guéri d'une maladie par le sleuve Hyllus, et que, pour lui témoigner sa reconnoissance, il donna son nom à deux de ses sils.

- 46. Diodore (L. 1v, C. 31) et Ovide (Héroide Ix, 53) nomment Lamus le fils d'Hercules et d'Omphale. Il en eut un autre d'une esclave; Hérodote (L. 1, C. 7) le nomme Alcée, et Diodore le nomme Cléolas. Hérodote dit que c'étoit de lui que les rois de Lydie tiroient leur origine.
- 47. Apollodore a oublié dans cette liste un grand nombre d'enfans d'Hercules. Je vais en faire l'énumération d'après Sevin.
- 1. Acellas; de Malide, esclave d'Omphale. Etienne de Byzance, v. 'Ακίλη.
- 2. Æchinagoras, qu'il eut de Phyllo fille d'Alcimédon, dans l'Arcadie. Pausanias, L. viii, C. 12.
- 3. Antéon, de qui M. Antoine prétendoit tirer son origine. Plutarque, vie de M. Antoine, C. 4.
- 4. Agathyrsus, Gélon et Scythès, qu'il eut de l'E-chidne. Hérodote, L. IV, C. 9.
- 5. Azon, qui avoit fondé Gaza, ville de la Phénicie. Rtienne de Byzance, ν. Γάζα.
  - 6. Brentus. Le même, v. Berriferer.
- 7. Brettus, fils d'Hercules et de Balettia fille de Baletus. Le même, v. Beirles.
- 8. Cyrnus, qui donna le nom de Cyrné à l'île qui porte maintenant celui de Corse. Servius sur Virgile, Egl. 1x, v. 3o.
  - 9. Euclia fille d'Hercules et de Myrto, fille de Me-

nœtius et sœur de Patrocle. Plutarque, vie d'Aristide, C. 20.

- 10. Macaria, fille d'Hercules et de Déjanire, qui se sacrifia pour ses frères. Pausanias, L. 1, C. 32. Euripides dans les Héraclides.
- 11. Phæstus. Pausanias, L. 11, C. 6. Suivant d'autres, il étoit fils de Rhopalus fils d'Hercules. J'en parlerai plus au long dans mes notes sur Pausanias.
- 12. Pandée. Hercules avoit eu dans l'Inde un grand nombre d'enfans, parmi lesquels il n'y avoit que cette seule fille. Arrien, Ind. C. 8.
- 13. Olynthus, qu'il avoit eu de Bolya. Hégésandre cité par Athénée, L. VIII, p. 334.
- 14. Tyrrhénus fils d'Hercules et d'Omphale. Denys d'Halicarnasse, L. 1, C. 28.
- 15. Palans fils d'Hercules et d'une fille d'Evandre. Le même, L. 1, C. 43.
- 16. Latinus fils d'Hercules et d'une fille du pays des Hyperboréens. *Ibid*.
- 17. Aventinus fils d'Hercules et de Rhéa. Virgile, Ænéide, L. vII, v. 656.
- 18. Celtus; de Celtina fille de Brétannus. Parthénius, narr. 30.
- 19. Antiochus, qu'il avoit eu de Midée, fille de Phylas roi des Dryopes. Diodore, L. 1v, C. 31.
  - 20. Polémon, dont j'ai parlé ci-dessus.

J'en oublie sans doute plusieurs. Car, suivant Aristote (*Hist. anim. L.* vII, C. 6), il eut soixante et douze ensans, parini lesquels il n'y avoit qu'une seule fille.

# CHAPITRE VIII

Note 1. Diodore de Sicile (L. 1v, C. 57) dit qu'après sa mort, ses enfans restèrent à Trachine, auprès de Céyx; et l'on voit par Pausanias (L. 1, C. 22) qu'Hercules lui-même y avoit fait sa demeure, depuis qu'Eurysthée l'avoit chassé de Tirynthe. Apollodore s'est donc trompé en disant qu'ils ne s'y rendirent qu'après la mort d'Hercules,

- 2. Longin (du Sublime, C. 27) nous a conservé un fragment d'Hécatée de Milet, historien antérieur à Hérodote, où il est question de cette fuite: «Céyx, » très-fâché de tout cela (probablement des menaces » d'Eurysthée), ordonna sur-le-champ aux Héra- clides de s'en aller. Je ne suis pas, leur dit-il, assez » puissant pour vous défendre; ainsi, pour éviter » votre perte certaine, et les malheurs dans lesquels » vous m'entraîneriez, il faut que vous vous retiriez » chez quelque autre peuple. » Cette fuite des Héraclides prouve la fausseté de ce que dit Strabon sur l'adoption d'Hyllus par le roi des Doriens.
- 3. La guerre que les Athéniens soutinrent pour la défense des Héraclides, étoit un des événemens desquels ils se glorifioient le plus; et leurs poëtes et leurs orateurs laissoient rarement échapper l'occasion d'en rappeler le souvenir. Euripides en avoit tiré le sujet d'une tragédie qui nous est restée. Les Héraclides furent reçus, suivant lui et suivant Phérécydes (Antoninus Liber. narr. 32), par Démophoon fils de Thésée; mais suivant Diodore de Sicile (L. IV, C.

57) et Pausanias (L. 1, C. 32), ce fut Thésée luimême qui leur donna cet asile, et qui prit leur défense. Apollodore ne dit rien du sacrifice de Macaria fille d'Hercules, dont il est question dans Pausanias et dans la tragédie d'Euripides.

4. Diodore de Sicile ( L. IV, C. 57) raconte de la même manière la mort d'Eurysthée. Pindare dit qu'il fut tue par Iolas, à qui Jupiter rendit sa première jeunesse pour le faire assister à ce combat. Le scholiaste dit que, suivant quelques auteurs, il étoit mort auparavant, et qu'il pria les dieux de le laisser revenir sur la terre pour ce combat. Pausanias (L. 1, C. 44) dit aussi qu'Eurysthée fut tué par lui. Phérécydes, dans Antoninus Libéralis, C. 33, et Strabon (L. viii, p. 579) disent bien qu'il fut tué dans ce combat, mais ils ne nomment point celui qui le tua. Cependant Strabon ajoute qu'Iolas lui coupa la tête auprès de la fontaine Macarie. Euripides, qui parle du rajeunissement d'Iolas, dit qu'il prit Eurysthée vivant, et qu'il le présenta à Alcmene. Les Athéniens vouloient lui donner la vie, mais Alcinène le fit mourir malgré eux; et Eurysthée avant de mourir, annonça aux Athéniens que son tombeau seroit fatal aux descendans des Héraclides, c'est-à-dire neux Lacédémoniens avec qui les Atheniens étoient en guerre lorsqu'Euripides sit cette tragédie; ce qui me seroit croire que cette tradition est de son invention. Elle a cependant été adoptée par Isocrates qui dit, dans son Panégyrique (p. 52 et 53), qu'Eurysthée fut fait prisonnier par les Athèniens, qui le livrèrent aux Héraclides; et ces derniers le firent périr d'une manière ignominieuse.

5. On ne convoit pas comment les Héraclides trouvèrent tout à coup des forces suffisantes pour prendre toutes les villes du Péloponnèse, eux qui, sans le secours des Athéniens, n'auroient pu se défendre contre Eurysthée. Diodore de Sicile (L. 1v, C. 58) dit à la vérité, que ce premier succès leur avoit procuré beaucoup d'alliés, et cependant il ajoute qu'ils furent repoussès cette première fois, Hyllus ayant été tué en combat singulier par Echémus roi de Tégée. Je ne sais donc où Apollodore a pris que les Héraclides s'emparèrent de tout le Péloponnèse. Au reste, comme leur retour est une des époques les plus importantes de l'histoire de la Grèce, mais qu'elle est en même temps couverte d'obscurité, je vais chercher à l'éclaircir par quelques conjectures.

Phérècydes, dont Antoninus Libéralis (C. 33) nous a conservé le récit, dit qu'après la mort d'Eurysthée les Héraclides retournérent à Thèbes. ( Κατοικίζονται πάλιν ir Offers, c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de zohir, qui n'offre aucun sens. Comme leur père étoit né à Thebes, et qu'il y avoit demeuré long-temps, on parloit de leur retour à Thèbes, comme de leur retour dans le Péloponnèse, qu'ils n'avoient cependant jamais habite; 'et c'est à ce retour qu'a rapport l'expression xéλir.') Ce retour dut avoir lieu peu de temps après la première guerre de Thèbes; car je crois pouvoir conjecturer que ce fut cette guerre qui les empêcha de se retirer à Thèbes, lorsqu'ils furent obligés de quitter Trachine. Il sembloit plus naturel en effet qu'ils allassent implorer le secours de la ville qui avoit vu naître leur père, que celui d'une ville qui leur étoit étrangère. Il falloit donc que quelque raison empèchat cette ville de les recevoir; et je n'en vois pas d'autre que la première guerre de Thèbes, qui dut avoir lieu à peu près à cette époque. Quelques années après leur retour à Thèbes survint la guerre des Epigones. Les Thébains défaits à Glisante n'osèrent pas retourner dans leur ville; une partie d'entre eux suivit Laodamas fils d'Etéocles, et ils allèrent s'établir dans l'Illyrie. Les autres allèrent, suivant Hérodote ( L. 1, C. 56 ) et Diodore de Sicile (L. 1v, C. 67), attaquer les Doriens, qui habitoient alors l'Histiæotide, les en chassèrent, et s'y établirent à leur place. Seroitce trop hasarder que de conjecturer que ces derniers étoient commandés par les Héraclides? Diodore dit (L. 1v, C. 58) que les Héraclides, après la mort d'Alcmène, allèrent demander à Ægimius la portion de la Doride qu'il avoit donnée à leur père, qui la lui avoit laissée en dépôt. Cette demande n'est-elle pas la même chose que la prétendue expédition des Thébains? Cela paroit très-vraisemblable si l'on considère d'abord, que l'époque est à peu près la mêine, puisque tout cela eut lieu peu de temps avant la guerre de Trayes; en second lieu, qu'il n'est pas probable qu'une portion d'un peuple fugitif, comme l'étoient les Thébains, ait pu s'emparer, à force ouverte, d'une partie du territoire d'une nation qui, peu de temps après, étoit assez puissante pour tenter la conquête du Péloponnèse. Mais en supposant qu'ils se présentèrent avec des chess qui avoient des droits sur le pays, tout s'explique facilement. Enfin, Diodore de Sicile (L. rv, C. 67) dit que les Thébains habitèrent l'Histiæotide conjointement avec les Doriens; ce qui s'accorde très-bien avec ce que l'histoire

toire nous apprend des Héraclides. Car nous voyons qu'ils s'unirent avec les Doriens, de manière à ne former qu'un seul peuple qui se divisa en trois tribus. dont deux prirent le nom des fils d'Ægimius, savoir les Dymanes et les Pamphyliens, et une celui des fils d'Hercules, qui fut celle des Hylléens. Je crois donc qu'Hérodote s'est trompé en disant que les Cadméens (c'est-à-dire les Thébains) chassèrent de leur pays les Doriens, et que ces derniers allerent s'établir sur le Pinde. Voici ce qui a pu donner lieu à son erreur : lorsque les Héraclides vinrent demander la portion de la Doride qui leur appartenoit, ceux des Doriens qui l'occupoient furent obligés d'aller s'établir ailleurs; et comme le Pinde étoit très-voisin de l'Histiæotide, ils y allèrent, mais ils ne formoient pas toute la nation; et il paroît qu'ils continuèrent à ne faire qu'un seul peuple avec les autres. Ce qui me le fait conjecturer, c'est que je vois que quelques écrivains mettent au nombre des villes Doriennes Pindus, qui n'est point nominée par d'autres. Je crois donc que les Doriens n'avoient d'abord que trois villes, et qu'ils fondèrent cette quatrième lorsque les Héraclides furent venus s'établir parmi eux, et que c'est faute d'avoir distingué ces différentes époques, que les auteurs que j'ai cités (L. 1, C. 7, note 14), sont en contradiction. Ce fut de là, sans doute, que les Héraclides partirent pour leur première expédition contre le Péloponnèse. Car ils la firent conjointement avec les Doriens, comme l'observe Pausanias (L. 1, C. 41, et L. VIII, C. 5); ce qui n'auroit pas pu être si cette invasion avoit suivi immédiatement la victoire des Athéniens sur Eurysthée. Ils furent repoussés dans cette première T. II.

. п. х

invasion, et ils y perdirent Hyllus leur chef, comme nous le verrons par la suite. On ignore absolument s'ils revinrent dans leur ancienne patrie, ou si ce fut tandis qu'ils étoient occupés au dehors que les Hestimens, chasses de l'Eubee par les Perrhæbes, vinrent s'en emparer. Quoi qu'il en soit, les Héraclides et les Doriens restèrent tranquilles durant la vie de Cléodæus fils d'Hyllus. Ce fut à cette époque que se fit la guerre de Troyes. Il paroit que les Doriens n'y prirent aucune part, tout au moins n'en est-il pas question dans Homère; et effectivement, les Héraclides, qui jouissoient d'une grande autorité parmi eux, devoient regarder les Atrides coinine des usurpateurs, et par conséquent empêcher les Doriens de se joindre à eux. Leurs forces s'accrurent durant cette guerre, qui épuisa le reste de la Grèce; ils acquirent en outre quelques Etats qui échurent aux Héraclides. Nous avons vu ci-dessus (note 36), que le royaume d'Orménium étoit échu à Ctésippus fils d'Hercules, ou à l'un de ses fils; et il est probable qu'Antiochus ou un de ses descendans s'empara, dans le même intervalle de temps, de la Dryopide, sur laquelle il avoit des droits comme fils de la fille de Phylas leur dernier roi. Ils se trouverent donc alors assez forts pour tenter une nouvelle invasion dans le Péloponnèse, et nous verrons bientôt quel en fut le succes.

6. Il est très-possible que quelques-uns des Héraclides se soient établis dans l'Attique; nous voyons en eff et que les Athéniens avoient donné à l'une de leurs tribus le nom d'Antiochus, fils d'Hercules et de Midée, fille de Phylas; mais ils n'y restèrent pas tous. Voyez Diodore de Sicile (L. IV, C. 58), qui dit que quelques-uns seulement des Héraclides restèrent dans l'Attique.

7. Il y a ici une lacune dans le texte. Hyllus avoit été tué bien avant le règne de Tisamène. En effet, ceux qui ont reculé le plus son expédition. l'ont placée sous le règne d'Orestes; encore Pausanias, qui paroissoit avoir adopté cette opinion dans son premier livre (C. 41), s'est-il corrigé lui-meine dans le huitième (C. 5), où il dit qu'Echémus, qui tua Hyllus. devoit être beaucoup plus ancien qu'Orestes, puisqu'il avoit épousé Lysandra, fille de Tyndare, et puisqu'Agapénor, qui lui succéda, commandoit les Arcadiens au siège de Troyes. Apollodore avoit sans doute adopté la même tradition, car il dit qu'Aristomaque snt tué dans le combat qui se donna sous le règne de Tisamène; or, Aristomaque étoit petit-fils d'Hyllus. Apollodore suppose que c'étoit l'Oracle qui avoit fixé l'épaque du retour des Héraclides, et qu'Hyllus s'étoit trompé sur le sens de l'Oracle, en prenant trois fruits pour trois récoltes, tandis que l'Oracle entendoit par là trois générations, ce qui fait environ quatre-vingt-dix ans. Mais Hérodote et Diodore de Sicile ne disent rien de cet oracle rendu à Hyllus, Hérodote (L. 1x, C. 26) dit qu'Hyllus s'étant présenté pour entrer dans le Péloponnèse, les peuples de cette contrée vinrent à sa rencontre vers l'istlune de Corinthe. Alors Hyllus, pour éviter l'effusion du sang, proposa un combat singulier; sous la condition que s'il étoit vainqueur on lui rendroit ses Etats, et que s'il étoit vaincu les Héraclides ne chercheroient pas avant cent ans à rentrer dans le Péloponnèse. Echémus, fils d'Aéropus fils de Phégée, accepta le

desi, et tua Hyllus; les Héraclides et les Doriens se retirèrent. Diodore de Sicile (L. IV, C. 58) dit qu'on n'étoit convenu que d'une trève de cinquante ans, ce qui me paroit plus vraisemblable. Il ne faut pas considérer, en esset, le temps qui s'écoula depuis la mort d'Hyllus jusqu'à la rentrée des Héraclides, mais celui qui s'écoula jusqu'aux tentatives qu'ils firent, et il paroit que les premières furent faites par Aristomaque, fils de Cléodæus, fils d'Hyllus. Œnomaus, cité par Eusèbe (Préparat. Evang. L. v, p. 210), dit à la vérité que Cléodæus, qu'il nomme Aridæus, en avoit fait une, mais nous verrons qu'il s'est trompé. Quant à celle d'Aristomaque, elle est constante par ce que dit ici Apollodore, par le témoignage de Pausanias (L. 11, C. 7), et par les détails dans lesquels entre Enomaüs. Les Héraclides avoient effectivement des droits sur le Péloponnèse, comme étant les seuls descendans de Danaus, roi d'Argos, qui étoit la métropole du Péloponnèse; car Eurysthée n'avoit point laisse d'enfans (Pausanias, L. II, C. 18).

- 8. Cléodœus (car c'est ainsi qu'il faut écrire, au lieu de Cléolaus) étoit père d'Aristomaque; son nom se trouve donc ici mal à propos, et il faut mettre à la place celui d'Aristomaque, qui étoit en effet père de Téménus, de Cresphontes et d'Aristodème ( Pausanias, ibid. ).
- 9. Apollodore parle ici de deux Oracles différens; de celui qui avoit été rendu à Hyllus, dont il a parlé un peu plus haut, et de celui qui avoit été rendu à Aristomaque, dont il étoit probablement question dans le passage qui nous manque. Comme tout ce qui nous reste de son récit est abrégé d'une telle

manière, qu'on a beaucoup de peine à le comprendre, je suis forcé de citer un passage un peu long d'Œnomaüs, qui nous a été conservé par Eusèbe, dans lequel on trouve des choses qu'on chercheroit vainement ailleurs. Il dit, en parlant à Apollon:

« Les Héraclides ayant jadis entrepris d'entrer dans » le Péloponnèse par l'Isthme, furent repoussés. Ari-» dœus ayant été tué dans cette invasion, Aristoma-» que son fils alla te consulter sur la route qu'il falloit » prendre pour y entrer; il avoit en effet le même » projet que son père. Tu lui répondis: Prends le che-» min étroit, les Dieux te donneront lavictoire.

» projet que son père. Tu lui répondis : Prends le che-» D'après cet oracle, il prit son chemin par l'Is-» thine, et il y fut tué dans un combat. Téménus, » son malheureux fils, fut le troisième de cette famille » infortunée qui vint te consulter, et tu lui rendis la » même réponse qu'à Aristomaque son père. Mais, » te répondit-il, c'est en se conformant à cet Oracle, » que mon père a été tué; alors tu lui dis : ce n'est » point par la terre que je t'ai indiqué le chemin » étroit, mais par celle au large ventre (il étoit dif-» ficile en effet de nommer tout simplement la mer). » Alors celui-ci se disposa à passer la mer, en faisant ce-» pendant tout ce qu'il falloit pour faire croire qu'il » feroit son invasion par terre. Il établit en conséquence » son camp entre Naupacte et Rhypes. Sur ces entre-» faites, Hippotès fils de Phylas tua d'un coup de » slèche Carnus Ætolien, et il sit bien à mon avis. » Aussitôt la peste se met dans l'armée, et Aristodeme » lui-même meurt. L'armée se retire, et Téménus » va se plaindre à toi du peu de succès de son entre-» prise. Il reçoit pour réponse, qu'il est puni de la

- » mort de l'envoyé des dieux. Il reçoit aussi en ré-
- » ponse d'autres vers, par lesquels on lui ordonne
- » d'adresser des prières à Apollon Carnien. Le pre-
- » mier oracle étoit :
  - » I'u as tué notre Envoyé, tu en supportes la
- » punition. Mais que peut-on faire, demanda Té-
- » mėnus, pour apaiser votre colere? Fais vœu
- » que tu rendras un culte à Apollon Carnien. »

J'ai inséré dans le texte de ce passage les corrections proposées par Henri de Valois (*Emendat. L.* 1, C. 3) et par d'autres, pour le rendre intelligible. Il me reste à faire quelques observations.

Enomaus nomme Aridæus le fils d'Hyllus que tous les autres nomment Cléodæus. Je n'ai cependant rien voulu changer, parce qu'il peut avoir suivi des auteurs différens. Quant à ce qu'il dit qu'il avoit péri dans une de ces expéditions, je crois qu'il s'est trompé; puisque tous les autres disent qu'Aristomaque fut le premier après Hyllus, qui tenta le retour dans le Péloponnèse. Les mots iz zazoduluerer relives, le troisième de cette famille infortunée, qu'Enomaus avoit pris de quelque poète, l'auront trompé. Il aura pris Aridæus pour le premier de ces infortunés, tandis que c'étoit Hyllus; Apollodore dit en effet qu'il avoit consulté l'oracle de Delphes. Aristomaque le consulta ensuite; Téménus étoit par conséquent le troisième qui le consultoit.

Elevepoès est, suivant Galien, un mot Ionien qui signifie étroit. Ainsi l'Oracle lui avoit ordonné de prendre le chemin étroit, et Aristomaque crut que c'étoit l'Isthme que l'Oracle lui indiquoit, tandis que c'étoit le trajet de Naupacte à Rhium, qui est effec-

tivement très-étroit. C'est pourquoi l'Oracle lui dit: je lui avois ordonné de prendre le chemin étroit non par la terre, où rate yu, mais par celle au large ventre, rate tui supropédose, c'est-à-dire la mer. Le passage qui a rapport à cet oracle, est absolument inintelligible dans Apollodore, malgré toutes les corrections qu'on a proposées, et je le crois mutilé. C'est pourquoi j'y ai remis l'astérisque que M. Heyne avoit ôté, quoiqu'il n'ait pas proposé de meilleure leçon. Mais on peut être assuré que le sens est à peu près celui que je viens d'y donner. Voyez aussi le scholiaste de Thucydides (L. 1, C. 12).

10. Naumnyën signifioit construire des vaisseaux. C'est de là qu'est venu le nom de Naupacte.

11. Œnomaŭs, comme nous l'avons vu dans la note précédente, suppose que cette mort fut la punition du meurtre de Carnus qu'Aristodeine n'avoit pas vengée, et par conséquent qu'elle n'arriva qu'après. Pausanias ( L. III , C. I ) dit qu'Aristodème fut tué à Delphes, mais qu'on varioit sur l'auteur de sa mort. Il avoit été tué, suivant les uns, par Apollon irrité de ce qu'au lieu de consulter son Oracle, il s'étoit adressé à Hercules qu'il avoit rencontré, pour savoir quand les Héraclides pourroient rentrer dans le Péloponnèse. Suivant d'autres, ajoute Pausanias, il fut tué par les fils de Pylades et d'Electre, cousins de Tisamène fils d'Orestes, contre qui Aristodème entreprenoit cette expédition; et cette dernière opinion lui paroît la plus vraisemblable. Mais les Lacédémoniens prétendoient, suivant Hérodote (L. vi, C. 52), que c'étoit Aristodeine lui-même qui les avoit amenés dans la Laconie, qu'il y avoit été leur premier roi, et qu'il l'étoit déjà lorsqu'il avoit eu ses deux fils; il ajoute qu'ils ne s'accordoient en cela avec aucun poëte. Argie sa femme étoit fille d'Autésion fils de Tisamène, fils de Thersandre fils de Polynice. Elle étoit sœur de Théras qui fonda la colonie de Théres ( Hérodote et Pausanias, ibid.).

12. Ce Carnus étoit de l'Acarnanie, suivant Pausanias (L. 111, C. 13). Conon (Narr. 26) dit qu'on donnoit ce nom à un spectre d'Apollon (páque Anos) qui suivoit les Doriens et leur prédisoit l'avenir, et qui fut tué par Hippotés; ce qui paroit assez difficile à concevoir. J'entrerai dans de plus grands détails dans mes notes sur Pausanias, L. 111, C. 13.

13. J'ai déjà parlé de cet Oxylus (L. 1, C. vIII, not. 2). Il est probable, d'après Pausanias (L. v. C. 3), et surtout d'après l'inscription citée par Strabon (L. XI, p. 712), qu'il faut lire ici te Aimeres, au lieu de 🚎 'Ardeaiperes. Il reste une difficulté, c'est que, suivant cette inscription, il descendoit à la dixième génération d'Ætolus, tandis que, suivant celle que j'ai établie dans la note que j'ai citée, il n'en descendroit qu'à la huitième. Ætolus - Calydon - Protogénie - Oxylus - Andræmon - Thoas -Hæmon - Oxylus. Cette genealogie est cependant appuyée du témoignage de Pausanias (L. v. C. 3), qui dit que Thoas descendoit à la sixième génération d'Ætolus fils d'Endymion; il est donc probable que l'auteur de l'inscription s'est trompé. Ce fut vraisem blablement pour donner plus de merveilleux à tout cela, que les poëtes imaginèrent l'Oracle dont parle Apollodore. Car il étoit tout naturel, comme l'observe Pausanias, qu'Oxylus donnât du secours aux Héraclides dont il étoit parent; car Gorgé, mère de Thoas son

grand-père, étoit sœur de Déjanire mère d'Hyllus. Le même Pausanias dit que c'étoit le mulet d'Oxylus qui étoit borgne. On verra la suite de son histoire dans cet auteur, L. v, et dans mes notes.

- 14. Polybe (L. 11, C. 41) et Pausanias (L. 11, C. 18) disent que Tisamène ne fut point tué, et qu'il se retira dans l'Achaie, d'où il chassa les Ioniens.
- 15. Pausanias (L. 11, C. 28) dit que, suivant quelques auteurs, Pamphylus épousa Orsobie fille de Déïphonte successeur de Téménus; ce qui ne s'accorde pas avec ce que dit Apollodore.
- 16. Le surnom de Patrous étoit celui que chaque nation Grecque donnoit au dieu de qui elle prétendoit tirer son origine. Jupiter, père d'Hercules, étoit honoré sous le nom de Patrous par tous les peuples d'origine Dorienne. Il n'en étoit pas de même chez les Ioniens; et Platon observe (T. 1, p. 302, édit. de H. Etienne) que ni les Athéniens, ni les autres peuples Ioniens ne connoissoient Jupiter Patrous. Ils donnoient ce surnom à Apollon père d'Ion, de qui ils prétendoient descendre.
- 17. Les noms des fils de Téménus sont absolument diffèrens dans Pausanias (*ibid.*). Il les nomme Cisus, Cérynès, Phalcès et Agræus. Ce dernier ne voulut point aider ses frères à enlever Hyrnétho leur sœur à Déïphonte; et ce fut probablement pour cela que ses frères le chassèrent; car je crois qu'il est le même que l'Archélaüs dont parle Hygin Fab. 219), qui se rendit maître du royaume de Macédoine, et qui avoit fourni à Euripides le sujet d'une tragédie. J'aurai occasion dans mes notes sur Pausanias de faire des recherches plus étendues sur l'histoire de ces premiers Héraclides.

### 346 APOLLODORE, NOT., LIV. 11.

- 18. Déiphonte étoit, suivant Pausanias (L. 11, C. 19), fils d'Antimaque fils de Thrasyanor fils de Ctésippus fils d'Hercules. Mais comme Hercules avoit eu deux fils de ce nom, l'un de Déjanire, l'autre d'Astydamie fille d'Amyntor, on ne sait duquel des deux il descendoit.
- 19. Il y a dans le texte reisever Trans in pure ; ce qui n'offre aucun sens. J'ai adopté dans ma traduction la correction de Tannegui Lefebvre, qui propose de lire reisever ruras. On pourroit aussi lire Transious, les Titaniens. Il y avoit effectivement dans la Sicyonie un peuple de ce nom; mais comme l'histoire de la mort de Téménus nous est inconnue d'ailleurs, il est très-difficile de savoir comment il faut corriger. Pausanias dit bien que ses fils le firent périr, mais il ne dit pas comment.
- 20. Désphonte ne succéda point à Téménus, comme le dit Apollodore. Une partie de l'armée ne voulant point obéir aux meurtriers de Téménus, alla avec lui s'établir à Epidaure. Mais le trône d'Argos fut occupé par Cisus, l'ainé des fils de Téménus. Pausanias, L. II, C. 19, 26.
- 21. Toute cette histoire est, à ce qu'il paroit, de l'invention des poëtes tragiques. Car Cresphontes, suivant Pausanias (L. IV, C. 3), fut tué par les principaux de la Messénie, parce qu'il favorisoit trop le bas peuple. Mérope sa femme étoit fille de Cypsèle roi d'Arcadie, qui sauva Æpytus. Dans la tragédie d'Euripides, Cresphontes avoit été tué par Polyphontes son frère, qui voulut ensuite épouser Mérope sa veuve. Voyez Aulugelle, L. VII, C. 3, et Hygin, Fab. 137.

# NOTES SUR APOLLODORE.

LIVRE TROISIÈME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Note 1. Il y a dans le texte παραγινόμενος εἰς Εὐρώπη. M. Heyne croit qu'il faut lire εἰς Φοινίκη, parce que ce fut effectivement dans la Phoenicie qu'Agénor vint s'établir; mais comme elle ne dût prendre ce nom que sous le règne de Phoenix, je ne crois pas ce changement admissible.

- 2. Suivant Phérécydes, cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 111, v. 1185), Agénor épousa
  Danno, fille de Bélus: il en eut pour enfans Phœnix, Isée, qu'Ægyptus épousa, et Mélie, qui fut
  mariée à Danaüs. Agénor épousa ensuite Argiope,
  fille du Nil, et il en eut Cadmus.
- 3. C'étoit l'opinion d'Homère (II. L. xiv, v. 321), d'Hésiode et de Bacchylides, cités par le scholiaste d'Homère (II. L. xii, v. 396), de Phérécydes, comme on l'a vu dans la note précédente, car il ne la mettoit point dans le nombre des enfans d'Agénor, et d'Hellanicus, cité par le scholiaste d'Homère (II.L. 11, v. 494). Hérodote, qui parle de son enlèvement (L. 1, C. 1),

dit qu'elle étoit fille d'un roi de Tyr, mais il ne nomme pas ce roi. Le scholiaste d'Euripides (*Phæniss.* v. 5) dit qu'Agénor eut d'Antiope, ou plutôt d'Argiope (comme lit Walckenaer, d'après le passage de Phérécydes que j'ai cité), fille de Bélus, Cadmus, Cilix et Phœnix. Ce dernier eut de Télèphe, fille d'Epiméduse, Pirus, Astypalée, Europe et Phœnice.

4. Il y a dans le texte : wiwles dià rus badaoons Podou άποπλέων ταῦρος, ce qui n'offre aucun sens; aussi M. Heyne croit qu'il faut retrancher ces mots. Sevin propose de lire jodou amomnian ravipos. Il se jeta dans la mer sous la forme d'un taureau, dont l'haleine sentoit la roce. Et il cite à l'appui de sa correction un passage d'Eustathe (p. 989, L. xxxv), qui dit que Rhadamanthe fut nommé 'Padapartes . έωτί, φασιν, ή μήτης έμάνη, του δίσοι, πάνυ έρωτικώς διετίθη περί ρόδα, απερ ο αυτήν άρπάσας ταυρος προίσxero, parce que sa mère devint folle, c'est-à-dire tres-amoureuse; à cause des roses que le taureau qui l'enleva lui présentoit. Eustathe a pris cela dans le grand Etymologiste (v. Padauareus), qu'il faut suppléer d'après le passage que je cite. Mais d'abord, on ne dit jamais podou au singulier, dans une pareille circonstance; et en second lieu, dans le passage d'Eustathe il ne s'agit que de roses présentées par le taureau, et non de l'odeur qu'il exhaloit. Je crois qu'il faut lire xpoxou amouveur raupes, et je fonde cette conjecture sur le passage suivant du scholiaste d'Homère, qui dit (Il. L. x11, v. 397) que Jupiter, ήλλαξεν αυτόν είς ταυρον δολις, άπο του σθόματος πρόπον πνέων, την Εθρώπην άπατήσας εξάσλασι. S'étant changé en taureau, dont l'haleine sentoit le safran, il trompa Europe, et l'emporta. Il cite Hésiode et Bacchylides, comme les auteurs de cette tradition (voyez encore le même scholiaste Il. L. v, v. 529). Apollodore a conservé, à ce qu'il paroit, leurs expressions; ce qui lui arrive souvent. On peut voir l'histoire de cet enlèvement dans Ovide (Métam. L. 11, v. 836), et dans la seconde Idylle de Moschus.

- 5. Le Sarpédon dont parle Homère (Il. L. 11 et L. v1), n'est pas le même que le frère de Minos; et il vécut plusieurs générations après. Ils ont cependant été confondus par plusieurs auteurs.
- 6. Téléphasse étoit la femme de Phœnix, suivant Moschus (Id. 11, v. 40), et suivant le scholiaste d'Euripides, que j'ai cité note 3, si toutefois elle est la même que Télèphe, dont ce scholiaste parle.
- 7. Astérion étoit fils de Tectamus ou Tectaphus, l'un des fils de Dorus, fils d'Hellen. Tectamus étoit venu, suivant Andron cité par Etienne de Byzance (υ. Δω-ρίω), et suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 60), s'établir dans cette île avec des Doriens, des Achæens et des Pélasges, qu'il avoit amenés de la Thessalie. Ce fut probablement à cause de cette origine commune, que les Lacédémoniens conservèrent toujours de très-grandes liaisons avec les habitans de l'île de Crète.
- 8. Miletus étoit, suivant Nicandre, cité par Antoninus Libéralis (C. 30), fils d'Apollon et d'Acacal-

lis, fille de Minos. Craignant la colère de son père, elle l'exposa aussitôt après sa naissance dans une forêt; des louves prirent soin de lui et l'allaitèrent, jusqu'à ce que des bergers l'ayant rencontré l'emportèrent chez eux et l'élevèrent. Etant devenu grand, il étoit si beau que Minos en devint amoureux, et voulut même user de violence envers lui. Ce jeune homme, pour s'y soustraire, s'ensuit durant la nuit, par le conseil de Sarpédon, et se retira dans la Carie, où il fonda la ville qui portoit son nom, et il y épousa Idothée, fille d'Eurytus, roi de Carie. Ovide, dans ses Métamorphoses (L. Ix, v. 442), nomine Miletus Deioniden, fils de Déion ou de Déionée; on ne sait pas qui il entend par là. Mais l'opinion la plus commune est celle qui est rapportée ici par Apollodore; elle a été suivie par le grand Etymologiste (v. Milaros) et par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 186). Ce dernier ajoute que, suivant quelques auteurs, il étoit fils d'Euxantius, fils de Minos (car il faut lire dans ce passage Miraes au lieu de Mizavos. Nous verrons bientôt en effet qu'Euxantius étoit fils de Minos). Ovide dit qu'étant devenu grand, il inspira par son courage des inquiétudes à Minos, et pour les faire cesser, il quitta le pays. On voit par cette histoire, et par celle d'Atymnius, que l'amour des garçons étoit très-répandu chez les Crétois : il y étoit même autorisé par les lois, et c'étoit pour excuser ces lois, qu'ils avoient, suivant Platon (de Legibus, T. VIII, p. 28), inventé la fable de l'enlèvement de Ganymède par Jupiter. On peut voir, sur cet usage influne et sur les lois qui le concernoient, un fragment d'Ephore, rapporté par Stra-

bon (L. x. p. 730), et le mémoire sur la Législation de Crète de mon savant ami M. de Ste.-Croix, (p. 388 et suiv. ). Le Législateur introduisit cet amour, suivant Aristote (Polit. L. 11, C. 8, p. 212), pour mettre des bornes à la population, en tenant les hommes séparés des femmes. C'étoit par la même raison, sans doute, que Solon avoit cherché à encourager cet amour à Athènes, en le désendant aux esclaves ( AEchines , Orat. in Timarchum. Orat. Grecs, T. 111, p. 147, et Sam. Petit, Lois Attiques, p. 567). Cette défense prouvoit, comme l'observe fort bien Æschines, qu'il le permettoit aux hommes libres. Je sais bien que Plutarque, en citant cette loi dans son Dialogue sur l'Amour ( T. 1x, p. q et 10), cherche à y mettre un correctif, en disant que Solon n'avoit entendu parler que d'un amour honnète; mais deux vers de ce philosophe qu'il cite un instant après, font connoître de la manière la moins équivoque ce qu'il entendoit par l'amour des jeunes gens. On doit chercher l'origine de ce goût dépravé dans la manière de vivre précaire de presque tous les anciens habitans de la Grèce. Les arts nécessaires à la vie, le commerce, l'agriculture y avoient fait si peu de progrès, qu'ils étoient toujours dans le cas de craindre l'excès de la population, à cause des troubles qui en étoient ordinairement la suite. Aussi. presque tous les anciens Législateurs avoient-ils pris des précautions contre cet excès, et Aristote (L. VII, C. 16 de ses Politiques) en fait un précepte, en recommandant de ne permettre aux homines et aux semmes d'avoir des ensans qu'à une certaine époque, et en conseillant de faire avorter les femmes.

Q. Voyez, sur Sarpedon, Hérodote (L. 1, C. 173). Nous avons déjà vu qu'il avoit été confondu avec Sarpédon, fils de Jupiter et de Laodamie, fille de Belléroplion, qui combattoit à Troyes pour la défense des Troyens; et c'est par une suite de cette confusion, que quelques poëtes ont dit que Jupiter l'avoit fait vivre trois générations. Mais le passage d'Hérodote que j'ai indiqué suffit pour les faire distinguer. Le Sarpédon dont parle Homère, régnoit sur une partie des Lyciens, et ils ne prirent ce nom que postérieurement à l'ancien Sarpédon. Diodore de Sicile (L. III, C. 79) dit qu'il eut un fils nomine Evandre qui lui succeda, et qui, ayant épousé Déidamie, fille de Bellérophon, en eut le second Sarpédon. Il paroit, par ce que dit Hérodote (L. 1v, C. 5), qu'Europe passa dans la Lycie avec son fils. Quant à Atymnius, ou plutôt Atymnus, on le croyoit fils de Phœnix, fils d'Agenor et de Cassièpée, fille d'Arabus; mais, dans la vérité, il étoit fils de Jupiter (Apollonii schol. L. 11, 178). Comme Europe étoit, suivant l'opinion la plus vraisemblable, fille de Phœnix, Atymnus passoit pour son frère, et c'étoit en cette qualité qu'on lui rendoit, suivant Solin (p. 22), un culte à Gortyne en Crète. On ne voit donc pas comment il avoit pu être aimé par Sarpédon, fils d'Europe.

10. Ephore, cité par Strabon (L. x, p. 730), dit qu'il y avoit eu un ancien Rhadamanthe qui avoit civilisé les habitans de l'île de Crète et leur avoit donné des lois, et que Minos avoit cherché à l'imiter. Effectivement, Pausanias (L. viii, C. 53) dit, d'après Cinæthon, poëte

poëte très-ancien, qu'il y avoit eu un Rhadamanthe qui étoit fils d'Héphæstus, fils de Talus, fils de Crès. Celui dont il s'agit ici régna sur plusieurs îles, suivant Diodore de Sicile (L. v, C. 79), et leur donna des lois très-sages. Il paroît même, par ce que nous avons vu au sujet d'Hercules, que quelques-unes de ces lois furent adoptées dans la Grèce.

11. Acallé est sans doute celle que d'autres auteurs nomment Acacallis. Apollonius de Rhodes (L. IV, v. 1491) dit qu'elle sut séduite par Apollon. Minos s'étant aperçu qu'elle étoit enceinte, l'envoya dans la Lybie, où elle accoucha d'Amphithémis et de Garamante. Alexandre, cité par le scholiaste de ce poëte, dit qu'elle avoit eu commerce avec Apollon et avec Mercure; qu'elle avoit eu du premier de ces Dieux Naxus, et du second, Cydon, qui fonda Cydonia, dans l'île de Crète. Pausanias (L. VIII, C. 32) dit aussi que Cydon étoit fils de Mercure et d'Acacallis, fille de Minos. Nous avons vu ci-dessus (not. 8) que, suivant Nicandre, elle étoit mère de Miletus. Elle étoit probablement la même que la nymphe Acacallis, avec laquelle les habitans d'Elyros, dans l'ile de Crète, disoient qu'Apollon avoit couché dans la maison de Carmanor, et elle en avoit eu, suivant eux, deux fils, Phylacide et Phylandre (Pausanias, L. x, C. 16).

12. On peut voir, sur ce taureau, le Commentaire de Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 1, p. 339.

3

т. п.

### CHAPITRE II.

Note 1. Il y a dans le texte sina aut vis Krits imariu, larsqu'elle revenait de Crète. M. Heyne croit que ces mots sant une addition de quelque copiste, c'est pourquoi je les ai mis entre deux crochets. Il observe cependant qu'un critique propose de lire aut vis Kritspias, de Créténie.

- 2. Il ne faut pas confondre ce Nauplius avec Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone, fille de Danaus. Voyez L. 11, C. 1, not. 49.
- 3. Apollodore a suivi ici l'opinion la plus vraisemblable, en donnant Plisthènes pour père à Agamemnon et à Ménélas. Beaucoup d'autres auteurs les disent fils d'Atrée lui-même, et se sondent sur Homère, qui les nomme souvent les Atrides. Mais comme Plisthènes leur père n'avoit rien fait de remarquable, ils avoient pris le nom de leur grand-père, et regardoient même comme une injure qu'on les désignat par celui de Plisthènes. C'est au moins ce que nous apprenons de Dictys de Crète (L. v, C. 16), qui, après avoir parle de la mort d'Ajax et des funérailles que lui firent les chefs de l'armée grecque, dit : Atque exinde contumeliis Agamemnonem, fratremque agere, eosque non Atridas, sed Plisthenidas et ob id ignobiles appellare. « Alors les » chess se mirent à dire des injures à Againemnen » et à son frère, et à leur dire qu'ils n'étoient pas » Atrides, mais Plisthénides, et nés d'un père sans » mérite. » Hésiode avoit adopté cette tradition,

suivant le scholiaste d'Homère (Il. L. 1, v. 7). Stésichore, dans des vers conservés par Plutarque (de sera numinis Vindicta, I'. 111, p. 239, édit. de Wyttembach), donne à Agamemnon le surnom de Plisthénide. Euripides, dans sa tragédie des Crétois, citée par le scholiaste de Sophocles (Ajax, v. 1295), disoit qu'Aérope ayant été corrompue par un valet, Catrée s'en aperçut, et la livra pour la noyer à Nauplius, qui, en ayant eu pitié, la maria à Plisthènes. Sophocles dit à peu près la même chose dans Ajax (v. 1310). Voyez Méziriac sur Ovide, T. 11, p. 250.

#### CHAPITRE III.

Note 1. Il y a dans le texte and votes and Modes. Divers savans proposent de lire and votes à Modes, et un fils naturel nommé Molus. Sevin observe fort bien qu'aucun auteur n'a dit que Molus fût fils naturel de Deucalion. Il croit donc que ces mots and votes cachent le nom d'un des fils de Deucalion, et il pense l'avoir trouvé dans celui que prend Ulysse, lorsqu'il parle à Pénélope sans vouloir être reconnu par elle; il lui dit (Odyssée, L. xxx, v. 181):

Aconalis di pi irinre nai 'Idopicija ăsaura 'All' i pir ir risere nopariere 'Ilico ilea
'Ωχεί ăpi 'Arpeldijere ipol of δεομα nlovede Albar,
'Οπλότερος γενες - i of άρα, πρότερος nai άρείας.

« Dencalion m'a donné le jour, ainsi qu'au roi Ido-

» ménée ; mais Idoménée est allé avec les Atrides au

Digitized by Google

- » siége de Troyes; quant à moi, mon nom est Æthon; » je suis plus jeune que lui, il est plus âgé et plus vail» lant que moi. » Il croit donc qu'il faut mettre éci
  » à la vérité que cet Æthon étoit un personnage de l'invention d'Ulysse; mais il me paroit que Lycopq ron ne pensoit pas de même, car il le compte parmi les frères d'Idoménée. D'ailleurs, Homère n'auroit pas fait emprunter à son héros le nom d'un personnage imaginaire. Je crois donc cette conjecture à peu près certaine.
- 2. On n'est point d'accord sur le père de Molus. Diodore de Sicile (L. v, C. 79) dit qu'il étoit fils de Minos; et Sevin croit que c'étoit aussi l'opinion de Dictys (L. I, C. 1); car, en parlant de la succession de Catrée, il dit qu'à l'égard de ses Etats, ils furent partagés entre Idoménée et Mériones : Hæc quippe Idomeneus cum Merione, (Deucalionis Idomeneus, alter Moli) jussu ejus seorsum habuere. « Quant à ses Etats, Idoménée et Mériones als, l'un » de Deucalion, et l'autre de Molus, les partagérent » entre eux, d'après ses ordres. » (J'ai ponctué ce passage d'après l'observation de Jos. Mercérus, qu'on a négligée dans l'édition Ad usum Delphini). Hygin dit aussi qu'ils avoient autant de vaisseaux l'un que l'autre: Idomeneus Deucalionis filius a Creta navibus XL. Meriones, Moli et Melphidis filius a Creta navibus XL. « Idoménée, fils de Deucalion, » de Crète: 40 vaisseaux. Mériones, fils de Molus et de » Melphis, de Crète: /o vaisseaux. » Ce qui suppose qu'ils avoient autant de pouvoir l'un que l'autre.

Mais cela ne prouve pas, comme le croit Sevin, qu'ils fussent à peu près du même âge. Idoménée, en effet, étoit l'un des chefs les plus âgés de la Grèce, car Homère dit, dans l'Iliade (L. XXIII, v. 361), que bien qu'à moitié blanc, il ne laissa pas que de mettre les Troyens en fuite. Il n'étoit donc pas surprenant que son neveu se trouvât avec lui. Mériones, suivant Homère, étoit l'un des compagnons d'armes d'Idoménée, mais il ne donne nulle part à entendre qu'ils fussent parens. Nous ne savons presque rien de l'histoire de Molus. Plutarque, dans son traité des Oracles qui ont cessé (T. 11, p. 709, édit. de Wytembach), dit que Molus, père de Mériones, ayant violé une nymphe, fut trouvé le lendemain sans tête.

- 3. Il y a dans toutes les éditions µvi dideur, poursuivant un rat. Mais on y a mis cette leçon d'après
  le scholiaste de Lycophron (v. 811); car les manuscrits portent µvias. µvias. µla, µvia, ce qui me fait
  croire qu'il faut lire µviar, une mouche, ce qui à
  plus de rapport avec un tonneau de miel. L'autorité
  de Tzetzès ne doit pas beaucoup nous arrêter; nous
  avons en effet déjà vu plusieurs fois qu'il avoit suivi
  de mauvaises leçons. Hygin (Pab. 136) dit que ce
  fut en jouant à la paune, qu'il se laissa tomber
  dans un tonneau de miel.
- 4. L'Oracle lui répondit, suivant Hygin (Fab. 136), qu'il étoit né un monstre dans sa maison, et que celui qui pourroit le définir, lui feroit retrouver son fils: Minos ayant questionné ses domestiques, apprit

qu'il venoit de naître dans ses étables un veau qui changeoit trois fois de couleur dans la journée, étant blanc le matin, rouge à midi et noir le soir. Ce fut à cause de cela que Polyidus le compara au fruit de la ronce, qui a ces trois couleurs, suivant ses degrés de maturité. Il est même assez ordinaire de voir sur la même branche des fruits de trois couleurs différentes.

5. Polyidus étoit fils de Cœranus, fils d'Abas, fils de Mélampe suivant Pausanias (L. 1, C. 43). Suivant Phérecydes, cité dans une scholie publiée par M. Heyne (Homeri. Il. L. XIII, v. 663, T. VI, p. 648), il étoit fils de Cœranus, fils de Clitus, fils de Mantius, fils de Mélampe. Il avoit épousé Eurydamie, fille de Phylée, fils d'Augias, et il en avoit eu deux fils, Euchénor et Clitus, qui allerent au siège de Troyes, où Euchénor fut tué par Alexandre. Un auteur dont Suidas rapporte les expressions, mais qu'il ne nomme pas, dit que Glaucus fut ressuscité par un devin de la ville de Galeotis en Sicile. Voici ses expressions, v. 'Aziopura : « Il y avoit dans la ville de Galéotis un homme » très - habile dans l'art de dire quelle seroit l'issue » des maladies, et de remédier aux intempéries des " saisons; il savoit deviner par certaines cérémonies » religieuses les causes de la stérilité de la terre et » des animaux, changer cette disposition et donner » des moyens pour rétablir l'abondance et la fécon-» dité. On dit que Minos l'engagea à force de pré-» sens à venir dans l'île de Crète, et à s'y livrer à » cette recherche si célèbre, de ce qu'étoit devenu » Glaucus, son fils. » Je serois assez tenté de croire que ce fragment est tiré de l'Histoire Universelle de Nicolas Damascène. Galéotis ou Hybla étoit une ville de la Sicile, dont les habitans étoient célèbres par leurs connoissances dans l'art de prédire l'avenir.

- 6. Polyidus, suivant Euripides, découvrit d'abord, par le moyen d'un aigle marin, que le corps de Glaucus n'étoit point dans les flots; une chouette lui fit ensuite connoître qu'il étoit dans un tonneau de miel, et Ælien (Hist. Anim. L. v, C. 2) reprend Euripides à ce sujet, parce que, dit-il, il n'y avoit point de chouettes dans l'île de Crète. Voyez la diatribe de Walckenaer, sur les fragmens d'Euripides (p. 201). Suivant quelques auteurs, il avoit été ressuscité par Æsculape, comme nous le verrons par la suite.
- 7. Minos enferma Polyidus dans le tombeau de Glaucus, suivant Palæphate (C. 27) et Hygin (Fab. 136). Ce dernier ajoute qu'il lui laissa une épée.
- 8. Polyidus, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 811), cherchoit à se faire tuer par ce serpent, et ce fut en le provoquant pour l'irriter, qu'il le tua. Hygin dit que craignant qu'il ne dévorât le corps de Glaucus, il le tua d'un coup d'épée.
- 9. Il y a dans toutes les éditions précédentes els rè cléma immoléran. J'ai mis immoléran d'après le scholiaste de Lycophron (v. 811), comme l'avoit déjà proposé M. Heyne. Servius, sur Virgile (Alnéide, L. 11, v. 247), raconte que Cassandre promit à Apollon de céder à ses désirs, s'il vouloit lui appren-

dre l'art de la divination. Lorsqu'elle l'eût appris, elle ne voulut plus tenir sa promesse; alors Apollon lui demanda au moins un baiser, elle ne crut pas devoir le lui refuser, et en l'embrassant, il lui cracha dans la bouche; comme les dons faits par un Dieu sont irrévocables, elle conserva le talent de prédire, mais elle perdit celui de persuader, et l'on ne voulut plus croire à ses prédictions.

#### CHAPITRE IV.

Note 1. Démétrius Scépsius, cité par Strabon (L. XIV, p. 998), disoit, d'après Callisthènes, que Cadmus, durant son séjour dans la Thrace, y avoit fait exploiter les mines du Mont Pangée. Ces mines étoient d'or, suivant Pline (L. VII, C. 56), qui dit que Cadmus fit le premier connoître l'art de les exploiter. Quelques auteurs ont prétendu que Cadmus étoit Ægyptien; mais Pausanias observe (L. IX, C. 12) que le nom d'Onga qu'il donna à Minerve, prouve qu'il étoit Phœnicien. Son arrivée dans la Grèce, ne précéda que de sept générations le siège de Troyes.

2. Voici cet Oracle, ou plutôt les vers de quelque ancien poëte qui le rapportoit:

Φράζεο δή μοι μύθον, 'Αγήνορος έχγονε Κάδμε .
'Ηους εγρόμενος, προλιπών ίθι Πυθώ δίαν,
'Ηθάδι έχων εσθήτα, καλ αιγανέην μετά χεροί,
Την διά τε Φλεγύων καλ Φωκίδος, εσί άν έκπαι
Βουκόλον ήδε βόας κηριτρεφέος Πελώγοντος .
'Ενθάδε προσπελάσως ξυλλάμδανε βουν ερίμυκον,

#### NOTES, LIVRE III.

"Η πεν δη νώτοισιν ίπ αμφοτέροισιν έχησι
Λευπόν σημ εκάτερθε, περίτροχον ή υτε μήνης.
Την δε συ ήγεμόνα σχε περιτρίποιο κελεύθου.
Σήμα δί τοι έρεω μάλ άριφραδες, ουδέ σε λήσει.
"Ενθα κέ τοι πρώτισοα βούς κέρας άγραυλοιο
"Ιζηται, κλίνη τε πέδω γόνυ ποιή εντι.
Καὶ τότε την μεν επειτα μελαμφύλλω χθουν ρέζειν
"Αγνώς καὶ καθαρώς. γαίη δ΄ όταν ιερά ρέξης,
"Οχθω έπ ακροτάτω κτίζειν πόλιν εύρυ άγυιαν
Δεινόν Ένυ αλίου πέμψας φύλακ "Αίδος είσω.
Καὶ σύ γ' εν ανθρώποις όνομάκλυτος έσσεια αύθις
"Αθανάτων λεχέων αντήσας όλδιε Κάδμε.

. Ecoutes avec attention ce que je vais te dire, » Cadmus, fils d'Agénor. Lève - toi des l'aurore, » prends tes vêtemens, et, tenant une lance à la » main, laisse la divine Pytho, et mets-toi en route » à travers le pays des Phlégyens et la Phocide, » jusqu'à ce que tu trouves les vaches de Pélagon » et celui qui les garde. Arrivé là, choisis dans le » troupeau une vache qui ait sur chacun de ses flancs » une marque blanche ronde comme la Lune, et » prends-la pour guide dans le chemin que tu vas » faire. Je te donnerai un signe certain et auquel tu » ne peux te méprendre; des que cette vache bais-» sera la tête et fléchira les genoux, pour se reposer » sur l'herbe, offre-la en sacrifice à la Terre, en-» suite tu enverras aux Enfers le gardien que Mars » a mis à sa fontaine, et tu bâtiras alors sur le som-» met de la montagne une ville. Tu épouseras en-» suite, ô bienheureux Cadmus, une femme de race » immortelle, et ton nom sera à jamais célèbre parmi

- » les hommes. » J'ai tiré ces vers du scholiaste d'Euripides (*Phæniciennes*, v. 641), et j'y ai inséré les conjectures de Walckenner, qui croit qu'ils sont de Mnaséas, ou de quelque poëte Cyclique. Le scholiaste d'Æschyle (sept contre Thèbes, v. 492) dit que l'Oracle ordonna à Cadmus de suivre la première chose qu'il trouveroit à la sortie du temple. Cadmus trouve cette vache et la suivit.
- 3. Le scholiaste de Sophocles (Antigone, v. 117) dit que ce serpent étoit ne de Mars et de Tilphusse, l'une des Furies (Tilphusse étoit le nom qu'on donna à Cérès lorsqu'elle se changea en Furie. Voyez Pausanias, L. viii, C. 25). Cadmus le tua d'un coup de pierre, suivant Hellanicus, qui a été suivi par Euripides (Phænic. v. 666, et ibid. schol.); mais suivant Phérécrates, ou plutôt Phérécydes, comme Walckenaer croit qu'il faut lire, il le tua d'un coup d'épée.
- 4. Voici comment cela étoit raconté par Phérécydes (Apollonii schol. L. 111, 1178): lorsque Cadinus eut fondé Thèbes, Mars et Minerve lui donnèrent la moitié des dents du serpent, et donnèrent l'autre moitié à Æétès. Cadinus les sema tout de suite par l'ordre de Mars dans un champ labouré, et elles produisirent des hommes armés. Cadinus effrayé, leur jeta des pierres; dès qu'ils se sentirent frapper, ils s'en prirent les uns aux autres, et un combat s'étant engagé entre eux, ils se tuèrent mutuellement, à l'exception des cinq que nomme Apollodore, que Cadinus fit citoyens de la ville qu'il fon-

doit. Mais suivant Hellanicus, cité par le même scholiaste (L. III, 1185), la Terre n'en avoit pas produit d'autres que ces cinq; ainsi, d'après lui, il n'y avoit point eu de combat. Je ne rapporterai pas les différentes conjectures qu'on a faites sur leur origine. Pausanias, qui étoit plus à portée que nous de faire des recherches, et qui avoit lu avec soin les anciens poëtes, dit (L. 1x, C.5) qu'il s'en tient à la tradition reque sur leur nom et sur leur origine, ses recherches n'ayant pu lui procurer rien de satisfaisant. Ils avoient, à ce qu'on prétend, pour signe distinctif, une lance imprimée sur l'épaule (Dion Chrysostôme, Or. 1v, T. 1, p. 149). Plutarque (de sera numinis Vindicta, p. 268) raconte qu'un certain Python, son contemporain, qui descendoit de ces Spartes, eut un enfant qui portoit cette marque, ce qu'on n'avoit pas vu depuis longtemps. On trouvera tout ce qu'on peut dire sur eux, rassemblé dans une dissertation de J. Jonsenius, ou Jonsius, dans le recueil de Grævius, intitule Syntagma dissertationum rariorum, p. 210. Il paroit par ce que dit Pausanias, que lorsque Cadmus vint s'établir à Thèbes, le pays étoit habité par deux peuples, les Hyantes et les Aones: Cadmus défit les Hyantes, qui s'ensuirent la nuit suivante; les Aones s'étant soumis, il leur permit de rester dans le pays, et ils se mélèrent avec les Phoeniciens. Il est possible que Cadmus ait, en arrivant, trouvé le moyen d'armer ces deux peuples l'un contre l'autre, ce qui aura donné lieu à la fable des Spartes.

5. Il y a dans le texte : art ar interes, aidier inav-

comprendre. On peut voir dans les notes de M. Heyne (p. 556) ses conjectures, qui me paroissent inadmissibles. Sevin propose de lire: 206 20 interiors 200 inneres; mais ce n'étoit pas Cadmus qui avoit tué ces hommes. On ignore aussi ce que c'est que cette année de huit ans. Hellanicus, cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. 11, v. 494), dit que Mars, irrité de la mort du serpent, voulut tuer Cadmus; mais Jupiter l'en empêcha, et l'engagea même à lui donner Harmonie sa fille en mariage. Cependant Cadmus fut obligé de le servir pendant un an, en expiation du meurtre du serpent.

- 6. Il y a dans toutes les éditions qui ont précédé celle de M. Heyne, surviu, et Sevin croit qu'il faut lire suriviue, un palais. Le traducteur latin paroît avoir fait la même conjecture, car il traduit : Ipsi-Minerva regiam adornavit. J'ai cru devoir préférer cette correction à celle de Commelin, que M. Heyne a mise dans le texte. suriviue ne se prend que pour royaumes, et Minerve ne distribuoit point les couronnes, mais comme déesse des arts, elle présidoit à la construction des édifices.
- 7. Harmonie étoit, suivant Diodore de Sicile (L. v, C. 48), fille de Jupiter et d'Electre, l'une des filles d'Atlas, et sœur de Dardanus et de Jasion. Cadmus étant à la recherche d'Europe, aborda à l'île de Samothrace, dans laquelle ils demeuroient, et il y devint amoureux d'Harmonie, qu'il épousa. Ephore, qui lui donnoit également Electre pour mère, disoit

que Cadinus en étant devenu amoureux, l'avoit enlevée, et qu'encore de son temps on célébroit à Samothrace une fête dans laquelle on faisoit semblant de la chercher. Démagoras disoit qu'Electre étoit venue de la Lybie, s'établir dans l'île de Samothrace. Jupiter y eut commerce avec elle, et en eut plusieurs enfans, savoir: Eétion, Dardanus et Harmonie. Cadmus allant à la recherche de sa sœur, aborda avec Thasus à l'ile de Samothrace; il s'y fit initier, et durant la cérémonie il vit Harmonie que Minerve lui conseilla d'enlever (Euripidis schol. Phæniss. v. 7). Mnaséas, cité par Etienne de Byzance (v. Auplures) est d'accord avec les auteurs que je viens de citer, sur les parens d'Harmonie et sur son mariage avec Cadmus. Il paroit qu'Hellanicus avoit suivi la même tradition, car le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 916) dit que, suivant cet auteur, c'étoit du nom d'Electre, sa mère, que Harmonie avoit nommé Electride, l'une des portes de Thèbes. Il est vrai que, suivant le scholiaste d'Homère (Il. L. 11, v. 424), Hellanicus paroitroit avoir fait Harmonie fille de Mars et de Vénus; mais comme cette scholie est tirée d'Apollodore et d'Hellanicus. il est difficile de distinguer ce qui a été emprunté de chacun de ces deux auteurs. Il paroitroit, d'apres le scholiaste d'Euripides ( Phaniss. v. 7 ), que, suivant quelques auteurs, Cadinus avoit épousé Electre elle-même; mais je crois avec Walckenaer, que l'auteur de cette scholie a été trompé par le passage d'Ephore, que j'ai cité un peu plus haut, qu'il n'a pas entendu. Le même scholiaste dit que, suivant Dercyllus, Harmonie étoit fille de Dracon, fils de Mars, et roi du pays où Cadmus fonda Thèbes. Cadmus le tua, et épousa sa fille. Evhémère, cité par Athénée (L. xiv, p. 652), disoit que, suivant les Sidoniens, Cadinus étoit cuisinier de l'un de leurs rois, qu'ayant enlevé Harmonie, joueuse d'instrumens et usclave comme lui, il s'étoit enfui avec elle.

8. On peut voir la description de cette noce dans Diodore de Sicile (L. v, C. 59), et beaucoup plus en détail dans les Dionysiaques de Nonnus (L. v, v. 88 et suiv.). Les Muses et les Grâces y chantèrent, et, si nous pouvons en croire Théognis (v. 15), la tradition avoit conservé le refrain de cette chanson.

Μούσαι καὶ Κάριτες, κούραι Διὸς, αίποτε Κάδμος Ες γάμος έλθούσαι, καλὸς ἀείσαῖ ἔπος « Ότι καλὸς φίλος ἐσθί τὸ δί οὐ καλός οὐ φίλος ἐσθί.» Τοῦῖ ἔπος ἀθακάτως ἥλθε διὰ σθομάτως.

- « Muses et Grâces, filles de Jupiter, qui, étant jadis
- » aux noces de Cadinus, y chantâtes ce beau vers:
- » On aime ce qui est beau, ce qui n'est pas beau
- » on ne l'aime pas. Et ce vers fut répété par toutes » les bouches divines. »
- 9. Voyez, sur ce collier, la Thébaïde de Stace, L. 11, v. 270 et suiv.
- 10. Aristée étoit, suivant Pindare, fils d'Apollon et de Cyrène, fille d'Hypsée, roi des Lapithes, qui étoit lui-même fils du sleuve Pénée. La chasse étoit l'unique plaisir de Cyréne; Apollon l'ayant vu sans armes terrasser un lion, en devint amoureux, l'enleva et la conduisit dans la Lybie; Phérécydes dit

que ce fut sur un char attelé de cygnes (Apollonii schol. 11, 500). Suivant Agrœtas, dans le premier livre de ses Libyques, Apollon la transporta d'abord dans l'île de Crète, et ensuite dans la Libye; mais Mnaséas disoit qu'elle étoit allée de son propre mouvement dans la Libye: Eurypyle étoit, suivant Acestor, roi de la Libye, lorsqu'Apollon l'y transporta. Un lion furieux ravageoit alors le pays, et Eurypyle avoit promis sa couronne à celui qui le tueroit; Cyrène ayant eu cet avantage, monta sur le trône, et donna son nom au pays. Elle y eut deux fils, Autouchus et Aristée. Callimaque parle de ce lion, dans son Hymne à Apollon (v. 92). Elle donna Aristée à élever à des Nymphes, qui l'instruisirent dans toutes les parties de l'agriculture. Il vint ensuite à Thèbes auprès de Cadmus, dont il épousa la fille Autonoé (Diodore de Sicile, L. IV, C. 81); mais Actæon, son fils, ayant été déchiré par ses chiens, il en fut si affligé, qu'il quitta la Grèce et alla conduire une colonie dans l'île de Sardaigne (Pausanias, L. x, C. 17; Salluste, cité par Servius, sur les Géorgiques, L. 1, v. 14). Diodore de Sicile donne des détails un peu différens; il dit qu'Aristée, après la mort de son fils, alla dans l'île de Céos, sur l'invitation des habitans. Les Cyclades étant dévastées par les chaleurs de la Canicule, les habitans de Céos consultèrent l'Oracle, qui leur dit d'avoir recours à Aristée. Celui-ci étant venu avec quelques habitans de l'Arcadie, éleva un temple à Jupiter Pluvieux, appaisa l'astre de la Canicule par des sacrifices, et recommanda aux habitans d'attendre tous les ans, sous les armes, le lever de la Canicule et

de lui offrir des sacrifices. Depuis ce temps-la, des vents réguliers, que les Grecs nominoient Etésies. se lèvent tous les ans à cette époque et rafraichissent l'air ( Apollonii schol. L. 11, v. 500; Hygin, Poet. Astron. L. II, C. 4). Il retourna de là, suivant Diodore, dans la Libye, et sa mère lui ayant donné des vaisseaux, il alla dans la Sardaigne; il en civilisa les habitans, et leur apprit l'art de cultiver la terre. Il y eut deux fils, Charmus et Callicarpus. Il y avoit eu, suivant Bacchylides, cité par le scholiaste d'Apollonius (L. 11, v. 500), quatre Aristée; le premier, fils d'Uranus et de la Terre; le second, siis de Carystus; le troisième, sils de Chiron, et le quatrième, celui dont il s'agit ici. Il paroit tout au moins certain qu'il y en a deux; l'un qui épousa la fille de Cadmus, et l'autre qui étoit fils d'Apollon et de Cyrène. Il fut, suivant Apollonius de Rhodes ( L. 11, v. 512), élevé dans la Thessalie par Chiron, et il passa de là dans l'Arcadie, suivant Pindare, cité par Servius ( Georg. L. 1, v. 14), et suivant Justin (L. XIII, C. 7), qui dit qu'il enseigna aux Arcadiens l'art d'élever les abeilles, de faire cailler le lait et de connoître le lever et le coucher des Astres qui pouvoient les diriger dans les divers travaux de l'agriculture. Ce fut lui qui passa dans l'île de Céos. Quant au voyage de Cyrène dans la Libye, Justin prétend que cette fable ne fût inventée par les Grecs qu'à l'époque où ils allèrent s'y établir, sous la conduite de Battus; ils y trouvèrent une fontaine que les gens du pays nommoient Cyré, Kupy. La ressemblance de ce nom avec celui de Cyrène, leur sit imaginer

imaginer la fable de l'enlevement de cette nymphe et de son transport dans la Libye.

11. Les anciens reconnoissoient plusieurs Bacchus, suivant Diodore de Sicile ( L. III, C. 62-65, et L. 1V, C. 2-5) et Ciceron ( de natura Deorum, L. III, C. 23). Mais l'opinion la plus reçue étoit qu'il y en avoit eu deux; le premier, fils de Jupiter et de Proserpine, connu sous le nom de Zagræus, et qui jouoit un grand rôle dans les mysteres d'Eleusis, sous le nom d'Iacchus. On racontoit que Jupiter étant devenu amoureux de Proserpine. s'étoit changé en serpent pour en jouir; et elle en avoit eu un fils nommé Zagræus, que les Titans mirent en pièces à l'instigation de Junon. Ils le mirent dans une chaudière pour le faire cuire. L'odeur attira Jupiter qui, ayant reconnu les restes de son fils, foudrova les Titans, et recommanda ces restes à Apollon, qui les enterra sur le Parnasse (Clément d'Alexandrie, Protropt. p. 15; Hygin, Fab. 167). Minerve avant trouvé le moyen de soustraire son cœur aux Titans, le donna à Jupiter, qui le réduisit en poudre et le fit avaler à Sémelé; ce qui la rendit mère du second Bacchus (Hygin, ibid.). Diodore dit (L. III, C. 62) que, suivant quelques auteurs, il étoit fils de Jupiter et de Cérès; et c'étoit probablement la tradition reçue dans les mystères d'Eleusis; car le mystique Iacchus, qui avoit assisté Cérès dans la perquisition qu'elle fit pour retrouver Proserpine, ne pouvoit être fils de cette dernière. C'étoit comme fils de Cérès, que ce dieu étoit adoré par les Romains, qui avoient conservé les anciennes traditions grec-T. II. A a

ques. Cicéron, en parlant des hommes qui avoient reçu après leur mort les honneurs de la divinité, dit; hinc Liber etiam; hunc dico Liberum Semeles natum, non eum quem nostri majores auguste sancteque Liberum cum Cerere et Libera consecraverunt : quod quale sit, ex mysteriis intellegi potest. Sed quod ex nobis natos Liberos appellamus, ideireo Cerere nati nominati sunt Liber et Libera, quod in Libera servant, in Libero non item (De natura Deorum . L. 11, C. 24). « C'est, » ainsi que Liber a reçu les honneurs divins. Je parle » de Liber fils de Semelé, et non de celui que nos » ancètres avoient consacre, et honoroient religieu-» sement avec Cerès et Libera. Nous apprenons qui » il est dans les mystères. Mais de même que nous nominons nos enfans Liberes, on a donné aux en-» fans de Ceres les noms de Liber et de Libera; ce » qu'on observe à l'égard de cette dernière, mais non » à l'égard de l'autre qu'on nomme Bacchus ». On les honoroit dans le même temple (voyes Tite-Live, L. III, C. 55, et L. XLI, C. 33). Ils étoient aussi réunis à Atliènes, dans le temple, de Gérès ( Pausanias, L. 1, C. 2); ce qui prouve que les Athéniens avoient conservé la même tradition. Le second Bacchus étoit le fils de Seinele, au sujet duquel Diodore, de Sicile (L. 1, C. 23) raconte qu'Orphée ayant apporté de l'Ægypte dans la Grèce les mystères de l'ancien Bacchus, qui étoit le même qu'Osiris, il arriva que Sémele fille de Cadmus mis au monde, au bout de sept mois, un enfant qui ressembloit à Osiris. Cet enfant n'ayant pas vécu, Cadmus aide par Orphée, fit croire aux Grecs que sa naissance étoit une nouvelle

apparition d'Osiris; et l'ayunt enchasse dans de l'or. il établit en son honneur le culte et les cérémonies qu'Orphée avoit apportés de l'Ægypte. Charax, cité par l'anonyme de Incredibilibus, imprimé à la suite de Palæphate dans le recueil de Th. Gale, rapporte la chose un peu différemment. Sémelé fille de Cadinus étant devenue enceinte sans être mariée, fut frappée de la foudre, au moment où elle accouchoit. Elle fut tuée, mais l'enfant vécut. La manière dont Sémelé périt, la fit regarder comme une divinité, et on la nomma Thyoné. Cadmus eut le plus grand soin de l'enfant, et il lui donna le nom de Dionysus, en mémoire de la manière dont il avoit échappé aux flammes. Il n'est point question d'Orphée dans ce dernier récits et effectivement il étoit très - postérieur à Cadmus. et n'avoit guère précédé que d'une génération le siège de Troyes. Hérodote dit que ce fut Mélampe qui introduisit dans la Grèce les cérémonies et le culte de Bacchus; ce qui est plus vraisemblable. On fera bien de consulter, sur l'établissement de ce culte, le savant mémoire de Fréret. Académie des Inscriptions, mémoires, T. xxIII, p. 242.

12. On ne s'accorde point sur les nourrices de Bacchus. Diodore dit qu'il fut confié à une fille d'Aristée, qu'il nomme Nysa, et qu'Apollonius (L. 1v, v. 1131) nomme Macris. Orphée (Hymne 48) la nomme Hippa, mais ce nom ne nous est connu que par lui. L'opinion la plus commune est celle que rapporte ici Apollodore. Sevin a épuisé tout ce qu'il y avoit à dire là-dessus, dans ses recherches sur les nourrices de Bacchus. Académie des Inscriptions, histoire, T. v, p. 37.

Digitized by Google

# 372 APOLLODORE,

13. Stésichore, suivant Pausanias (L. IX, C. 2), avoit suivi la même tradition qu'Acusilas. Euripides dit, dans ses Bacchantes (v. 337), que Diane le tua, parce qu'il se vantoit de savoir mieux chasser qu'elle. Il semble, par ce que dit Diodore de Sicile (L. IV, C. 81), quoique d'une manière assez obscure, qu'il avoit osé prétendre à la main de la Déesse. Hygin (C. 180) dit qu'il avoit voulu la violer; mais dans le chap. suivant, il suit la tradition ordinaire; savoir, qu'il avoit vu involontairement Diane au bain. Au reste, les anciens étoient persuadés que, pour mériter d'être puni, il suffisoit d'avoir vu un Dieu ou une Déesse, sans leur volonté expresse. Minerve le dit elle-même dans l'Elégie de Callimaque (Lavac. Pallad.).

Κρότιω οξ΄ ὧδι λίγοττι τόμοι \*Ος πο τιν ὧθανάτων , όπα μφ θούς πώτος ζληται \*Αθρήση , μισθώ τούτον ἰδείν μιγάλφ.

- « Les lois de Saturne ordonnent que celui qui voit » un des immortels, sans sa volonté expresse, paye » cette vue très-cher. » On peut voir divers exemples de cette punition, dans les notes de Spanheim sur ce poëme de Callimaque, v. 54,78 et 100.
- 14. Tout ce passage, que j'ai mis entre deux crochets, est probablement un fragment de l'ouvrage même d'Apollodore, que quelque curieux aura mis en marge de son exemplaire, et qui aura passé de là dans le texte. Il est tellement mutilé, qu'il est

# NOTES, LIVREIII. 373

difficile d'en tirer aucun sens. Je n'ai pas cru devoir perdre mon temps à chercher à le corriger, et je le donne tel qu'il est dans l'édition de M. Heyne.

### CHAPITRE V.

Note 1. Il y a dans le texte: ini 'Isdois dia riss Operas invirore ; ce qui signifie à la lettre: Il alla par la Thrace contre les Indiens. M. Heyne croit qu'il faut retrancher les mots ini Isdois. Effectivement la Thrace n'est pas le chemin pour aller dans l'Inde, surtout en revenant de la Phrygie. Il est probable qu'il y avoit ici quelque chose qui a été oublié par les copistes.

z. Homère (Il. L. vi, v. 130 et suiv.) fait raconter cet événement par Diomèdes, de la manière suivante : Bacchus étant tombé dans un accès de folie, Lycurgue se mit à la poursuite de ses nourrices, et Bacchus fut si épouvanté, qu'il se jeta dans la mer, où il fut reçu par Thétis; Jupiter punit Lycurgue en le privant de la vue, et il ne vécut pas longtemps après. Sophocles dit, dans son Antigone (v. 955 et suiv. ), que Bacchus enferma Lycurgue dans une prison de pierres; et Triclinius, dans ses scholies sur ce passage, raconte que Lycurgue ayant été défait par Bacchus, voulut s'enfuir; mais ses pieds se trouvérent enlacés par des sarmens de vigne, et Bacchus le fit jeter dans un précipice; ou, suivant d'autres, le fit tomber entre les mains de ses ennemis, qui l'enfermèrent dans une caverne, où il mou-

### 374 APOLLODORE,

rut de faim. Suivant Hygin (Fab. 132), Lycurgue nia d'abord que Bacchus fût un Dieu. S'étant ensuite avisé de boire du vin, il s'enivra, et voulut violer sa propre mère. Sa raison étant revenue, il prétendit que le vin étoit un poison, et ordonna d'arracher les vignes; mais Bacchus le rendit furieux; dans un de ses accès, il tua sa femme et ses enfans. Ce Dieu le fit ensuite déchirer par des panthères. Voyez Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 1, p. 163.

- 3. Il y a dans toutes les éditions: and impurspiares inverèr, et s'étant coupé les extrémités. J'ai mis miror qui se trouve dans plusieurs manuscrits, et que Sevin croit devoir préférer. Hygin dit bien, à la vérité, que Lycurgue se coupa un pied, croyant couper un cep de vigne, mais impurspiaçue signifie couper toutes les extrémités, ce que Lycurgue ne pouvoit pas faire sur lui-même.
  - 4. M. Heyne croit qu'il faut retrancher ces mots:
    καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἄπασαν, σἶηλας ἐκιῖ σἶησας. Mais je crois
    qu'il faut les conserver, l'expédition de Bacchus dans
    l'Inde étoit célèbre dans la Mythologie; et Diodore
    de Sicile (L. 111, C. 73), parle des colonnes qu'il posa
    dans toutes ses expéditions.
  - 5. L'aventure de Penthée est assez connue par la tragédie des Bacchantes d'Euripides, et par Ovide, Métain. L. III, 701.
  - 6. Il y eut une guerre très-vive entre Persée, qui régnoit alors à Argos, et Bacchus. Ce dernier y fut même

battu; et Pausanias (L. 11, C. 20 et 22) dit qu'on voyoit de son temps les tombeaux des femmes qui faisoient partie de son armée, et qui avoient été tuées dans cette expédition. Ils se réconcilièrent ensuite, suivant le même auteur (L. 11, C. 33), et Persée lui rendit même de grands honneurs. Cependant le poëte Dinarchus, cité par Syncelle (Chronogr. p. 162), dit que Bacchus fut tué dans ce combat, et Syncelle ajoute qu'on voyoit son tombeau à Delphes, auprès de la statue d'or d'Apollon, et à l'endroit où étoient déposées les armes d'Auguste et la cithare de Néron. Je ne sais si ce tombeau est le même que celui dont parle Plutarque (de Iside et Osiride, C. 35), qui étoit, suivant lui, à Delphes, auprès de l'Oracle. Mais il est probable que celui dont les Delphiens croyoient avoir le tombeau, étoit Bacchus, nomme Zagræus, qu'Apollon avoit enterre sur le Parnasse, comme on l'a vu ci-dessus. Ovide dit, dans ses Métamorphoses (L. IV, v. 605), que ce fut Acrisius qui fit la guerre à Bacchus.

- 7. Voyez, sur cette histoire, Homère, Hymne à Bacchus; Ovide, Métamorphoses (v. 582), et Hygin (Fab. 134).
- 8. Bacchus voulant descendre aux Enfers pour y chercher sa mère, vint jusque sur les frontières de l'Argolide; mais ignorant la route qu'il falloit prendre, il la demanda à un particulier qui est nommé Polymnus par Pausanias (L. 11, C. 37), Prosymnus par Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 29) et Arnobe (contra gentes, L. v, p. 176), et Hypolipnus par Hygin (Poet. Astron. L. 11,

- C. 4). On trouvera de plus grands détails à cet égard dans mes notes sur Pausanias.
- 9. Apollodore a négligé plusieurs faits importans de l'histoire de Bacchus; savoir, la part qu'il eut à la guerre contre les Géans (voyez L. 1, C. v1, note 3); son expédition dans les Indes, dont il est question dans presque tous les anciens; ses amours avec Vénus, dont il eut Priape, et ses amours avec Ariane.
- de cet exil de Cadmus. Euripides ( Bacchantes, v. 1320 et suiv.) dit que ce fut une punition de Bacchus, dont il n'avoit pas voulu reconnoître la divinité. Suivant Ovide (Métam. L. 1v., v. 563), le chagrin des malheurs qui poursuivoient sa famille, le porta à s'exiler lui-même. Enfin, Syncelle (Chron. p. 157) dit qu'il fut chassé de Thèbes par Amphion et Zéthus. Il se retira dans l'Illyrie, où il fonda un Etat qui, suivant Strabon (L. vii, p. 503), fut long-temps gouverné par sa postérité. Il étoit déjà très-vieux lorsqu'il entreprit cette expédition; aussi Julius, dans un poëme sur Bacchus, cité par Stobée (T. lxxvii; Dans Grotius, lxxix), disoit-il qu'Agavé sa fille l'avoit porté.

Κάδμοι δ΄ άραμείνη, τλήμων εξήλθει Αγαυή, \*Οι πατέρα τρομέσιτα · φέρεν δέ μιν ὧι ὑπερ ὧμων, Γήραϊ κεκμηῶτα · καλφ δ΄ εξαρύνετο φόρτφ.

« L'infortunée Agavé sortit portant sur ses épaules » Cadmus son père, affoibli par l'âge, et qui pou- » voit à peine se soutenir, et elle paroissoit sière de » son fardeau. » Hygin (Fab. 254) dit même que ce fut à elle que Cadmus dut son établissement dans

# NOTES, LIVRE III. 377

l'Illyrie. Elle tua en effet Lycotherses, roi du pays, et donna ses Etats à son père.

- 11. Ovide dit que ce fut en punition de ce qu'il avoit tué le serpent consacré à Mars, que Cadmus fut métamorphosé lui-même en serpent. Hygin (Fab. 6) a suivi la même tradition. Ptolémée-Héphæstion (dans Photius, p. 243) dit qu'il fut changé en lion, ainsi qu'Harmonie; ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Suivant le scholiaste de Pindare (Pyth. 111, v. 153), ils furent transportés dans les Champs Elysées sur un char attelé de serpens ailés; mais ce fut sans doute après avoir subi, sous la forme de serpens, la punition qui leur avoit été prédite par Bacchus, suivant Euripides (Bacchantes, v. 1320 et suiv.)
- 12. Ce Chthonius est absolument inconnu; il y avoit à la vérité un Sparte de ce nom; mais ces Spartes étoient Thébains, et nous allons voir que Nyctée et Lycus étoient étrangers. D'un autre côté, nous verrons (C. x.) qu'ils étoient tous les deux fils d'Hyriée, fils de Neptune et d'Alcyone, l'une des filles d'Atlas, et que la nymphe Clonie étoit leur mère. Je crois donc que le mot Xérrier est une faute; et comme, suivant Hygin (Fab. 137), ils étoient fils de Neptune et de Célæno, fille d'Ergéus, je soupçonne que ce mot nous cache quelque surnom de Neptune, tel que celui de Erreixferes que l'abréviateur aura pris pour un nom propre.
- 13. Il y a dans le texte : οὖτος ἀπώλιτο μιτὰ Πιοδία, 
  ἐκιίνο φροιῶν παραπλήσια. M. Sièbèlis (Commentarii 
  Societatis Philologicæ Lipsiensis, T. 1, p. 101)

propose de lire zarà IIII , celui-ci pensant à peu près comme Penthée, mourut de la même manière. Cette conjecture me paroît assez vraisemblable.

- 14. Pausanias (L. IX, C. 4) raconte cela un peu plus en détail. Polydore confia en mourant à Nyctée, son beau-père, la tutelle de Labdacus son fils. Nyctée se sentant prêt à mourir de la blessure qu'il avoit reçue dans la guerre contre Epopée, remit la tutelle à Lycus, qui rendit le royaume à Labdacus lorsqu'il le vit en état de gouverner; mais Labdacus étant mort peu de temps après, Lycus reprit l'autorité, en qualité de tuteur de Laïus son fils. Ce fut durant cette seconde tutelle, qu'Amphion et Zéthus s'emparèrent de Thèbes. Il paroît qu'ils ne régnèrent pas long-temps, et Laïus rentra dans ses Etats après leur mort. Euripides, dans son Hercules Furieux (v. 31 et suiv.), parle d'un second Lycus, fils de celui dont il est question ici, qui vint à Thèbes postérieurement à Amphion et Zethus, tua Créon et usurpa l'autorité souveraine. Il fut lui-même tué par Hercules, ce qui est en partie le sujet de la tragédie en question. Mais aucun autre auteur ne parle de ce second Lycus, et il est probable qu'il est de l'invention d'Euripides.
  - 15. Il y a dans le texte: and Evident, ce qui est sans doute une faute. Hyriée leur père, demeuroit en effet à Tanagre, dans la Bœotie, suivant Euphorion, cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. xviii, v. 486), et Phlégyas demeuroit aussi dans la Bœotie; on ne voit donc pas à quel propos il est ici question de l'Eubée. Euripides (Hercules Fur. v. 52) dit,

à la vérité, que Lycus, qui fut tué par Hercules, étoit venu de l'Eubée, mais il a très-grand soin de le distinguer du premier Lycus.

- 16. Il y a dans tous les manuscrits: nei Ourides riss Boistides. Ægius a mis Xpéres au lieu de Ourides, probablement d'après Pausanias (L. IX, C. 36), qui dit que Phlégvas étoit fils de Mars et de Chrysé, fille d'Almus; mais il est probable qu'Apollodore avoit suivi une autre tradition, et je crois qu'il faut tout simplement corriger Aurides ris Boistides. Il y avoit eu plusieurs femmes du nom de Dotis, comme on peut le voir dans Etienne de Byzance (v. Aurise), et il est très-possible que, suivant quelques auteurs, Phlégvas fût fils de l'une d'elles; nous voyons, en effet, par l'Hymne d'Homère à Æsculape, qu'il y avoit dans ses Etats une plaine qui portoit le nom de Dotium. C'est donc pour la distinguer des autres Dotis, qu'Apollodore ajoute ris Boistides.
- 17. Il y a dans toutes les éditions: Evpias Ratification, ce qui est une faute. Sevin corrige Tpias d'après les vestiges du second manuscrit du Vatican, où on lit sipias. MM. Heyne et Mittscherlich ont eu la même idée. On voit en effet dans Strabon (L. IX, p. 620) que, suivant quelques auteurs, Nyctée, père d'Antiope, avoit amené une colonie d'Hyrie auprès de Tanagre, et avoit fondé une ville du même nom au pied du mont Cithæron.
- 18. Pausanias ( L. 11, C. 16) raconte cela plus simplement: Antiope étoit si célèbre par sa beauté, qu'on la disoit fille du fleuve Asope. Epopée, roi de Sicyone, en étant devenu amoureux, l'enleva; Nyctée

marcha contre lui à la tête des Thébains, et lui livra combat. Nyctée ayant été blessé à mort, recommanda en mourant à Lycus son frère, de rassembler des forces plus considérables et de faire tous ses efforts pour reprendre Antiope; mais Epopée étant mort luimême des suites de ses blessures, Lamédon, son successeur, rendit Antiope de son plein gré. Ce récit paroit plus vraisemblable que celui d'Apollodore, qui a suivi Euripides, comme nous le voyons par l'extrait qu'Hygin (Fab. 8) nous a donné de la tragédie de ce poëte. Le même Hygin (Fab. 7) raconte cette histoire différemment, probablement d'après quelque autre tragique. Antiope, suivant ce récit, étant mariée à Lycus, fut séduite par Epopée; Lycus s'en étant aperçu, la répudia et épousa Dircé. Jupiter eut commerce avec Antiope après sa répudiation; Dircé s'étant sans doute aperçue que celle-ci étoit enceinte, crut que son mari avoit conservé quelque liaison avec elle, et pour s'en venger, elle la fit prendre et l'enferma dans un cachot; mais lorsqu'elle fut prête à accoucher, Jupiter la fit échapper de sa prison, et elle alla accoucher sur le mont Cithæron. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1v, v. 1000) a suivi la même tradition qu'Apollodore. Ce même scholiaste (L. I, v. 775) soupconne qu'il y avoit eu deux Antiope, l'une, fille d'Asope, qui étoit celle dont parle Homère (Odyss. L. x, v. 260), et l'autre, fille de Nyctée; mais cette supposition n'est point nécessaire. Ovide, dans ses Métamorphoses (L. VI, v. 110), dit que Jupiter. pour séduire Antiope, prit la forme d'un Satyre.

19. Il paroit que, suivant Euripides, Mercure leur

# NOTES, LIVRE 111. 381

avoit ordonné de laisser la vie à Lycus, et avoit dit à celui-ci de leur céder le royaume de Thèbes. Hygin (Fab. 8), le scholiaste d'Apollonius (L. 17, v. 1090).

20. Il y a dans toutes les éditions qui ont précédé celle de M. Heyne, the de Dipane spile Shourtes. M. Heyne à cru devoir retrancher spiti qui manque dans plusieurs manuscrits. Mais Euripides, qu'Apollodore a en vue dans tout ce récit, faisoit mention de cette circonstance, car Hygin qui l'a suivi, dit (Fab. 8): Dircem ad taurum crinibus religatam necant. « Ils • firent périr Dircé en l'attachant par les cheveux à » un taureau. » En conséquence, j'ai remis ce mot dans le texte. Le tombeau de Dircé étoit dans les environs de Thèbes, mais il n'étoit connu que de ceux qui avoient été commandans de la cavalerie; celui qui sortoit de charge, emmenoit celui qui y étoit nommé, seul et pendant la nuit, et lui montroit ce tombeau; ils y faisoient un sacrifice sans seu, enterroient les restes de ce sacrifice de manière à ce qu'il n'y en eut aucun vestige, et ils retournoient à la ville dans la même nuit (Plutarque, du Démon de Socrate, T. III, p. 331, éd. de Wyttembach). Dirce étoit fille de l'Achélous, suivant Euripides (Bacch. v. 520), à moins qu'on ne suppose qu'il a seulement voulu parler de la fontaine de ce nom, ce qui me paroit probable, car il dit que Bacchus, à sa naissance, fut lavé dans ses eaux; or; Dircé, femme de Lycus, n'étoit pas encore changée en fontaine lors de la naissance de Bacchus. Elle étoit fille du seuve Isménus, suivant Nonnus (Dionys. L. XLIV, v. 31). On pourroit croire, d'après l'expression de Stace, dans ses Silves (L. 1, Silve IV, v. 21), que Dircé avoit été l'une des nourrices de Bacchus.

Aut mitem Tegea, Direes ve hortabor Alumnum.

Ce qui me semble confirmé par Pausanias (L. IX, C. 17), qui dit qu'elle rendoit un culte très-assidu à ce Dieu, qui vengea sa mort en rendant Antiope furieuse et en la faisant errer par toute la Grèce. Antiope épousa par la suite Phocus, fils d'Ornytion et petit-fils de Sisyphe; et on leur avoit élevé un tombeau à Tithorée, dans la Phocide. Pausanias, L. IX, C. 17, et L. X, C. 32.

21. Homère (Odyss. L. XI, v. 266) dit qu'ils fondérent Thèbes, et qu'ils l'entourèrent de murs pour la défendre plus facilement. Cela doit s'entendre de la ville; Cadmus en effet n'avoit bâti que sur la hauteur, · ce qui forma par la suite la citadelle, qu'on nommoit la Cadinée. Il paroit qu'Amphion et Zethus agrandirent la ville; et comme alors il y en eut une partie dans la plaine, ils furent obligés de la fortifier pour pouvoir la défendre contre les invasions des Phlégyens, qui étoient toujours en guerre avec les Thébains, suivant le scholiaste d'Homère (ibid.): leurs entreprises furent sans succès, tant que Zéthus et Amphion vécurent; mais après leur mort, Eurymachus, leur roi, vint assiéger Thèbes, et la prit. Comme les Phlégyens et les Minyens étoient le même peuple (voyez Pausanias, L. 1x, C. 36), l'expédition dont parle le scholiaste pourroit bien être celle dans laquelle les Minyens imposèrent aux Thébains le tribut dont Hercules les délivra. Je discuterai cela plus au long dans mes notes sur Pausanias. Syncelle, que j'ai cité ci-dessus (not. 8), dit que Zéthus et Amphion chassèrent Cadmus de Thèbes; ce qui semble appuyé par Phérécydes, cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, 775), qui dit que Zéthus et Amphion fortifièrent Thèbes: δίστι Φλιγύας πολεμίους όττας εύλαθοῦντο, βασιλεύοντι Κάθμα, « parce qu'ils craignoient les Phlégyens, qui » étoient leurs ennemis sous le règne de Cadmus. » Je dois observer que ces deux mots βασιλεύοντι Κάθμα ne se trouvent point dans le manuscrit que j'ai cité, et il est évident qu'il faut les retrancher.

22. Chrysippe étoit fils de Pélops et de la nymphe Axioché, suivant le schol. d'Euripides (Orest. v. 5). Il y avoit deux traditions sur sa mort. D'après Pisandre. cité par le même scholiaste (Phæniss. v. 1748), il fut enlevé par Laïus, qui introduisit le premier dans la Grèce l'amour des garçons; et Chrysippe se tua de honte de cette aventure. Il paroit qu'Euripides avoit suivi cette tradition dans sa tragédie de Chrysippe (v. la Diatribe de Walchenaer, sur les fragmens d'Euripides, p. 20 et suiv.). Hygin (Fab. 85) dit que Pélops reprit son fils, qui fut ensuite tué par Atrée et Thyestes ses frères. Hellanicus, cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. II, v. 105), ne parle point de cet enlèvement. Il dit que Chrysippe étoit né avant le mariage de Pélops avec Hippodamie. Cette dernière étant jalouse de l'affection que Pélops lui témoignoit, engagea Atrée et Thyestes à le tuer. Pélops les chassa et leur donna sa malédiction, quifut la cause de leurs malheurs. Voyez Méziriac sur Ovide, T. 11, p. 336 et 337.

23. Il paroît par Homère (Odyss. L. XIX, v. 518), que Zéthus avoit épousé Aédon fille de Pandare. Il en avoit eu un seul fils nommé Itylus, qu'elle tua. Le scholiaste (v. 523) dit que, suivant Phérécydes, il en avoit eu deux enfans, Itylus et Néis. Aédon étant jalouse de la fécondité de Niobé femme d'Amphion, voulut tuer Amabus, celui de ses enfans qu'elle aimoit le plus; mais elle se trompa, et tua son propre fils. Jupiter eut pitié d'elle, et la changea en rossignol. Pausanias semble avoir eu cette tradition en vue (L. IX, C. 5); car il dit que la femme de Zéthus ayant tué son fils par erreur, Zéthus en mourut de chagrin.

24. Le fonds de cette histoire est dans l'Iliade d'Homère ( L. xxIV, v. 602 et suiv.). Homère ne dit point que Niobé fût la femme d'Amphion. Diodore de Sicile, qui en parle (L. IV, C. 74), ne le dit pas non plus. On pourroit soupçonner, d'après cela, que la fille de Tantale n'étoit pas la même que la femme d'Amphion; et effectivement il paroit que l'événement dont parle Homère s'étoit passé dans la Phrygie. Son histoire est assez connue par les Métamorphoses d'Ovide (L. v, v. 145 et suiv.). Parthénius de Nicée, (Narr. 33) la raconte tout différemment; mais comme, à l'exception de Niobé, tous les autres personnages sont différens, il est probable qu'il ne s'agit pas de la même. On peut voir Ælien (Hist. div. L. xu, C. 36), et A. Gelle (L. xx, C. 7.), sur le nombre de ses enfans.

25.

25. Chloris, que Nélée épousa, étoit, suivant Homère (Odyssée, L. x1, v. 282), fille d'Amphion, fils d'Iasus et roi d'Orchomène; cependant, Pausanias (L. v, C. 16) dit, d'après les habitans de l'Elide, qu'elle étoit fille d'Amphion, roi de Thèbes. Il dit ailleurs (L. 11, C. 21) que, suivant les habitans d'Argos, il resta deux filles d'Amphion, Amycla, et Mélibée, qui prit le nom de Chloris, parce que la frayeur qu'elle eut lui fit contracter sur-le-champ une pâleur qu'elle conserva tout le reste de sa vie. Télésille, qu'Apollodore cite ici, étoit d'Argos; il n'est donc pas surprenant qu'elle ait adopté cette tradition.

26. Zéthus mourut de chagrin de la perte de son fils, suivant Pausanias et le scholiaste d'Homère que j'ai cités ci-dessus. Quant à Amphion, Timagoras, cité par le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 162), dit que les Spartes, mécontens de lui, l'attendirent sur le chemin d'Eleuthère, où il se rendoit pour faire un sacrifice, et le tuerent; ils laissèrent vivre Niobé à cause de Pélops. Hygin (Fab. 9) dit qu'Amphion ayant voulu prendre d'assaut le temple d'Apollon, ce Dieu le tua à coups de flèches.

27. Jocaste étoit fille de Créon, suivant Diodore de Sicile (L. 1v, C. 64); mais tous les poëtes tragiques disent qu'elle étoit sa sœur, née comme lui de Ménœcée. Ce dernier étoit, suivant le scholiaste d'Euripides (Phæn. 949), fils de Clasas, fils de Penthée, fils d'Echion et d'Agavé, fille de Cadmus. Le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. x1, v. 270) dit T. II.

que les tragiques étoient les premiers qui lui eussent donné le nom de Jocaste; Homère, en effet, la nomme Epicaste. Suivant Epiménides, cité par le scholiaste d'Euripides (*Phæniss. v.* 13), elle se nommoit Euryclée, et elle étoit fille d'Ecphantus. D'autres disoient que Laïus avoit eu deux femmes, Epicaste, qui fut mère d'Œdipe, et Euryclée.

28. Voici cet Oracle tel qu'il nous a été conservé à la suite de l'Argument des Phoeniciennes d'Euripides, de celui de l'Œdipe roi de Sophocles, et dans le scholiaste d'Aristophanes, Grenouilles, v. 1216:

Λάιε Λαθδακίδη, παίδων γένος δλθιον αίτεις.
Δώσω τοι φίλον διόν άτας πεπρωμένον έσθε,
Σου παιδός χείρεσσε λιπείν φάος, ως γας ένευσε
Ζεθς Κρονίδης, Πέλοπος σθυγεραις άραισε πιθήσως,
Οῦ φίλον ἤρπασας διόν, ὅδζ ηὕξατό σοι τάδε πώτα.

- « Laïus, fils de Labdacus, tu me demandes des en» fans! je te donnerai un fils; mais le Destin a dé» cidé que tu perdrois la vie par la main de ce fils.
  » Jupiter a approuvé cette décision, à la prière de
  » Pélops, dont tu as enlevé le fils chéri, et qui a
  » fait ces imprécations contre toi. » Il est probable
  que ces vers sont tirés ou de l'ancienne Thébaide,
  ou de celle d'Antimachus, car Apollon ne les faisoit
  pas aussi bien.
- 29. Polybus étoit roi de Sicyone, comme le disent Hérodote (L. v, C. 67), Pausanias (L. 11, C. 17) et le scholiaste de Pindare (Nem. 9, v. 50). Il étoit fils de Mercure et de Chthonophylé, fille de Sicyon,

qui fut probablement le fondateur de Sicyone. Apollodore a suivi les poëtes tragiques, qui disent tous qu'il étoit roi de Corinthe, mais cela ne peut pas être, car Corinthe fut gouvernée par les descendans de Sisyphe jusqu'à l'entrée des Doriens dans le Péloponnèse. Voyez Pausanias, L. 11, C. 4.

30. On varie sur le nom de la femme de Polybus; Pisandre, suivant le scholiaste d'Euripides (*Phæniss.* v. 1748), la nommoit Mérope, et il a été suivi par Sophocles (*Œdip. Tyr. v.* 775). Le scholiaste de Sophocles (*ibid.*) dit que, suivant Phérécydes, elle se nommoit Méduse, et qu'elle étoit fille d'Orsilochus, frère de Polybus: il ajoute que, suivant d'autres, elle se nommoit Antiochide, et étoit fille de Chalcon.

31. Euripides (*Phæniss. v.* 40) dit que ce fut en allant à l'Oracle de Delphes, qu'Œdipe rencontra Laïus. Se trouvant alors souillé d'un meurtre et ne pouvant aller consulter l'Oracle sans s'être fait purifier, il rebroussa chemin. Sophocles dit qu'il l'avoit rencontré en revenant de Delphes.

32. Tous les poëtes qui ont parlé de cet événement, nomment l'endroit où Œdipe rencontra Laïus existin édér, le chemin fourchu. Voyez Euripides, (Phæniss. v. 38), Sophocles (Œdipe Tyr. v. 773), et Æschyle, cité par le scholiaste de Sophocles (ibid.). On le nommoit ainsi, parce qu'il se partageoit là en trois chemins, dont l'un conduisoit à Thèbes, l'autre à Athènes, et le troisième à Corinthe (Euripidis Bb 2

Digitized by Google

schol. Phæniss. v. 38). Mais ce n'est pas une raison pour mettre, comme le propose Sevin, dans le texte d'Apollodore orioliv au lieu de olivir. Il falloit en effet que ce chemin fût étroit, puisque l'écuyer de Laius ordonna à Œdipe de se ranger. Euripides dit même que ce dernier ne s'étant pas rangé assez promptement, le char lui passa sur le pied. Pisandre, cité par le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 1748), dit que Laius donna un coup de fouet à Œdipe, ce qui l'irrita tellement, qu'il le tua ainsi que son écuyer. Apollodore suppose qu'Œdipe étoit aussi sur un char.

33. Pausanias (L. x, C. 5) dit la même chose qu'A-pollodore; mais suivant Pisandre (*ibid.*), Œdipe les enterra lui-même avec leurs vêtemens, et ne prit que l'épée et le ceinturon de Laius. Euripides (*Phæn. v.* 45) dit qu'il prit son char, et qu'il le donna à Polybus pour lui témoigner sa reconnoissance des soins qu'il avoit pris de son éducation; et le scholiaste cite deux vers d'un poëme élégiaque d'Antimachus, connu sous le nom de Lydé:

# Είπε δε φωνήσας · Πολυδε θρεπλήρια ταῦτα "Ιππους τοι δώσω δυσμενέων ελάσας.

- « Il lui dit: Reçois, Polybus, pour les soins que tu
- » as donnés à mon enfance, ces chevaux que j'ai en-
- » levés à mes ennemis. »

34. Le père du Sphinx étoit, suivant Hésiode (Théog. v. 327), Orthrus, le chien de Géryon. Quant à sa mère, elle est plus difficile à déterminer. Car on ne sait pas si dans ce vers:

Ή औ ἄρα Φῖκ όλοὴν τέκε Καθμείοισιν ὅλεθρον.

le mot i, elle, se rapporte à la Chimère, dont il est question immédiatement avant, ou à l'Echidne, dont Hésiode a parlé plus haut : je croirois plutôt que c'est à la Chimère. Pisandre, cité par le scholiaste d'Euripides, dit que Junon avoit fait venir le Sphinx du fond de l'Æthiopie pour punir les Thébains de ce qu'ils n'avoient pas fait justice eux-mêmes de l'enlevement de Chrysippe par Laïus. Comme il faisoit beaucoup de ravages, Laius voulut aller consulter l'Oracle, pour qu'il lui indiquat le moyen de les faire cesser. Tirésias qui voyoit, par les connoissances qu'il avoit dans l'art de la divination, que Laïus étoit haï des Dieux, voulut l'empêcher d'aller consulter Apollon, et lui dit qu'il falloit plutôt chercher à apaiser par des sacrifices Junon qui préside aux mariages, qu'il avoit irritée par son amour contre nature; Laïus ne le crut point, et partit pour aller consulter l'Oracle. Il fut tué en chemin. Lycus, historien Thébain, disoit que le Sphinx avoit été envoyé par Bacchus ( Hesiodi schol. p. 261). On peut voir dans Pausanias (L. 1x, C. 26) les autres traditions sur ce monstre. L'énigme qu'il proposoit se trouve à la suite de l'Argument des Phoeniciennes d'Euripides, et dans Athénée. L. x, p. 456.

35. Il y a dans le texte: καὶ συνιόντις εἰς αὐτὸ πολλάκις, εζήτει τί τὸ λιγόμενον iσθιν, ce qui n'offre aucun sens. M. Heyne propose de lire: συνιόντις πολλάκις, εζήτουν; il retranche εἰς αὐτὸ, mais il a tort; il faut seulement le changer en εἰς τάυτὸ. M. Coray pro-

pose de corriger ce passage ainsi: καὶ συνιώνταν εἰς τάυτὸ πολλάκις, ίζητεῖτο τί τὸ λεγόμενον iσlir, et cette correction me paroît la plus vraisemblable.

36. Apollodore a suivi Pisandre, qui met aussi au nombre de ceux qu'il enleva Hippius, fils d'Eurynomus, fils de Magnès, fils d'Æole. Sophocles, dans sa tragédie d'Antigone, fait périr Hæmon'sur le tombeau de cette princesse; mais on sait que les poëtes tragiques étoient en possession d'arranger les fables à leur fantaisie.

37. C'étoit l'opinion de Pisandre, et il disoit qu'Œdipe avoit eu d'Euryganie quatre enfans. Phérécydes, cité par le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 53), dit également qu'Œdipe épousa d'abord sa mère, dont il eut deux sils, Phrastor et Léonytus, qui surent tués dans la guerre que les Minyens, sous les ordres d'Erginus, firent aux Thébains. Il épousa ensuite Euryganie, dont il eut quatre enfans, Antigone, Ismène, qui fut tuée par Tydée auprès de la fontaine qui porte son nom, Etéocles et Polynices. Euryganie étant morte, il épousa Astyméduse. C'étoit aussi l'opinion de l'auteur du poëme nommé l'Œdipodie, cité par Pausanias (L. 1x, C. 5). Pausanias ajoute qu'Onatas, qui avoit peint dans le temple de Minerve Aréia, à Platée, la première expédition des Argiens contre Thèbes, avoit représenté Euryganie plongée dans la douleur par le combat de ses sils. Elle étoit, suivant quelques auteurs, sœur de Jocaste ( Euripid. schol. Phæniss. v. 53).

38. On peut voir dans l'Œdipe tyran, de Sopliocles,

# NOTES, LIVRE III. - 391

comment tout se découvrit; mais il est probable qu'il avoit arrangé cela ainsi pour adapter cette fable à la scène; car, suivant Pisandre, cette découverte se sit différemment. Œdipe ayant quelque sacrisice à faire sur le mont Cithæron, einmena Jocaste sur son char. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit nommé le chemin fourchu, il se rappela de ce qui lui étoit arrivé, le raconta à Jocaste, et lui montra le ceinturon qu'il avoit conservé. Jocaste reconnoissant le ceinturon de Laius, fut très-affligée, mais cependant elle cacha sa douleur; et elle ignoroit encore qu'Œdipe fût son fils. Peu de temps après vint de Sicyone un vieux berger, qui dit à Œdipe où il l'avoit trouvé, comment il l'avoit emporté et l'avoit donné à Mérope. Il lui montra les langes dans lesquels il étoit enveloppé, et les courroies qui lui lioient les pieds; enfin il lui demanda une récompense pour l'avoir ainsi sauvé. Alors tout se découvrit, Jocaste s'étrangla, et Œdipe s'arracha. les yeux. Sophocles fait aussi périr Jocaste immédiatement après cette fatale découverte; mais suivant Euripides, dans ses Phéniciennes, elle ne se tua qu'après la mort d'Etéocles et de Polynices.

39. Nous venons de voir que Pisandre disoit aussi qu'Œdipe s'étoit arraché les yeux. Quant à son expulsion de Thèbes par ses fils, elle étoit probablement de l'invention des poëtes tragiques; car Homère donne à entendre (Odyss. L. 11, v. 274 et 275) qu'il fut encore roi à Thèbes après la mort d'Epicaste. Les auteurs que j'ai cités (note 37) le supposent aussi, puisqu'ils disent que ce fut d'une seconde femme qu'Œdipe eut tous ses enfans. Enfin, Homère parle

dans l'Iliade (L. xxit, v. 679—80) des jeux qui furent célébrés à Thèbes, lors de ses funérailles; ce qui suppose qu'il etoit encore roi au moment de sa mort. Il paroit, par deux vers cités par le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 61), que Walckenaer croit tirés de l'Œdipe de ce poëte, que dans cette tragédie Œdipe étoit aveuglé par les esclaves de Laïus. Jocaste dit à la vérité dans les Phéniciennes (v. 61), qu'il s'étoit arraché lui-même les yeux; mais il pouvoit avoir raconté cela d'une autre manière, dans une autre tragédie; car les poëtes tragiques, comme nous l'avons déjà observé plusieurs fois, ne craignoient pas de se contredire.

40. On donnoit d'autres raisons de la malédiction d'Œdipe. L'auteur de la Petite Thébaide, cité par le scholiaste de Sophocles (Œdipe à Col. v. 1375), dit qu'Etéocles et Polynices avoient coutume de lui envoyer une portion de toutes les victimes qu'ils sacrificient, et cette portion étoit l'épaule, qu'on regardoit comme le morceau d'honneur. Un jour, soit par mégarde, soit à dessein, ils lui envoyèrent la cuisse.

'Ισχίον ώς ένόησε, χαμαὶ βάλεν, εἶπέ τε μῦθον. ''Ωι μοι έγώ, πᾶιδες με όνειδείοντες ε΄τσεμψαν. Εὖκτο Δὶὶ βασιλῆί καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισε, Χεροὰν ὑπὰ ἀλλήλαν καταδήμεναι 'Αϊδος εἴσω.

- « Lorsqu'Œdipe s'aperçut que c'étoit la cuisse, il la
- » jeta à terre et dit: malheureux que je suis! c'est pour
- » m'insulter que mes enfans me l'envoient. Alors il

» pria Jupiter roi, et les autres immortels, de les saire » mourir par la main l'un de l'autre. » On peut voir dans le même scholiaste des vers d'un poëte comique qui tourne en ridicule ces imprécations. L'auteur du poëme cyclique de la Thébaide, cité par Athénée (L. 11, p. 645), dit que Polynice lui ayant donné à boire dans une coupe d'or qui avoit appartenu à son père, Œdipe crut qu'il vouloit lui reprocher sa mort; et alors il s'emporta en imprécations contre eux, et il les maudit. Le scholiaste d'Homère (Il. L. 1v, v. 376) dit qu'il avoit épousé Astyméduse après la mort de Jocaste. Elle accusa les sils d'Œdipe d'avoir voulu la séduire, et ce sut d'après cette accusation qu'il les maudit.

41. Apollodore, qui étoit Athénien, a adopté la tradition la plus honorable à son pays. Elle est le sujet de l'Œdipe à Colone de Sophocles. Elle avoit été suivie aussi par Androffon, historien Athénien (Homeri schol. Odyss. L. 11, v. 270). Mais Pausanias (L. 1, C. 28) la rejette avec raison. Il dit qu'à la vérité on voyoit à Athènes, auprès de l'Aréopage dans l'enceinte du temple des Euménides, le tombeau d'Œdipe; mais qu'en faisant quelques recherches, il avoit découvert que ses os y avoient été apportés de Thèbes, et que ce que Sophocles avoit dit sur sa mort étoit fabuleux, et contraire à ce que dit Homère, que Mécistée avoit combattu à Thèbes aux jeux qui s'étoient célébrés à la mort d'Œdipe. On ne doit pas ajouter plus de foi à ce que le scholiaste de Sophocles ( OEdipe à Colone, v. 91 ) raconte d'après Lysimaque d'Alexandrie, dans le treizième livre de son

histoire de Thèbes : Les amis d'Œdipe voulant l'enterrer à Thèbes, les habitans de cette ville s'y opposèrent à cause de ses malheurs dont ils croyoient voir la cause dans la haine des dieux. Ses amis le portèrent donc dans une petite ville de la Bœotie, nommée Céos; mais des malheurs de toute espèce étant venus accabler les habitans de cette ville, ils prièrent les amis d'Œdipe de le transporter ailleurs. Alors ils le portèrent à Etéone; mais pour se cacher ils l'enterrérent de nuit, et le mirent par mégarde dans le temple de Cérès. Les habitans s'en étant aperçus le lendemain, envoyèrent consulter l'oracle de Delphes sur ce qu'ils devoient faire : le dieu leur dit qu'il ne falloit point troubler le repos de celui qui s'étoit mis sous la protection de la Déesse; en conséquence il resta dans le temple.

#### CHAPITRE VI.

Note 1. Apollodore a suivi Hellanicus (Euripidis schol. Phæniss. v. 71). Suivant cet auteur, Polynices avoit quitté Thèbes à la suite d'une convention faite avec son frère, d'après laquelle il avoit emporté le collier et le manteau dont il a été question plus haut. Suivant Phérécydes (ibid.), Etéocles s'étoit emparé du trône par violence, et avoit chassé Polynices de Thèbes. Euripides paroit avoir varié làdessus, car il suppose (Phæniss. v. 71) qu'il y avoit eu un accord entre les deux frères, et il fait ensuite dire à Polynices (v. 404) que tantôt il avoit de quoi vivre, tantôt il manquoit de tout; ce qui suppose, comme l'observe fort bien le schol. (v. 71), qu'il

avoit été chassé par la violence. On peut concilier ces différentes traditions en supposant qu'il avoit quitté deux fois Thèbes, comme le dit Pausanias (L. 1x, C. 5): la première fois d'accord avec son frère et avant la mort d'Œdipe, pour éluder l'effet de ses imprécations. Il se retira alors à Argos, où il épousal la fille d'Adraste. Œdipe étant mort, il retourna à Thèbes, rappelé par Etéocles. Une discussion s'étant élevée entre eux, il quitta Thèbes une seconde fois.

2. Voyez sur la rencontre de Polynices et de Tydée, la Thébaïde de Stace (L. 1, v. 408 et suiv.). Euripides (Phæniss. v. 412) attribue cette prédiction à Apollon lui-même, et le scholiaste la rapporte d'après Mnaséas en ces termes.

Κούρα μέν γαμβροϊν ζείζαι κάπρα ήδε λέοντι, Ούς κεν έδοις προθύροισι τεοῦ δόμου εξ εεροῖο Ἡμετέρου σείχειν. μηδε Φρεσε σῆσι πλανηθῆς.

- " donne pour époux à tes filles un sanglier et un lion pue tu trouveras à la porte de ta maison, en revenant de mon temple; et prends garde à ne pas te promper par lis dans le troisième vers olizar au lieu de orizan. C'étoit en effet Adraste qui revenoit du temple.
- 3. Il y a dans le texte, γινομίνης γάρ αὐτῆς πρὸς Αδρασίος, διαλυσάμενος, ὅμοσε περὶ ὧν Αδρασίος διαφέρηται, διακρίνειν Εριφύλην συγχωρῆσαι. Il est évident que le mot αὐτῆς ne signifie rien. Gale propose de mettre ἐργῆς, mais ce mot n'est pas assez expressif. Ce ne fut pas, en effet, une simple querelle, mais une

guerre très-meurtrière qu'il y eut entre Adraste et Amphiaraus. J'en ai dit quelque chose (L. 1, C. 9, not. 46). Adraste fut même chassé d'Argos par Amphiaraus, et il se retira à Sicyone, auprès de Polybus son grand-père maternel, suivant Hérodote (L. II, C. 68), ou son beau-père, suivant le scholiaste de Pindare; et Polybus étant mort sans ensans, il hérita de ses Etats. Mais Amphiaraus ayant épousé Eriphyle sa sœur, se réconcilia avec lui, le laissa revenir à Argos; et pour assurer la paix, on convint, suivant Diodore de Sicile (L. 1V, C. 65), que lorsqu'il s'éleveroit quelque discussion entre eux, on s'en rapporteroit au jugement d'Eriphyle. C'est là sans doute ce que veut dire Apollodore; et d'après cela, je crois qu'il faut adopter la conjecture de Sevin, qui propose de lire yevomérns yas aura mpos "Adparlor diapopas, diaλυσάμετος. M. Heyne a bien vu que le mot αὐτῷ étoit nécessaire. M. Coray propose de lire yesquiss γαρ αυτώ λύπης προς "Adparlor. On trouve le mot λύπη pris dans le sens de dissension, division, brouillerie, dans Diodore de Sicile, L. xv, C. 58. Mais je doute qu'un exemple unique suffise pour autoriser cette correction.

- 4. Il y a dans le texte: "weiser vòr "Adpassor spariviir, ce qui est une faute, comme l'ont déjà observé les précédens éditeurs; il faut lire vòr ardra avec Gale, ou vòr 'Aμφιάρασι; je préférerois cette dernière leçon.
- 5. Capanée étoit, suivant le scholiaste d'Euripides (*Phæniss. v.* 185), fils d'Anaxagoras, fils d'Argus, fils de Mégapenthès fils de Prætus. Hipponous

étoit fils de Mégapenthès, suivant le scholiaste de Pindare (Nem. IX, v. 30), qui ne parle ni d'Anaxagoras, ni d'Argus; enfin, Diodore de Sicile ( L. IV, C. 68) ne parle point d'Argus, et Anaxagoras étoit, suivant lui, fils de Mégapenthès. Pausanias reconnoît bien cet Argus (car il faut lire "Apyou au lieu de 'Apyelou dans le texte de cet auteur, L. 11, C. 18, § 4); mais il dit que Capanée étoit frère d'Iphis. "I pis mir yap i 'Adintopos tou 'Aragayopou Elirida ta Kamarias άδιλφοῦ παιδι ἀπίλιπε την άρχην. « Iphis, fils d'Alec-» tor, fils d'Anaxagoras, laissa sa couronne à Sthéné-» lus, fils de Capanée son frère. » Il ne s'accorde en cela avec aucun autre auteur, et il se contredit luimême, car il dit (L. x, C. 10, § 2) que Capanée étoit fils d'Hipponous; je crois d'après cela devoir lire dans le premier passage ἀνιψίου au lieu de ἀδιλφου. En effet, Hipponous et Alector étoient tous les deux fils d'Anaxagoras, et par conséquent Iphis et Capanée étoient cousins. La mère de Capanée étoit, suivant le scholiaste d'Euripides (ibid.), Laodicé, fille d'Iphis, ou suivant Hygin (Fab. 70), Astynome, fille de Talaus. Je ne sais si Hipponous, son père, étoit le même que le roi d'Olène, père de Péribée, dont il a été question (L. 1, C. 8). Comme Alector, père d'Iphis, étoit l'ainé, il étoit assez naturel qu'Hipponous fût allé fonder un Etat ailleurs.

6. Hippomédon étoit fils d'une sœur d'Adraste, suivant Pausanias (L. x, C. 10), et suivant Hygin (Fab. 70) qui la nomme Mythidice. Ce dernier nomme son père Nésimachus, mais il est probable que ce nom est corrompu. Sophocles dit, dans son Œdipe à

Colone (v. 1317), qu'Hippomédon étoit fils de Talaus; il ajoute que c'étoit son père qui l'avoit envoyé au siège de Thèbes; mais nous avons déjà vu que Talaus avoit péri long-temps avant ce siège.

- 7. J'aurai occasion de parler par la suite de Parthénopée, fils de Milanion et d'Atalante, qu'on a confondu mal à propos avec celui qui se trouva au siège de Thèbes. Ce dernier étoit le fils de Talaus, dont il a été question L. 1, C. 1x. Ils avoient été trèsbien distingués par Hécatée de Milet, Aristarque de Tégée et Philoclès, cités par le scholiaste de Sophocles (OEdipe à Col. v. 1320), et ils disoient tous que c'étoit le fils de Talaus qui s'étoit trouvé au siège de Thèbes. Antimaque étoit à ce qu'il paroit de la même opinion, car le scholiaste d'Æschyle (Sept contre Thèbes, v. 549) dit que, suivant lui, Parthénopée étoit Argien et non Arcadien. Enfin, Pausanias (L. 1x, C. 18), qui nous apprend que, suivant les Thébains, il fut tué par Asphodicus, dit aussi qu'il étoit fils de Talaus. Cependant Æschyle (Sept contre Thèbes, v. 549), Sophocles (OEdipe à Colone, v. 1320) et Euripides (Phæniss. v. 1113), disent que celui qui étoit au siège de Thèbes, étoit le fils d'Atalante.
- 8. Mécistée étoit fils de Talaüs, comme nous l'avons vu L. 1, C. 1x. Æschyle est, suivant Pausanias (L. 11, C. 20), le premier qui ait réduit à sept le nombre des chefs des Argiens qui, suivant lui, étoient en bien plus grand nombre. Il met parmi eux (L. x, C. 10) Alithersès, qui est probablement le fils d'Ancée dont il avoit parlé L. v11, C. 4.

## NOTES, LIVRE III. 399

9. Lycurgue étoit fils de Phérès et frère d'Admète, comme nous l'avons vu L. 1, C. 1x. Il étoit prêtre de Jupiter à Némée, suivant le scholiaste de Pindare (Argum. in Nemea).

10. Il y avoit dans le texte : appari zai diona Augiapass. J'y ai mis adpeare and dione, au saut et au disque; effectivement Adraste avoit remporté la victoire de la course des chars, car c'est ce qu'il faut entendre par les mots imme esimpes, "Asparles. La course à cheval étoit absolument inconnue dans les temps héroïques; c'étoit donc avec son char qu'Adraste avoit remporté la victoire, et d'après cela, Amphiaraus ne pouvoit l'avoir remportée. J'ai tiré cette correction, que je ne me rappelle pas d'avoir vue dans les ouvrages imprimés de Walckenaer, de ses leçons sur les Antiquités Grecques; qui m'ont été communiquées par M. Marron, ministre du St.-Evangile auprès de l'Eglise réformée, à Paris, qui cultive avec succès la littérature ancienne, dont il a pris le goût dans les savantes Leçons de Walckenaer et de Ruhnkenius.

- 11. Cette aventure se trouve dans Homère (Il. L. Iv, v. 288) et dans Stace (L. II, v. 535 et suiv.). Lorsque Tydée fut tué au siège de Thèbes, Mæon lui donna la sépulture. Pausanias, L. Ix, C. 18.
- 12. Je ne dirai rien ici des portes de Thèbes, cette discussion auroit besoin d'être accompagnée d'un plan, et on trouvera l'une et l'autre dans mes notes sur Pausanias.

- 13. Il ya dans le texte : οὖσαν γὰς την Χαριαλώ προσφιλη τη ᾿Αθηνα, γυμνην ἐπὶ πάντα ἰδιῖν. Μ. Heyne propose de lire οὖσαν γὰς τη Χαριαλοῖ προσφιλη την ᾿Αθηνα αὐτὸν γυμνην ἰδιῖν. Il retranche comme on voit les mots ἐπὶ πάντα qui, suivant lui, ne signifient rien. On pourroit, au lieu de les retrancher, lire en un seul mot ἐπὶπαν, οππίπο. Mais je crois qu'il faut lire avec Gale γυμνην ἐπισθάντα ἰδιῖν. Τ'iresias étant survenu la vit nue.
- 14. M. Heyne a enfermé entre deux crochets les mots rois igéaquois, et il croit qu'il faut les retrancher; mais ils ne me paroissent pas inutiles: et il étoit naturel qu'elle mit les mains sur les yeux de Tirésias pour l'empêcher de la voir. On fera bien de consulter l'Elégie de Callimaque sur les bains de Pallas; il a adopté le récit de Phérécydes, qu'il a embelli.
- 15. J'ai mis dans le texte réarsser au lieu de rua-
- 16. Phlégon (de Mirabil., C. 1v), qui raconte la même histoire d'après Hésiode, Dicæarque, Clitarque, Callimaque, et plusieurs autres, dit que Tirésias répondit que de dix parties qui composent le plaisir amoureux, la femme jouit de neuf et l'homme d'une seule. D'après cela, M. Heyne propose de corriger ici le texte d'Apollodore, et de lire dixa perpar et il croit que tout le reste a été ajouté par les copistes; et effectivement, il paroit par les deux vers qu'on va lire, qui sont tirés de la Mélampodie d'Hésiode, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 682), que c'étoit l'opinion de ce poëte. Mais il pouvoit en

en être question dans plusieurs des ouvrages qui lui étoient attribués, et nous avons vu plusieurs fois qu'on y trouvoit souvent des traditions contradictoires sur les mêmes faits; d'après cela, je ne crois pas qu'on doive rien changer. Ovide, qui raconte cette histoire dans le troisième livre de ses Métamorphoses, se contente de lui faire dire que la femme a beaucoup plus de plaisir que l'homme. M. Heyne croit qu'il faut retrancher un peu plus bas les deux vers que j'ai laissés entre deux crochets : c'est aussi l'avis de Sevin. Ils peuvent cependant être le reste d'une autre tradition que rapportoit Apollodore, et elle aura été mutilée par l'abréviateur. Ptolémée-Héphæstion dit que Tirésias changea sept fois de sexe ; il a probablement tiré cela d'une Elégie de Sostrate, dont Eustathe (sur l'Odyssée, p. 1665) nous a donné un extrait que je vais traduire, à cause de la rareté de cet ouvrage.

« Tirésias née du sexe féminin, sut élevée par » Chariclo; parvenue à l'âge de sept ans, elle cou-» roit les champs, et elle inspira de l'amour à Apol-» lon, qui lui enseigna l'art de la divination, à con-» dition qu'elle lui accorderoit ses faveurs; lorsqu'elle » eut appris cet art, elle, ne voulut plus tenir sa pa-» role, et Apollon pour se venger la changea en hom-» me, asin qu'elle connût par elle-même les effets » de l'amour. Ce fut alors que Tirésias jugea la ga-» geure entre Jupiter et Junon; cette Déesse, pour » le punir de ce qu'il avoit prononcé contre elle, le » changea de nouveau en feinme : elle devint amou-» reuse de Calon, habitant d'Argos, et elle en eut » un fils que Junon irritée fit naitre louche, et on » le nomma à cause de cela Strabon. S'étant moquée T. IL. Cc

» ensuite d'une statue de Junon, la Déesse la changea » en un homme fort laid, et sa laideur le fit nom-» mer Pithon; Jupiter en ayant eu pitié, le changea » de nouveau en une femme très-belle. Elle alla à » Trœzène, et un jeune homme, nomme Glyphius, » en devint amoureux. Il s'introduisit auprès d'elle » lorsqu'elle étoit dans le bain, et voulut la violer; » mais s'étant trouvée la plus forte, elle l'étouffa; » Neptune qui étoit amoureux de ce jeune homme, » chargea les Parques de faire justice de ce meur-» tre : elles la condamnèrent à redevenir homme, » et la privèrent de l'art de la divination. Il l'apprit » de nouveau de Chiron, et se trouva avec lui aux » noces de Thétis et de Pélée; là , une dispute s'étant » élevée entre Vénus et les trois Grâces, Pasithée, » Calé et Euphrosyne, il fut pris pour arbitre. Il » donna le prix à Calé, que Vulcain épousa, et Vé-» nus irritée, le changea en une femme vieille et pau-» vre; mais Calé lui donna une très-belle chevelure, » et la transporta dans l'île de Crète, où Arachnus » devint amoureux d'elle. Etant parvenu à en jouir, • il se vanta d'avoir eu les faveurs de Vénus; alors, » la Déesse furieuse, changea Arachnus en belette, » et Tirésias en rat, animal qui mange très - peu, » tenant en cela de la nature d'une vieille feinme, et » qui a conservé la connoissance de l'avenir, car les » cris de ces animaux annoncent les changemens de • temps, et leur fuite d'une maison fait connoître » qu'elle est prête à tomber. »

17. Le combat se livra, suivant Pausanias (L. 1x, C. 9), auprès du sieuve Isménius; il donne, au reste,

à peu près les mêmes détails qu'Apollodore, et il parle des deux combats, quoique M. Heyne dise qu'il ne parle que d'un seul.

- 18. Il est'évident, comme l'a observé M. Heyne, qu'il faut lire τροπη au lieu de τρόπωιο.
- 19. Astacus, suivant Æschyle, descendoit de l'un des Spartes. Pausanias (L. 1x, C. 18) nomme Asphodicus celui qu'Apollodore nomme Amphidicus, et il ajoute que, suivant l'auteur de la Thébaide, Parthénopée avoit été tué par Périclymène; c'est aussi ce que disoit Phérécydes, cité par le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 1164).
- 20. Ménalippe tua aussi Mécistée, frère d'Adraste. Hérodote, L. v, C. 67.
- 21. Pausanias (L. IX, C. 18), Phérécydes, cité par le scholiaste de Venise (Il. L. V, v. 126), et le scholiaste de Pindare (Nemea. XI, v. 12), disent que Ménalippe fut tué par Amphiaraus; et d'après cela, Sevin et M. Heyne croient qu'il faut retrancher du texte d'Apollodore ces mots rerparaépaires d' Tudios interne autrès; mais il ne faut rien changer. Stace dit expressément que Tydée, blessé par Ménalippe, fit un dernier effort et lui lança un trait qu'il arracha des mains d'Hoplée, son voisin. Tydée ajoute ensuite, lorsqu'on l'a rapporté dans le camp (Theb. L. VIII, v. 740):

Caput, 6 caput, 6 mihi si quis Apportet Menalippe tuum! nam volveris arvis: Fido equidem; nec me virtus suprema fefellit.

Digitized by Google

- O Ménalippe, si quelqu'un pouvoit m'apporter ta • tête! car ton corps est sûrement étendu sur le champ • de bataille, et ma force ne m'a pas abandonné à • mon dernier moment. • Effectivement, Capanée, • la prière de Tydée, va le chercher, et le trouve parmi les morts, ce qui prouve bien que Tydée l'avoit tué. J'ai mis τιτρωσεύμενος γώς au lieu de τιτρωσεύμενος δε, comme le propose Barthius (Commentaire sur la Thébaide, v. 718).
- 22. Ce Périclymènes, qui étoit sans doute celui qui, suivant quelques auteurs, avoit tué Parthénopée, étoit fils de Neptune et de Chloris, fille de Tirésias (*Pindari schol. Nem.* 9, 57); et il ne doit pas être confondu avec Périclymènes fils de Nélée, qui étoit mort long-temps avant cette guerre.
- 23. Cérès se changea d'abord en jument pour se soustraire aux poursuites de Neptune, mais ce Dieu s'étant transformé en cheval, jouit d'elle sous cette forme, et ce ne fut qu'ensuite qu'elle se changea en Furie. Voyez Pausanias, L. VIII, C. 25. Il cite quelques vers d'Antimaque, qui disoit que l'autre cheval d'Adraste se nommoit Cærus.

#### CHAPITRE VII.

Note 1. La guerre que les Athéniens firent aux Thébains pour les forcer à rendre les corps de ceux qui avoient péri dans cette expédition, avoit été célébrée par tous leurs poëtes et tous leurs orateurs. Elle est le sujet des Suppliantes d'Euripides. On peut

## NOTES, LIVEBIII. 405

voir aussi Isocrates dans son Panegyrique (p. 52), Lysias dans son Discours funebre (p. 59, T. 1v des Orateurs Grecs), et Démosthènes dans son Discours sur le même sujet (ibid. T. 11, p. 1391). Les historiens cependant n'étoient pas d'accord sur ce fait, et beaucoup prétendoient que Thésée avoit obtenu par des moyens de conciliation, que Créon rendit aux Argiens les corps de ceux qui avoient été tués. Voyez Plutarque, Vie de Thésée, C. xxix; Pausanias, L. 1, C. 39.

- 2. On ne conçoit pas comment Alcmæon, qui avoit été chargé par son père de punir sa mère de ce qu'elle avoit reçu des présens pour l'engager dans cette malheureuse expédition, et qui même, suivant Diodore de Sicile (L. 1v., C. 66), avoit été consulter l'Oracle à ce sujet; on ne conçoit pas, dis-je, comment il avoit pu s'y laisser lui-même engager par elle. Cependant, Diodore de Sicile (ibid,) dit la même chose qu'Apollodore. Cela pourroit fort bien être de l'invention des poëtes tragiques, qui auront voulu faire jouer au manteau, dans cette seconde guerre, le rôle que le collier avoit joué dans la première.
- 3. Pausanias (L. 11, C. 20) nomme onze chefs, au lieu de huit que nomme Apollodore. Ces chefs étoient, suivant lui, Ægialée fils d'Adraste; Promachus fils de Parthénopée; Polydore fils d'Hippomédon; Thersandre; Alcmæon et Amphilochus fils d'Amphiaratis; Diomèdes fils de Tydée; Sthénélus fils de Capanée; Euryale fils de Mécistée; Adraste fils de Polynices, et Timéas. Comme ces deux derniers ne sont nommés

par aucun autre auteur, Sevin croit que le texte de Pausanias est corrompu; qu'il faut transposer le mot Nodoreimous, et le mettre un peu plus haut, après le nom de Thersandre, qui étoit son fils; et qu'au lieu de ces mots, "Adjudos zai Tipias, il faut lire "Adjudos Talaov. Pindare en effet dit dans ses Pythiques (VIII, v. 68), qu'Adraste se trouvoit à cette seconde expédition. Pausanias (L. 1, C. 33) dit aussi que, suivant les Mégariens, Adraste en revenant de cette expédition, mourut chez eux, accablé par la vieillesse et par le chagrin de la perte d'Ægialée son fils; mais cette correction me paroît un peu forcée, et je ne la crois pas nécessaire. Il étoit très-possible que Polynices eut donné à un de ses fils le nom du père de sa semme. Timéas, à la vérité, nous est inconnu d'ailleurs; mais ce n'est pas le seul personnage dont on ne trouve le nom que dans Pausanias.

- 4. Laodamas ne fut pas tué, puisqu'il conduisit une partie des Thébains dans l'Illyrie, suivant Hérodote (L. 1x, C. 8) et Pausanias (L. 1x, C. 8).
- 5. On a vu dans le livre précédent, C. viit, not. 5, qu'une partie des Thébains alla s'établir dans le pays des Doriens, qui prit par la suite le nom d'Histiæotide; c'est sans doute ce que veut dire Apollodore, ou plutôt son abréviateur, qui aura fait de l'Histiæotide une ville nommée Hestiée.
- 6. Tirésias, suivant Pausanias (L. 1x, C. 33), fut pris par les Argiens, qui voulurent le conduire à Delphes, mais il mourut à Tilphusse. Hygin (Fab. 75) dit qu'il avoit vécu sept générations. Proserpine lui

conserva dans les Enfers la mémoire du passé et la connoissance de l'avenir (Homère, Odyssée, L. x, v. 493).

7. Le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 308) dit que, suivant les auteurs de la Thébaïde, les Epigones ayant pris Thèbes, envoyèrent à Delphes Manto, fille de Tirésias, pour les prémices de leur victoire. L'Oracle lui ordonna d'épouser le premier qu'elle rencontreroit au sortir du temple : elle rencontra Rhacius fils de Lébès de Mycènes, et elle l'épousa. Elle s'en alla ensuite avec lui à Colophone, et là, les maux de sa patrie lui étant revenus à la mémoire, elle se mit à pleurer, ce qui fit donner le nom de Claros à l'endroit où elle se trouvoit. ' Oromaoto Kanos άπο των δακρύων · συγγενές γάς τῷ Λ το P · ώς υδραλο ล่ารา ระชั บริเทศะเ. Je ne conçois pas trop cette étymologie, c'est pourquoi je la rapporte dans les propres termes du scholiaste. Pausanias (L. VII, C. 3) raconte la chose d'une manière plus vraisemblable : Manto ayant été conduite à Delphes avec d'autres captifs, l'Oracle leur ordonna d'aller fonder une colonie; d'après cet ordre, ils s'embarquèrent pour passer en Asie, et ils abordèrent à Claros. A leur arrivée, les Crétois, qui y étoient déjà établis, accoururent en armes, et les conduisirent à Rhacius leur chef, qui ayant appris de Manto qui ils étoient, leur permit de rester dans le pays, et épousa Manto, dont il eut un fils nommé Mopsus, qui fut lui-même un devin célèbre. Diodore de Sicile (L. IV, C. 66) dit que la fille de Tirésias se nommoit Daphné, et qu'elle resta à Delphes, où elle se rendit célèbre dans l'art

de prédire les choses futures; elle mit même ses Oracles en vers, et l'on prétendoit qu'Homère en avoit beaucoup profité. Enfin, suivant Servius (sur l'AE-néide, L. x, v. 198), Manto vint en Italie, elle y épousa Tybéris, dont elle eut un fils nommé Ocnus, qui fonda Mantoue.

8. On a vu (L. 11, C. 7) qu'Oîclée avoit été tué dans l'expédition d'Hercules contre Troyes; cependant, quelques auteurs disoient, suivant Pausanias (L. vni, C. 36), qu'il étoit mort dans l'Arcadie. et l'on y montroit son tombeau. Il étoit père d'Amphiaraus et grand - père d'Alcmæon. Pausanias dit qu'Alcınæon, aussitôt qu'il eût tué sa mère, se retira auprès de Phégée, ce qui est plus vraisemblable. Mais, suivant Ephore, cité par Strabon (L. x, p. 709), l'expédition contre Thèbes étant terminée, Alcmæon alla avec Diomèdes, et l'aida à rétablir Œnée sur le trône; il le laissa ensuite dans l'Ætolie, et alla s'établir dans l'Acarnanie. Tandis qu'ils étoient ainsi occupés au dehors, Agamemnon s'empara de l'Argolide dont ils étoient souverains, Diomèdes comme héritier d'Adraste, et Alcmæon comme héritier d'Amphiaraus; mais la guerre de Troyes étant survenue quelque temps après, Agamemnon, qui avoit été nommé général des Grecs, craignant qu'ils ne profitassent de son absence pour rentrer dans leurs Etats, aima mieux les leur rendre de bon gré, et les invita à se réunir à lui pour cette expédition. Diomèdes y consentit, mais Alcmæon le refusa, et les Acarnaniens n'allèrent pas au siège de Troyes.

NOTES, F. P.R. E. 111. 40g sibée, ainsi que Properce (L. 1, El. 15), qui dit qu'elle vengea la mort de son mari:

- Alphesibea suos ulta est pro conjuge fratres, Sanguinis et cari vincula rupit amor.

Elle avoit eu d'Alcineon un fils nominé Clytius, qui ne voulant pas rester avec les assassins de son père, alla s'établir dans l'Elide, où il fut la souche d'une famille de devins célèbres. Pausanias, L. vi, C. 17.

- 10. Athénée (L. vi, p. 232) rapporte un oracle par lequel Apollon demandoit à Alcusson le collier d'Eriphyle, pour le prix de la guérison qu'il attendoit de lui. Le dieu lui dit ensuite que les Furies ne cesseroient de le tourmenter, que lorsqu'il se seroit établi sur un terrain qui n'eût été formé que depuis la mort de sa mère. Il alla donc s'établir dans des îles que l'Achélous venoit de former auprès de son embouchure. Thucydides, L. 11, C. 102; Pausanias, L. viii, C. 24.
- 11. Ce collier fut funeste jusqu'au bout à celles qui le portèrent. Les Phocéens ayant pillé le temple de Delphes, un de leurs principaux chefs le donna à sa femme. Peu de temps après, l'aîné de ses fils étant devenu furieux, mit le feu à sa maison, et elle y brûla toute vive. Diodore de Sicile (L. x, C. 64), Parthénius de Nicée, Plutarque et Athènée racontent la même histoire, mais avec quelque différence.
- 12. Thucydides (L. 11, C. 68) dit qu'Amphilochus étant revenu à Argos après le siège de Troyes, ne fut pas satisfait de l'état des choses, et qu'il se retira

410

dans l'Acarnanie où il fonda Argos, qui fut nommé l'Amphilochien. Suivant quelques autres auteurs, il s'étoit établi dans l'Acarnanie, avant le siège de Troyes, avec Alcmæon son frère. Il alla ensuite à ce siège, mais ne voulant pas revenir par mer, il se mit en route par la Pamphylie, et il y fonda avec Mopsus, fils de Manto, la ville de Malles. Ayant voulu, par la suite, retourner à Argos, il confia la royauté à Mopsus pour la lui garder pendant un an. Amphilochus étant revenu au bout de l'année, Mopsus ne voulut pas la lui rendre; il s'ensuivit un combat singulier dans lequel ils se tuèrent mutuellement (Strabon, L. x, p. 711, L. xiv, p. 993; Tzetzės sur Lycophron, v. 440). Tzetzės (ibid.) ajoute que. suivant Apollodore, Amphilochus fils d'Alcmæon, au retour du siège de Troyes, fut jeté par la tempête sur les côtes du pays que Mopsus gouvernoit. Il voulut lui enlever ses Etats, et il y eut un combat singulier dans lequel ils se tuèrent mutuellement. Il a sans doute tiré cela de quelque ancien scholiaste, qui avoit eu Apollodore plus entier que nous ne l'avons, car cela devoit se trouver ici.

#### CHAPLTRE VIII.

Note 1. Je ne crois pas qu'Acusilas eût confondu Pélasgus fils de Niobé avec Pélasgus le fondateur de l'Arcadie. Comme je suis entré dans de très grands détails à cet égard, dans une dissertation séparée, j'y renverrai mes lecteurs.

2. Charax, cité par Etienne de Byzance (v. Ilajjacia), et le scholiaste d'Euripides (Orostos, v. 1646) disent que Pélasgus avoit épousé une femme du pays nommée Parrhasia. Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 11, p. 31) dit qu'il avoit épousé Déjanire, fille de Lycaon, fils d'Æzéus: il a pris sans doute cela de Phérécydes, qu'il cite un peu plus bas (ibid. C. 13), qui disoit que Lycaon, dont nous allons parler, étoit fils de Pélasgus et de Déjanire.

- 3. Cyllene étoit, suivant Phérécydes, cité par Denys d'Halicarnasse, la femme de Lycaon.
- 4. Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 13) dit que Lycaon n'avoit eu que vingt-deux fils. Pausanias (L. viii, C. 3) en nomme vingt-sept, mais il ne dit pas qu'il n'en eût pas eu d'autres. La liste que donne Apollodore a été évidemment forgée par quelqu'un de ceux qui prétendoient que l'Arcadie étoit le berceau des Pélasges, et par conséquent de la nation Grecque: on y voit en effet les noms de quelquesuns des principaux peuples de la Grèce. Celle de Pausanias est plus raisonnable, et ne renferme que les noms des fondateurs des villes de l'Arcadie. Quoiqu'Apollodore dise que Lycaon avoit eu cinquante fils, sa liste ne renferme que quarante-huit noms; car il faut en retrancher une fois celui de Mænalus qui y est porté deux fois. Le nom d'Enotrus a sans doute été oublié par les copistes, car il n'est pas probable qu'Apollodore l'eût oublié; et il faut mettre Mélanéus, dont il est question dans Pausanias, à la place du second Mænalus.
- 5. Nicolas Damascène ( Valesii Excerpta, p. 446) raconte la chose un peu différemment: Lycaon, sui-

vant lui, marchoit sur les traces de Pelasgus, son père. Voulant inspirer à ses sujets l'amour de la justice, il leur dit que Jupiter venoit quelquesois chez lui, sous la forme d'un voyageur, pour examiner la manière dont ils se conduisoient. Il leur dit un jour qu'il attendoit le Dieu, et il se mit en conséquence à préparer un sacrifice. Il avoit, à ce qu'on dit, cinquante fils de différentes femmes; quelques-uns d'eux qui assistoient au sacrifice, voulant éprouver si l'étranger qui étoit venu étoit réellement un Dieu, mêlèrent parmi les chairs de la victime celles d'un enfant qu'ils avoient tué; à l'instant s'éleva une tempête affreuse, et la foudre tua tous ceux qui avoient pris part à la mort de cet enfant. Hygin (Fab. 176) raconte cela à peu près de même; mais, suivant Eratosthènes (Cataster. C. 8), Clément d'Alexandrie ( Protrept. p. 31) et Ovide ( Métam. L. 1, v. 230), ce fut Lycaon lui-même qui voulut éprouver par ce moyen la divinité de Jupiter. Pausanias (L. VIII, C. 2) dit qu'il sacrifia un enfant sur l'autel de Jupiter-Lycæen, et qu'il fût sur, le-champ transformé en loup; il ajoute que cette métamorphose d'un homme en loup, avoit eu lieu plusieurs fois par la suite aux mêmes sacrifices, et que ceux qui avoient été ainsi transformes, redevenoient hommes au bout de dix ans, s'ils n'avoient point mangé de chair humaine pendant cet intervalle de temps. Cette fable avoit probablement été inventée par les poëtes, pour détourner les Grecs de l'usage des sacrifices humains, qu'ils tenoient sans doute des Phœniciens; usage que les Carthaginois conservèrent jusqu'à la destruction de leur ville par les Romains. Danaus venant de l'Ægypte, où ces sacrifices étoient en horreur, parvint, jusqu'à un certain point, à les faire cesser; mais cela n'empêcha pas qu'on n'y eût encore recours dans quelques circonstances extraordinaires, comme on le voit par celui que fit Thémistocles, avant la bataille de Salamine. On trouvera des recherches plus étendues sur ces sacrifices, dans mes notes sur Pausanias, L. VIII, C. 2.

- 6. Eratosthènes (C. 8) et Hygin (Poet. Astron. L. 11, C. 4), disent que ce fut Arcas que Lycaon sacrifia. Suivant Lycophron (v. 481) et Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 31), il sacrifia son propre fils. Ovide dit qu'il sacrifia un ôtage du pays des Molosses.
- 7. Ce passage nous fait connoître la véritable époque de Deucalion, qui est assez difficile à déterminer d'après le nombre des générations, à cause de la confusion qui règne dans la généalogie des descendans d'Æole. Ce que dit Apollodore s'accorde parfaitement avec le nombre de générations que met Homère entre Sisyphe, arrière-petit-fils de Deucalion, et Glaucus qui se trouva au siège de Troyes. Voyez la Dissertation préliminaire.
- 8. Il faut qu'Apollodore se soit trompé, ou qu'Hésiode ait suivi à cet égard plusieurs traditions; ce qui lui étoit souvent arrivé: car Eratosthènes (C. 1), Hygin (Poet. astron. L. 11, C. 1) et le scholiaste de Germanicus (T. 11, p. 38), disent que, suivant lui, Callisto étoit fille de Lycaon. Pausanias et Ovide ont suivi la même tradition; et dans ce cas il y au-

414

roit une génération de moins entre Pélasgus et Agapénor. Nyctéus qu'Asius lui donne pour père, est sans doute le même que Nyctimus, et peut-être le même que le Cétéus de Phérécydes; car Ariaethus, cité par Hygin (Poet. astron. L. 11, C. 6), dit que Cétéus étoit fils de Lycaon; et j'ai suivi cette tradition. dans le tableau des générations que j'ai mis dans ma dissertation. Le scholiaste d'Euripides (Orestes, v. 1646) dit que Callisto étoit fille de Cétéus et de Stilbé; Cétéus étoit fils de Parthin et d'Archiloché; le père de Parthin étoit Doriéus fils d'Eicadius et de Coronée. Tous ces noins, excepté celui de Cétéus, sont absolument inconnus. On doit avoir d'autant moins d'égard à ce que dit ce scholiaste, qu'il ajoute que Doriéus régna sur l'Arcadie après Nyctimus; ce qui mettroit Arcas seulement deux générations avant le siège de Troyes.

9. On peut voir, sur Callisto, Eratosthènes (Catastèr. C. 1), Hygin (Fab. 167, Poet. astron. L. II, C. 1), et Ovide (Metam. L. II, v. 405 et euiv.). Hésiode, que les deux premiers ont suivi, disoit que c'étoit Diane elle-même qui l'avoit changée en ourse, lorsqu'elle se fût aperçue, en se baignant avec elle, qu'elle étoit enceinte. Elle accoucha d'Arcas après sa métamorphose; et des bergers l'ayant prise avec son fils, la donnêrent à Lycaon. Elle entra quelque temps après dans l'enceinte consacrée à Jupiter-Lycæen, dont l'entrée étoit interdite non-seulement aux hommes, mais encore aux animaux. Arcas son fils et les Arcadiens se mirent à sa poursuite pour la tuer; alors Jupiter en ayant pitié, la changea

en constellation. Pausanias (L. VIII, C. 3) et Ovide disent que ce fut Junon qui la métamorphosa en ourse.

10. On a vu ci-dessus (note 6) que suivant Eratosthènes Arcas avoit été sacrifié par Lycaon; mais comme son récit a été tronqué par son abréviateur, je crois devoir le suppléer d'après Hygin, qui a eu l'ouvrage d'Eratosthènes plus complet que nous ne l'avons. Il nous apprend que Jupiter ayant foudroyé la maison de Lycaon, et l'ayant changé lui-même en loup, rassembla les restes d'Arcas, le ressuscita et le donna à élever à quelques bergers. (Hygin, Poet. astr. L. 11, C. 4; Germanici schol. 7. 11, p. 45).

#### CHAPITRE IX.

Note 1. Arcas épousa, suivant Pausanias (L. VIII, C. 4), Erato, nymphe Dryade, et il en eut trois fils, Azan, Aphidas et Elatus. Il avoit eu, avant son mariage, un fils naturel nommé Autolaus. Azan n'eut qu'un fils nommé Clitor; Aphidas fut père d'Aléus, et Elatus eut cinq fils: Æpytus, Péréus, Cyllen, Ischys et Stymphalus.

- 2. Comme Alcidamas rapporte cette histoire plus en détail dans le discours qu'il a fait sous le nom d'Ulysse, contre Palamèdes ( Orat. Grac. T. VIII, p. 70), je vais traduire ce qui y a rapport. « Aléus roi de Tégée étant » allé consulter l'Oracle, le dieu lui dit que l'enfant qui
- naîtroit d'Augé sa fille, feroit périr ses fils. Aléus retour-
- na aussitôt chez lui, établit sa fille prêtresse de Miner-
- ve, et la menaça de la tuer, si elle avoit jamais quel-

» que commerce avec un homme. Quelques temps » après, Hercules faisant des préparatifs pour son » expédition contre Augias, vint à Tégée, et Aléus » lui donna un repas dans le temple de Minerve. Her-» cules y ayant vu Auge, devint amoureux d'elle, et » la viola dans un moment d'ivresse. Des qu'Aléus » s'aperçut qu'elle étoit enceinte, il envoya chercher » Nauplius, qui étoit connu pour un navigateur ha-» bile, et il lui livra sa fille, en lui enjoignant de la » nover. Nauplius l'emmena, et elle accoucha en » chemin, sur le mont Parthénius, de Télèphe. Nau-» plius, sans s'inquiéter des ordres qu'on lui avoit » donnés, la vendit avec son enfant à Teuthras roi de » la Mysie, qui se trouvant sans enfans, épousa Au-» gé, et adopta son fils qu'il nomma Télèphe. » Il y a quelque différence entre ce récit et celui d'Apollodore, qui ne dit rien de l'oracle rendu à Aleus. D'ailleurs Alcidamas dit qu'elle avoit accouché sur le mont Parthénius, tandis que, suivant Apollodore, elle avoit caché son enfant dans l'enceinte du temple de Minerve. Il paroît même que, suivant Euripides, elle avoit accouché dans cette enceinte. Clément d'Alexandrie (Stromates, L. VII, p. 841) nous a en effet conservé un fragment de la tragédie d'Augé, dans lequel elle dit à la déesse :

Σκύλα μέν βροτοΦθόρα Χαίρεις δρώσα, τών νεκρών έρείπια: Κου μιαρά σοι τάυθ' έσθικ Εί δ' έγω τέκον, Δεινόν τόδ' ήγη.

« Tu te plais à voir des dépouilles sanglantes, les » tristes

» tristes restes des morts, tes yeux n'en sont pas » souillés, et tu trouves mauvais que j'y aie ac-» couché.»

C'est sans doute à cette tragédie qu'a rapport le reproche que dans les Grenouilles d'Aristophane (v. 1080) Æschyle fait à Euripides d'avoir introduit sur la scène des femmes accouchant dans les temples; ce qui sembleroit prouver que cela étoit de l'invention d'Euripides. Il en est sans doute de même du reste de l'histoire d'Augé, qu'il avoit arrangée à sa manière; car Strabon (L. xIII, p. 915) nous apprend que suivant lui Aléus avoit enfermé Auge et son fils dans un coffre qu'il avoit jeté à la mer, mais que Minerve avoit fait aborder ce coffre à l'embouchure du Caïque, où Teuthras l'ayant requeilli, épousa Augé et adopta Télèphe. Mais comme Euripides ne se piquoit pas de suivre toujours les mêmes traditions, il en avoit adopté une autre dans sa tragédie de Téléphe; car on voit par quelques vers de cette pièce que Denys d'Halicarnasse nous a conservés (de composit. verb. T. v, p. 220), que Télèphe y disoit qu'Augé avoit accouché de lui sur le mont Parthénius. Cependant la tradition qu'il avoit suivie dans sa tragédie d'Augé paroit, d'après ce que dit Pausanias (L. VIII. C. 4), fondée sur l'autorité d'Hératée. Pausanias rapporte ailleurs (L. VIII, C. 48) que suivant la tradition des Tégéates, Augé avoit accouché dans leur pays, à l'endroit où ils avoient bâti par la suite un temple à Lucine.

5. Ménandre (non pas le poëte), cité par l'auteur des proverbes publiés par Schott, d'après le manuscrit T. II. D d

du Vatican, dit que Télèphe tua les frères de sa mère, et qu'il alla ensuite consulter l'Oracle pour savoir où il pourroit la chercher. La Pythie lui ayant dit d'aller jusqu'aux extrémités de la Mysie, il alla dans la Teuthrantie, où il la trouva. Il fut même sur le point de l'épouser, suivant quelque poëte tragique, dont Hygin a tiré sa fable 100. Il raconte que Télèphe étant arrivé dans la Mysie avec Parthénopée, trouva Teuthras en guerre avec Idas. Teuthras lui promit sa couronne et la main d'Auge sa fille (probablement que suivant cet auteur, Teuthras avoit adopté Augé au lieu de l'épouser), s'il le délivroit de son ennemi. Télèphe, avec le secours de Parthénopée, vainquit Idas; et Teuthras, pour acquitter sa parole, lui donna ses Etats et le maria avec Augé. Mais comme elle avoit juré de n'avoir plus commerce avec aucun homme, elle cacha une épée dans sa chambre dans le dessein de tuer Télèphe, lorsqu'il se présenteroit pour coucher avec elle. Alors les dieux firent paroître au milieu d'eux un serpent énorme. A cette vue, Augé effrayée avoua son projet à Télèphe, qui voulut la tuer. Mais Hercules qu'elle implora, parut sur-le-champ, et la fit connoître à Télèphe pour sa mère. Ælien ( Hist. anim. L. III, C. 47) dit quelque chose de cette tradition, qu'il attribue aux poëtes tragiques. Le reste de l'histoire de Télèphe appartient à celle du siège de Troyes, et ce n'est pas ici le lieu d'en parler.

4. La femme de Lycurgue se nommoit Antinoë, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. 1, v. 134), qui, ainsi que Pausanias, ne lui donne que deux

fils, Ancée et Epochus. Amphidamas étoit frère de Lycurgue, suivant Apollonius de Rhodes (L.1, v. 161) et Pausanias (L. vIII, C. 4).

- 5. Le scholiaste d'Euripides (Phæniss. v. 152), celui d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 769), et celui de Théocrite (Id. 111, v. 40), observent qu'il y a eu deux Atalante, l'une dans la Boeotie, fille de Schoenée fils d'Athamas, et l'autre dans l'Arcadie, qui étoit fille d'Iasus. La première étoit célèbre par sa légèreté à la course, et c'étoit elle qui défioit ses amans à cet exercice. Il paroît que les Arcadiens avoient cherché à l'attribuer à leur pays, car Pausanias (L. VIII, C. 36) dit qu'on montroit, auprès de Schoenonte en Arcadie, l'endroit où elle s'exerçoit à la course; mais il ne paroît pas y croire beaucoup lui-même. La seconde étoit célèbre par son adresse à tirer de l'arc. Apollodore les a confondues.
- 6. On peut voir dans les histoires diverses d'Ælien (L. XIII, C. 1) un très-long discours en style de rhéteur sur la naissance, l'éducation et la manière de vivre d'Atalante. Voyez aussi Callimaque, Hymne à Diane (v. 215 et suiv.). Ces deux auteurs parlent aussi de sa victoire sur les Centaures Rhœcus et Hylæus.
- 7. Ces jeux étoient très-célèbres, et on les avoit représentés sur le coffre de Cypsele, mais il n'y étoit point question d'Atalante; Pausanias dit même que Pélée et Jason y étoient représentés luttant l'un contre l'autre. Hygin (Fab. 293) dit que Pélée y remporta le prix de la lutte.

Dd2

- 8. Il y a dans toutes les éditions: τοὺς δρόμους προϊούσα. J'ai mis, d'après l'observation de M. Heyne, προϊώσα, les faisant partir en avant. Hygin (Fab. 185), Termino constituto, ut ille inermis fugeret, hæc cum telo insequeretur: quem intra finem termini consecuta fuisset, interficeret ejusque caput in stadio figeret.
- 9. Toute cette histoire appartient à Atalante, fille de Schoenée, et à Hippomènes. Milanion obtint la main de la fille d'Iasus, en se livrant avec elle aux exercices les plus pénibles. Voyez Properce (L. 1, El. 1, v. 9 et suiv.), et Ovide (de l'Art d'aimer, L. 11, v. 85 et suiv.). On les avoit réprésentés tous deux sur le coffre de Cypsèle, et Atalante tenoit entre ses bras un faon de biche, sans doute pour faire connoître son goût pour la chasse (Pausanias, L. v, C. 19).
- 10. Vénus avoit cueilli ces pommes sur la tête de Bacchus, suivant Philétas, cité par le scholiaste de Théocrite (Id. 11, v. 118).

Μάλα φέρων κόλποισι, τά όι ποτε Κύπρις έλοῖσα Δώρα Διωνύσου δώκεν άπο κροτάφων.

- « Il avoit dans son sein des pommes que Vénus lui » avoit données; elle les avoit cueillies sur les tem-» pes de Bacchus. » Voyez Casaubon sur Théocrite, C. 3.
- 11. Ovide fait subir cette métamorphose à Atalante, fille de Schoenée, et à Hippomènes, et ils furent, suivant lui, changés en lions, pour s'être livrés

à leur passion dans un temple de Cybèle. On pourroit soupçonner, d'après un tableau de Parrhasius, dont il est question dans Suétone ( Vie de Tibère, C. 44), qu'il ne s'agissoit pas du simple devoir conjugal.

- 12. Hippomènes étoit fils de Mégaréus, fils d'Onchestus, fils de Neptune. Ovide (Métam. L. x., v. 605, et les notes sur cet endroit).
- 13. Hygin (Fab. 70 et 99) dit que Parthénopée étoit fils de Méléagre et d'Atalante. On a vu (L. 1, C. 8) que Méléagre avoit eu envie d'avoir un enfant d'elle; il paroît, par ce que dit Hygin, qu'il étoit parvenu au but de ses désirs, et qu'Atalante, pour ne pas perdre la réputation de sagesse qu'elle s'étoit acquise, exposa son enfant sur le mont Parthénius, à peu près en même temps qu'Augé. Ces deux enfans furent trouvés par des bergers, qui donnèrent à celui d'Atalante le nom de Parthénopée, parce que sa mère passoit pour vierge (\*\*apéires\*). Il suivit Télèphe dans la Mysie, comme on l'a vu ci-dessus (note 3). On a vu aussi (C. vi, not. 7) qu'il n'étoit pas le même que celui qui fut tué au siège de Thèbes.

### CHAPITRE X.

Note 1. Six des Atlantides eurent, suivant Hellanicus, cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. xvIII, v. 486), commerce avec des Dieux; savoir: Taygète, Maïa et Electre avec Jupiter, qui eut Lacédæmon de la première, Mercure de la seconde, et

Dardanus de la troisième; Alcyone et Celæno avec Neptune: Alcyone fut mère d'Hyriée, et Celæno de Lycus; Stérope eut de Mars Œnomaüs. Quant à Mérope, elle épousa Sisyphe, et comme elle avoit été mariée à un mortel, elle étoit moins brillante que les autres, et on la voyoit à peine dans le Ciel.

- 2. Nous avons vu dans la note précédente que, suivant Hellanicus, Stérope étoit la mère et non l'épouse d'Œnomaüs, et c'est l'opinion la plus probable; autrement, il n'y auroit eu que six générations entre Atlas et Agamemnon, qui descendoit de lui par Hippodamie, fille d'Œnomaüs, tandis qu'il y en a huit entre Atlas et ses autres descendans qui se trouvoient au siège de Troyes, comme nous le verrons ciaprès. Ceux qui voudront connoître les autres traditions sur l'extraction d'Œnomaüs, peuvent consulter Bachet de Méziriac, Commentaire sur les Héroides d'Ovide, T. 11, p. 348 et suiv.
- 3. Eurypyle, roi de Lybie, étoit aussi fils de Neptune et de Celæno, suivant Acésandre, cité par le scholiaste de Pindare (*Pyth.* IV, 57), et suivant le scholiaste d'Apollonius (*L.* IV, v. 1561).
- 4. Hyriée étoit, suivant Hellanicus, fils de Neptune et d'Alcyone, ce qui est beaucoup plus vraisemblable. Il y a par ce moyen sept générations entre Atlas et Nestor, qui descendoit de lui par Chloris, fille d'Amphion; Antiope, mère d'Amphion, étoit en effet fille de Nyctée, fils d'Hyriée, Pausanias dit (L. 1x, C. 20) qu'Æthuse étoit fille de Neptune, mais il ne parle point de sa mère.

- 5. Le mot zaddistre, très-belle, que j'ai mis entre deux crochets, doit être placé à la ligne précédente, après le mot A'ésseur auquel il se rapporte. Æthuse avoit été une des mortelles qu'Apollon avoit aimées, suivant Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 27).
- 6. On peut voir sur Mercure l'Hymne d'Homère; il y fait très au long l'histoire du vol des bœufs d'Apollon. Lucien dit, dans son septième Dialogue des Dieux, qu'il avoit vole le trident de Neptune, l'épée de Mars, l'arc et les flèches d'Apollon, les tenailles de Vulcain, le ceste de Vénus et le sceptre de Jupiter; mais je crois que ces vols sont de son invention. Le scholiaste d'Homère (Iliade L. xxiv. v. 24) raconte, d'après Eratosthènes, que Maïa sa mère étant à se baigner avec ses sœurs, il leur vola leurs habits, de manière qu'au sortir de l'eau, elles se trouvèrent très-embarrassées, et lorsqu'il se fut amusé quelque temps de leur embarras, il les leur rendit. Nonnus dit, dans ses Dionysiaques, que Mercure prit la forme de Mars pour tromper Junon, et se faire allaiter par elle. On lit un peu plus bas : outes in me pareis imi tou dinneu. Le savant Walchenaer, dans une note que M. Marron m'a communiquée, propose de lire in flourois, à peine dans ses langes sur son berceau. Ce qui me paroit beaucoup plus clair que le mot in mpiros qui n'offre aucun sens; et la différence est si petite dans les manuscrits entre le II et le ET, qu'un copiste peut facilement avoir pris l'un pour l'autre.
  - 7. Voyez sur le vol de ces bœufs, outre l'Hymne

424 A P O L L O D O R E, d'Homère, Ovide, Métam. L. 11, v. 683, et Antonin. Libér. C. 23.

- 8. On voit clairement que notre auteur a eu ici en vue les vers 115 - 137 de l'Hymne à Mercure attribué à Homère. Le poëte dit d'abord que Mercure sit rôtir à la broche une partie des chairs, et qu'il les divisa ensuite en douze portions, probablement pour les douze Dieux; et il étendit les peaux sur des rochers pour les faire sécher. Il ne voulut point toucher à ces portions qu'il avoit consacrées aux Dieux, quelqu'envie qu'il en eût. Il mit ensuite une partie de la graisse et de la chair dans une chaudière à bords élevés ( je ne vois pas comment traduire autrement les mots αυλιον υψιμέλαθρον), et mit du bois dessous pour les faire cuire. Il n'ajoute pas, à la vérité, qu'il les mangea; mais Apollodore l'a entendu ainsi. Peut-être avoit-il l'Hymne plus complet que nous ne l'avons; car le passage que je viens de citer, et dont je crois avoir rendu à peu près le sens, me paroît mutilé. C'est aussi l'opinion de M. Aug. Matthiæ, qui a donné sur ces Hymnes des notes qui ont été imprimées à Leipsick, en 1800, in-8°.
- 9. J'ai rendu le mot  $\sqrt{n}\phi w$  par dés. Il y avoit effectivement, suivant le scholiaste de Pindare ( Pyth. Iv, 338), un genre de divination qui se faisoit par ce moyen. Il y avoit sur les tables sacrées des dés; ceux qui vouloient consulter l'Oracle commençoient par dire: Si j'amêne tel point, telle chose réussira, sinon elle ne réussira pas. Ils jetoient ensuite

les dés. On peut consulter à cet égard Ez. Spanheim sur l'Hymne à Apollon de Callimaque, v. 45.

10. Comme Pausanias entre dans beaucoup plus de détails sur les premiers rois de la Laconie et de la Messénie, je réserve ce que j'ai à en dire pour mes notes sur cet auteur.

11. Nous connnoissons trois traditions sur la naissance d'Æsculape; la moins vraisemblable, suivant Pausanias (L. 11, C. 26), est celle qu'Apollodore rapporte ici la première. Elle se trouvoit cependant dans quelques ouvrages attribués à Hésiode; mais Pausanias paroît croire que ces vers avoient été faits sous le nom d'Hésiode, pour flatter l'amour-propre des Messéniens; elle avoit été adoptée par le poëte Asclépiades, et par Socrates, auteur d'une description d'Argos ( Pindari schol. Pyth. III, v. 14). Asclépiades disoit qu'Arsinoé avoit eu d'Apollon Æsculape, et une fille nommée Eriopis. La seconde tradition, et la plus vraisemblable, suivant Pausanias, étoit que Phlégyas étant venu dans le Péloponnèse, Coronis sa fille, qui avoit été séduite par Apollon, accoucha d'Æsculape sur le mont Myrtium, dans les environs d'Epidaure. On peut voir dans son ouvrage les raisons qu'il donne à l'appui de cette opinion. Il paroît qu'Apollodore rapportoit cela à peu près de même. En effet, Théodoret (Græcarum affectiorum curatio, L. vIII, T. 4, p. 905) dit: « Quant » à Æsculape, Apollodore dit qu'il étoit fils d'Ar-» sinoé suivant quelques auteurs, et de Coronis sui-» vant d'autres; Coronis ayant été violée en secret

» par Apollon, devint grosse, et ayant accouché, elle » exposa son enfant qui fut nourri par une chienne, » jusqu'à ce que quelques chasseurs l'ayant trouvé, » l'emportèrent et le donnérent à Chiron le cen-» taure, qui l'éleva et lui enseigna la médecine. Æs-» culape fit les premiers essais de sa science à Epi-» daure et à Tricca : il étudia tellement cet art, » et y fit de si grands progrès, que, non content » de guérir les malades, il essaya même de ressus-» citer des morts, ce qui attira sur lui la colère de » Jupiter, qui le foudroya et le tua. » Cela est probablement tiré de la Bibliothèque d'Apollodore, cependant on n'en trouve qu'une partie dans l'ouvrage que nous avons; ce qui prouve que ce n'est qu'un abrégé. Suivant la troisième tradition, qui paroit avoir été la plus généralement répandue, Coronis avoit donné le jour à Æsculape, à Dotium auprès du lac Bœbèide, dans la Thessalie. Elle a été adoptée par Hésiode, dans des vers cités par Strabon (L. x, p. 957) et par le scholiaste de Pindare (Pyth. 111, v. 14); elle avoit été adoptée aussi par l'auteur de l'Hymne à Æsculape que nous avons sous le nom d'Homère, et par Phérécydes, cité par le scholiaste de Pindare (ibid. v. 59). Ischys, à qui Coronis étoit fiancée, étoit de l'Arcadie; ce qui semble appuyer l'opinion de Pausanias. On peut voir ma première note sur le chap. vi du second livre.

12. Apollon, suivant Pindare, chargea Diane de tuer Coronis, et Phérécydes ajoute qu'elle tua en même temps plusieurs autres femmes, et qu'Apollon tua Ischys. Servius (Æneide, L. VI, v. 618) dit

que Phlégyas irrité de ce qu'Apollon avoit tué sa fille, alla attaquer le temple de Delphes et le brûla. Apollon, pour le punir, le tua à coups de flèches, et le précipita dans les Enfers. L'histoire de Coronis est racontée plus au long dans la troisième Ode Pythique de Pindare.

13. Il y a dans tous les manuscrits: τοῦ δὶ παρὰ τὰν τοῦ πατρὸς γνώμην ἰλομίνου Ἰσχύι τῷ Κλινίως ἀδιλφῶ συνοικιῦ. Ægius a mis dans le texte τῷ Ἑλάτου υἰῷ συνοικιῦ, sans avertir si c'est d'après les manuscrits, ou d'après sa propre conjecture. M. Heyne a conçu ce passage ainsi: τὰν δὶ, ταρὰ τὰν τοῦ πατρὸς γνώμην [ἰλομένην] Ἰσχύι [τῷ Ἑλάτου υἰῷ] συνοικιῖν. Il croit qu'il faut retrancher les mots que j'ai mis entre des crochets. Ces corrections me paroissent un peu violentes, et je crois, avec Sevin, qu'il faut tout simplement lire ἐρωμένου au lieu de ἐλομένου, et καινέως au lieu de Κλινίως. « Comme elle aimoit Apollon con» tre la volonté de son père, elle épousa Ischys, » frère de Cænée. » Ce qui est à peu près le sens de ces vers de Pindare ( Pyth. III, 23):

- άποφλαυρίζαισά μις Αμπλαπίαισι φρετών, Αλλον άίνησε γάμον, πρύθθαν πατρὸς Πρόσδεν άπερσιπόμα μιχθείσα Φοίδα.

τρος doit se rapporter à άλλον αίνησε γάμον; ce qui signifieroit : « Elle consentit à un autre hymen à » l'inscu de son père. » Et M. Heyne, dans ses notes sur Pindare, paroît adopter cette explication; mais je crois qu'il se trompe. Ce ne fut pas une simple intrigue amoureuse qu'il y eut entre Coronis et Ischys; ce fut un véritable mariage, comme le dit Hésiode dans des vers cités par le scholiaste de Pindare (Pyth. 111, 48); or, on ne peut pas supposer que ce mariage se fut fait à l'inscu du père de Coronis; tandis qu'il étoit tout naturel qu'il ignorât ses amours avec Apollon. Les mots τη Ελώτου υίμ ne se trouvent dans aucun manuscrit, et je les ai ôtés du texte. Quant à ceux 🕫 Kanius ἀδιλφώ, je ne vois aucune raison pour les retrancher; Cænée étoit ainsi qu'Ischys fils d'Elatus (Voyez L. 1, C. 1x, not. 61), et quoiqu'il ne sut pas en usage de désigner les personnages des temps héroiques par le nom de leurs frères, ce n'est pas une raison pour corriger ce passage contre l'autorité de tous les manuscrits.

14. Il y a dans toutes les éditions: τὸ μίτ ἐκ τῶν ἀρισθερῶν ρυὰν, πρὸς φθορῶν ἀνθρώπων ἐχρῆτο· τὸ δὶ ἐκ τῶν διξιῶν, πρὸς σωτηρίων. J'ai corrigé, d'après Zénobius (Cent. I, prov. 18), τῷ μὰν ι. τ. α. ρυίντι — τῷ δὰ. κ. τ. λ. Μ. Heyne avoit déjà vu qu'il falloit corriger ce passage ainsi. Tatien (Orat. ad Græc. C. x11, p. 32) dit que Minerve et Æsculape se partagèrent les gouttes de sang qui coulèrent lorsque Persée coupa la tête à Méduse, qu'Æsculape les employoit à soulager les hommes dans leurs maux, et Minerve, au contraire, à les faire périr.

15. Il y a dans toutes les éditions : es de Dingueρός φησες, Εριφύλης. J'ai corrigé is Εριφύλη d'après Sextus Empyricus (adversus Grammaticos, L. 1, C. 12, p. 271) et le scholiaste d'Euripides (Alceste, v. 2). Sevin et M. Heyne ont déjà vu qu'il falloit corriger ce passage ainsi. Comme il est question dans Sextus Empyricus de quelques autres résurrections, je vais traduire ce qu'il dit: « Les historiens disent qu'Æscu-» lape, le créateur de notre art, fut frappé de la fou-» dre, mais ils ne sont pas d'accord sur ce qui en » fut la cause. Stésichore dit, dans son Eriphyle, » que ce fut pour avoir ressuscité quelques-uns de » ceux qui avoient été tués devant Thèbes; Polyan-» thès de Cyrène, dans son Traité de l'Origine des » Asclépiades, que ce fut pour avoir guéri les filles » de Prœtus, que Junon irritée avoit rendues fol-» les. Suivant Panyasis, ce fut parce qu'il avoit » rendu la vie à Tyndare. Staphylus, dans son ou-» vrage sur l'Arcadie, dit que ce fut parce qu'il avoit » guéri Hippolyte, lorsqu'il fut renversé de dessus » son char en fuyant de Trœzène, comme le ra-» content les tragiques: Phylarque, dans son neu-» vième livre, que ce fut parce qu'il avoit rendu la » vue aux fils de Phinée, qui en avoient été privés » par leur père; Æsculape fit cette cure pour com-» plaire à Cléopatre leur mère, qui étoit fille d'E-» rechthée. Enfin, Télésarque disoit, dans son his-» toire d'Argos, que c'étoit pour avoir entrepris de » ressusciter Orion. » Phérécydes, cité par le scholiaste d'Euripides (Alceste, v. 2), dit que Jupiter le foudroya parce qu'il ressuscitoit ceux qui mouroient à Delphes. Enfin, suivant Diodore de Sicile

- (L. 17, C. 71), ce fut pour satisfaire Pluton, qui s'étoit plaint à Jupiter de ce qu'Æsculape empéchoit les hommes de mourir.
- 16. Il y a dans toutes les éditions: Ζεος δε φοθηθείς, μη λαθόντες άνθρουτοι θεραιτείαν, πας αυτών βοηθώσεν άλληλοις. J'ai mis, d'après la conjecture de M. Heyne, μη λαθόντες α. θ. πας άντου.
- 17. Voyez, sur les différens Périérès, et sur leur postérité, Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 1, p. 21 et suiv. J'en parlerai dans mes notes sur Pausanias.
- 18. Icarius régna, suivant Strabon (L. x, p. 709), sur une partie de l'Acarnanie, et il y épousa Polycaste, fille de Lygæus. Le scholiaste d'Homère (Il. L. xv, v. 16) dit qu'il épousa, suivant Phérécydes, Astérodie, fille d'Eurypyle, fils de Télestor, et suivant d'autres, Dorodocé, fille d'Orsilochus. Voyez, sur le surplus de son histoire, Méziriac, T. 1, p. 23 et suiv.
- 19. C'étoit l'opinion de l'auteur du poëme nommé les Vers Cypriens, que quelques-uns attribuent à Homère, mais qui passoit pour l'ouvrage de Stasinus de Chypre. Suivant ce poëme, la Terre se trouvant surchargée de population, et les hommes n'ayant aucune vénération pour les Dieux, Jupiter, pour la soulager, donna occasion à la guerre de Thèbes; mais comme elle n'avoit pas fait périr assez de monde, il tint conseil avec Thémis, suivant l'extrait de ce poème qu'on trouve à la suite du journal allemand,

43**1** 

intitule Bibliothek der alten Litteratur Gottingæ, 1786, ou avec Momus, suivant le scholiaste d'Homère (Il. L. 1, v. 5), que je crois cependant corrompu en cet endroit. Il vouloit d'abord les tuer avec la foudre. ou les noyer par un déluge, mais Momus l'en empêcha. et lui conseilla deux choses; en premier lieu de marier Thétis avec un mortel, union de laquelle devoit naître un homme très-belliqueux. En second lieu. de faire naître une très-belle fille; ces deux choses devoient nécessairement allumer la guerre entre les Grecs et les Barbares. Ce fut sans doute pour exécuter la dernière partie de ce conseil, qu'il chercha à coucher avec Némésis; mais cette Déesse voulant conserver sa virginité, prit toutes sortes de formes pour se soustraire à ses poursuites. Voici les vers de Stasinus à ce sujet, qu'Athénée (L. VIII, p. 334) nous a conservés:

Τους δε μετά τριτάτην Ελένην τέχε θαυμα βροτοίοι. Τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις Φιλότητι μιγείσα Zyri, dear Busidii, tiker kpatepas om araykas. Deuge gae, oud ibeder mixbymerat ir hidornet Πατρί Δι Κρονίωνι · ireipero γάς φρένας αίδοι. Καὶ Νίμισις κατά γην τι και ατρόγετον μέλαν ύδας Φευγεν · Zeus d' idiane · ( λαθείν d' idianiero θυμώ · ) Αλλοτε μέν κατά κύμα πολυφλοίσδοιο θαλάσσης Ixevi sidominys morror modus igopoburer, "Αλλοί αν' 'Ωκιανόν ποταμόν και πείρατα γαίπε, "Addi ar gweipor wodubadana. Tirero d'aisi Θηρία οσσ ήπειρος ανατρίφει, όφρα φύγοι τιν.

« La troisième qu'elle enfanta après eux fut Hélène,

» cette merveille humaine. La belle Némésis l'avoit eue » jadis de Jupiter, le souverain des dieux, qui avoit usé » de violence envers elle; car elle avoit pris la fuite, » et la pudeur l'avoit empêchée de se rendre aux dé-» sirs du fils de Saturne. Elle prit donc la fuite à tra-» vers les terres et l'immensité des mers; mais le Dieu, » qui étoit fortement épris d'elle, la poursuivit tantôt à » travers les flots des mers orageuses, dans lesquels elle » s'étoit plongée, transformée en poisson; tantôt dans » l'Océan, qui est aux extrémités de la terre; tantôt » sur le continent, car elle prit toutes sortes de formes » pour lui échapper. » On ne voit point dans ces vers sous quelle forme elle étoit lorsque Jupiter jouit d'elle, mais il est probable que c'est de ce poëme qu'Apollodore a tiré ce qu'il dit plus bas, qu'elle se changea en oie, et que Jupiter prit la forme d'un cygne pour en jouir. Quelques poëtes plus modernes, voulant sans doute embellir la chose, l'ont racontée un peu différemment. Jupiter, suivant eux, étant amoureux de Némésis, se transforma en cygne, et ayant fait prendre à Vénus la forme d'un aigle, il se fit poursuivre par elle, et alla se réfugier à Rhamnonte en Attique, dans les bras de Némésis qui, l'ayant reçu, s'endormit; et Jupiter profita de son sommeil pour parvenir au but de ses souhaits. Voyez Eratosthènes, Catastérismes (C. 25), le scholiaste de Germanicus (v. 274, p. 67), où il faut lire: evolaverit in Rhamnusium Attica regionis, comme l'ont déjà corrigé plusieurs savans, des conjectures desquels on auroit du faire usage dans la dernière édition, et Hygin (Poet. astr. L. 11, C. 8). Il paroit que la tradition qui donnoit Léda pour mère à Hélène, n'étoit

n'étoit pas très-ancienne; et le scholiaste d'Homère (Odyss. L. II, v. 297) l'attribue aux modernes, c'est-à-dire aux tragiques. Phidias avoit représenté sur la base de la statue de Némesis à Rhamnonte, Léda, seulement comme nourrice d'Hélène ( Pausanias, L. I, C. 33). Le scholiaste de Germanicus (ibid.) dit que, suivant Cratès poëte tragique, Né-. mésis étoit la même que Léda; mais il faut ou qu'il se soit mal expliqué, ou qu'il n'ait pas compris Eratosthènes d'où il a tiré cette citation; car Eratosthènes (Cataster. C. 25) dit seulement que suivant Crates. Hélène étoit sortie de l'œuf que Némésis avoit produit. Le scholiaste d'Euripides (Orestes, v. 1387) dit que Leda prit la forme de Némesis pour coucher avec Jupiter; ce qui est sans doute une erreur. Je crois aussi que c'est par erreur que le scholiaste de Pindare (Nėm. x, v. 150) dit que suivant Hésiode, Hélène étoit fille de l'Océan et de Téthys. Il aura probablement mal entendu Hésiode, qui disoit peut-être dans quelqu'un de ses ouvrages que Némésis étoit fille de l'Océan et de Téthys, quoique dans sa Théogonie (v. 223) il la dise fille de la Nuit. Il paroit en effet, par ce que dit Pausanias (L. 1, C. 23), que suivant quelques traditions elle étoit fille de l'Océan.

20. Ce récit est tiré des vers Cypriens, mais il est tronqué. Je crois que l'auteur de ce poëme avoit parlé de deux œufs, et que c'est lui qu'Horace (Art poét. v. 147) a en vue, lorsqu'il blame les poëtes qui avoient commencé l'histoire de la guerre de Troyes par ces deux œufs:

Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ero.

T. II E e

Je fonde ma conjecture sur deux vers de ce poëme, conservés par Glément d'Alexandrie ( Cohort. p. 26):

Κάσθης μεν θιηπός, θαιάτου δε οι αίσα πεπρωται. Αυτάρ ογ' άβάιατος Πολυδεύκης όζος Αρησς.

« Castor étoit mortel, et devoit subir la loi du tré-» pas, mais le vaillant Pollux étoit immortel. » Il est très-probable que ces deux vers précédoient immédiatement ceux que j'ai cités dans la note 19, qui commencent par celui-ci:

Τους δε μετά τριτάτην Ελένην τέπε δαυμα βροτοίοι.

Elle (Leda) enfanta après eux Helène, qui fut · la troisième. Le mot retrare doit s'entendre relativement aux deux enfans qui avoient précédé Hélène; et ces deux enfans ne pouvoient être que Castor et Pol--lux. Et comme on n'a jamais dit qu'ils s'assent sortis tous les trois d'un seul œuf, il en résulte que, suivant ce poëte Léda en avoit produit, ou tout au moins fait éclore deux. Je dis, fait éclore, parce que, d'après les vers que j'ai cités dans la note précédente, il me paroit que Leda n'avoit pas produit l'œuf dont Hélène étoit sortie : car, après avoir dit que Leda l'avoit enfantée, le paëte ajoute sur-le-champ, qu'elle avoit précédemment été enfantée par Nemesis; ce qu'on ne peut expliquer qu'en supposant que cette déesse avoit confié cet œuf à Léda, qui prit soin de le faire éclore. On la regarda donc comme la seconde mère d'Hélène; ce qui justifie l'expression rize. Le schol. d'Euripides (Orestes, v. 465) dit que Léda produisit deux œufs ; de l'un sortit Hélène, du second, qui avoit deux germes, l'un de Jupiter, l'autre de Tyndare, sortirent Pollux et Castor. Suivant le ٠. غ

schol. d'Horace (Art poétique, v. 147), Léda avoit produit deux œufs: l'un de Jupiter, et l'autre de Tyndare; Pollux et Hélène étoient sortis du premier, Castor et Clytemnestre du second; enfin, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 88), Jupiter avoit eu deux fois commerce avec Léda: la première, sous la forme d'une étoile, et elle en conçut Castor et Pollux; la seconde, sous la forme d'un cygne, et elle produisit un œuf d'où sortit Hélène.

21. Plutarque parle de cet enlevement dans la Vie de Thésée (C. 29); mais il cherche un peu plus bas (C. 31) à l'excuser, en citant d'autres écrivains qui disoient qu'Hélène avoit été enlevée par Idas et Lyncée qui l'avoient déposée entre ses mains, ou qu'elle lui avoit été confiée par Tyndare lui-même, qui craignoit qu'elle ne lui sût enlevée par les sils d'Hippocoon. Elle n'avoit alors que sept ans, suivant Hellanicus (Lycophronis schol. v. 513), ou dix ans, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 63). Cependant quelques auteurs disoient qu'elle avoit eu de Thésée une fille; et l'on montroit à Argos, suivant Pausanias (L. 11, C. 22), un temple qu'Hélène avoit élevé à Lucine, lorsqu'étant ramenée d'Aphidnes par ses frères. elle passa à Argos où elle accoucha d'une fille qu'elle donna à élever à Clytemnestre, qui étoit déjà mariée à Againemnon. Pausanias ajoute que, suivant Stésichore, Euphorion et Alexandre de Pleuron, cette fille étoit Iphigénie. Voyez aussi Antoninus Libéralis (Narr. 27), qui rapporte la même tradition d'après Nicandre.

22. Il faut lire ici: Exidios un Enielpopos 'Ioiros. Schedius et Epistrophus fils d'Iphisus. Ils étoient E e 2

effectivement, suivant Homère (Il. L. 11, v. 517), fils d'Iphitus fils de Naubolus. Cette faute vient probablement de l'abréviateur.

- 23. Il faut lire ici avec Sevin et M. Heyne: Πηνίλιως Ἰππαλκίμου, καὶ Λήιτος Αλικτρυόνος. Pénéleus
  fils d'Hippalcimus, et Leitus fils d'Alectryon.
  Voyez le catalogue des Argonautes (L. 1, C. 9), et
  Homère (Il. L. xvII, v. 602).
- 24. On disoit que c'étoit en vertu de ce serment, que les Grecs avoient pris les armes pour venger l'injure faite à Ménélas par Paris. Voyez le scholiaste d'Homère (Il. L. 11, v. 329), qui cite Stésichore. Hygin (Fab. 77) dit que Tyndare avoit laissé à Hélène le choix de son époux, et qu'elle choisit Ménélas.
- 25. Pausanias (L. III, C. 12) dit qu'Icarius proposa sa fille pour prix de la course, et qu'Ulysse l'obtint en remportant la victoire sur les autres concurrens. Voyez aussi le même auteur, L. III, C. 20.

#### CHAPITRE XL

Note 1. La première opinion étoit celle d'Homère, qui dit dans l'Odyssée (L. 1v, v. 12) que les dieux n'avoient pas donné à Hélène d'autre enfant qu'Hermione. Mais suivant Hésiode, cité par le scholiaste de Sophocles (Electre, v. 539), elle en avoit eu deux:

'Η τέκεθ' 'Ερμιότην δουρικλυτώ Μετελώω. 'Οπλότατον δ' έτεκεν Νικόσθρατον όζον 'Αρησε.

« Ménélas eut d'elle Hermione et le vaillant Nicos-

\* trate, qui étoit beaucoup plus jeune. \* Sophocles suit dans son Electre (v. 539) la même tradition, car il introduit Clytemnestre faisant des reproches à la mémoire d'Agamemnon, de ce qu'il avoit sacrifié sa fille pour Ménélas, tandis que ce dernier avoit deux enfans qui devoient plutôt être sacrifiés pour leur mère. On lit dans le scholiaste d'Homère, publié par M. de Villoison (Il. L. III, v. 175), que Ménélas avoit eu d'Hélène un fils qui se nommoit Morraphius suivant Diæthus, ou Nicostrate suivant Cinæthon. Il ajoute que les Lacédémoniens rendoient un culte à deux fils de Ménélas, Nicostrate et Æthiolas. Le scholiaste de Lycophron (v. 851) dit qu'Hélène avoit eu de Paris quatre enfans.

- 2. Il est question de ce Mégapenthès dans l'Odyssée (L. IV, v. 12). Homère dit qu'il étoit né d'une esclave, δούλης. Mais quelques critiques croyoient, suivant Eustathe (p. 1749, L. 60), que δούλης étoit un nom propre, Dulé, et qu'elle étoit fille d'un certain Zeuxippe. Ils se fondoient sur ce qu'Homère, à ce qu'ils disoient, n'avoit jamais employé le mot δούλης pour dire une esclave; mais c'est une erreur, car ce mot se trouve dans le même sens dans l'Iliade, L. 111, v. 409.
- 3. Les fils des Dioscures se nommoient Anaxis et Mnasinous, suivant Pausanias (L. 11, C. 22). Le scholiaste de Lycophron (v. 511) dit que Pollux avoit épousé Phoebé, et en avoit eu deux fils, Mnésiléus ou Mnésinous, et Asinéus. Castor avoit épousé Hilaire, dont il avoit eu aussi deux fils, Anogon ou Anaxis, et Aulothus.

4. Il y a dans toutes les éditions souheier, ce qui est sans doute une faute, au lieu de sous acies que j'ai mis dans le texte. M. Heyne n'a mis que Ailar, je ne sais pourquoi, car il propose lui-même dans ses notes la leçon que j'ai adoptée. Au reste, on n'étoit point d'accord sur les causes de la querelle entre les fils d'Apharée et les Tyndarides. Théocrite ( Id. xxII. v. 137 et suiv.) dit que ces derniers ayant enlevé les filles de Leucippe, les fils d'Apharée, à qui elles étoient promises, se mirent sur-le-champ à leur poursuite; lorsqu'ils les eurent joints, il fut convenu que Castor et Lyncee combattroient seuls; Lyncee ayant été tué, Idas voulut le venger, et Jupiter le tua d'un coup de tonnerre. Cela paroit être aussi l'opinion de Lycophron (v. 549 et suiv.), qui dit que les Dioscures enleverent les filles de Leucippe, pour ne pas avoir de présens à faire pour les obtenir : le scholiaste ajoute qu'Idas et Lyncée leur ayant reproché leur avarice, ils enleverent les bœuss d'Apharée pour en faire présent à Leucippe, et ce sut la le sujet de la guerre. Suivant le scholiaste de Pindare (Nem. x. v. 12), ils enleverent les filles de Leucippe au repas même de noces où on les avoit invités. Ovide (Fastes, L. v, v. 711) dit aussi que ce fut au sujet de l'enlèvement des filles de Leucippe, que s'éleva cette querelle. Hygin (Fab. 80) raconte cela un peu disseremment. Phœbé étoit prêtresse de Minerve, et Hilaîre prêtresse de Diane; elles étoient promises à Idas et à Lyncée. Les Dioscures en étant devenus amoureux, les enlevérent ; les fils d'Apharée prirent les armes pour se les faire rendre, et il y eut un combat dans lequel Castor

tua Lyncée: Idas voulant lui donner la sépulture, Castor s'y opposa, alors Idas indigné le tua d'un coup d'épée; Pollux étant survenu tua Idas. Apollodore a, suivant l'observation du scholiaste de Pindare (Nemea x, v. 114), suivi le poème nommé les Vers Cypriens. D'après l'extrait qu'on en trouve à la suite du journal allemand que j'ai cité, Idas et Lyncée surprirent Castor et Pollux à voler leurs bœus; Castor fut tué par Idas, et Pollux tua Idas et Lyncée. Mais il paroit que cette bataille ne suivit pas immédiatement le vol, car le scholiaste de Lycophron et celui de Pindare (ibid.) nous ont conservé quelques vers où il s'agit de l'embuscade que les Dioscures avoient dressée.

## Alda di Augustis

Τυθηντον προσίδαινε ποσί ταχέισσι πεποιδώς,
"Απρότατον οξ άναδάς διεδέρκετο νήσον άπασαν
Τανταλίδου Πέλοπος τάχα οξ είσιδε πύδιμος ήρως
Δεινοίς όφθαλμοισιν έσω δρυός άμφω κοίλης
Κάσθορα οξ έππόδαμος καὶ άεθλοφόρον Πολυδεύκη.

« Lyncée se confiant à la légèreté de ses pieds, monta » aussitôt sur le Taygéte, et du haut de son sommet, il parcourut des yeux toute l'île de Pélops, » fils de Tantale. Sa vue perçante lui fit bientôt aper » cevoir dans l'intérieur d'un chêne creux, Castor » le dompteur de chevaux, et le vaillant Pollux. » M. Heyne, en citant ces vers dans son Commentaire sur Apollodore (p. 733), y a ajouté mal à propos la moitié d'un vers: «És d' «¿ «γχι σλος, il le frappa étant près de lui. Ces mots en effet ne pourroient se rapporter qu'à Lyncée, et cependant, sui-

vant l'extrait du poëme que j'ai cité, et suivant Apollodore, ce fut Idas qui frappa Castor et le tua. C'est aussi ce que dit Pindare, qui, suivant son scholiaste, a suivi le meine poëme. Voici comment il raconte cet événement : Lyncée les ayant épiés du haut du Taygéte, aperçut Castor assis dans le trone d'un chêne creux : Lyncée étoit en effet de tous les hommes, celui qui avoit la vue la plus perçante. Ils coururent aussitôt sur lui, et Idas le tua; mais Pollux qui survint, se mit à leur poursuite. Lorsqu'ils furent arrivés au tombeau de leur père, ils se retournèrent et lui lancèrent une statue de Pluton, qui étoit sur ce tombeau; elle ne renversa cependant pas Pollux, qui perça Lyncée d'un trait, et Jupiter foudroya Idas. Hygin ( Poet. Astron. L. 11, C. 22 ) et le scholiaste de Germanicus (p. 50) disent que Castor sut tué auprès d'Aphidnes, dans une bataille contre les Athéniens; mais ils ont confondu Aphidnes, ville de l'Attique, où Thésée avoit déposé Hélène, avec Aphidne, ville de la Laconie, auprès de laquelle Castor fut tué, suivant Ovide (Fastes, L. v., v. 708) et Aviénus ( Periegesis, v. 373), et où étoient nées les filles de Leucippe, suivant Etienne de Byzance (v. "Api-Iva). Cet événement eut lieu, suivant les Vers Cypriens, quelque temps après l'enlèvement d'Hélène; ce qui explique l'inquiétude qu'elle témoigne dans Homère (11. L. 111, v. 236), de ne pas voir ses deux frères parmi les chefs de l'armée grecque, et cette inquiétude prouve qu'ils n'étoient pas morts lorsqu'elle fut enlevée. On voit, au reste, qu'Idas, fils d'Apharée, ne pouvois être le même que celui qui épousa Marpesse, fille d'Evenus; car la fille de celui-ci avoit

5. Les Dioscures furent mis au rang des Dieux quarante ans après le combat contre Idas et Lyncée, suivant Pausanias (L. III, C. 13), ou cinquante-trois ans après la mort d'Hercules, suivant Clément d'Alexandrie (Stromates, L. I, p. 382). Les Grecs les confondirent peu à peu avec les anciens Dioscures ou les Cabires de Samothrace. On peut voir à ce sujet la très-longue et très-savante note d'Hemsterhuis sur le vingt-sixième Dialogue des Dieux de Lucien, T. I, p. 282 et suiv.

## CHAPITRE XII.

Note 1. On raconte l'lustoire de Jasion de plusieurs manières. Cérès étant devenue amoureuse de lui, lui accorda ses faveurs dans un champ qui avoit reçu trois façons; voi in thu oba, disent Homère (Odyss. L. v. v. 125) et Hésiode (Théog. v. 968). Homère ajoute que Jupiter le foudroya. Cérès eut de lui Plutus, le dieu des richesses, suivant Hésiode; Corybas, suivant Diodore de Sicile (L. v. C. 49), ou Plutus et Philomèlus, suivant Hygin (Poet. Astron. L. 11, C. 22). Ovide raconte d'une manière trèsagréable cette aventure de Cérès, dans ses amours (L. 111, El. 10). Un ancien écrivain, cité par Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 61), dit qu'il fut foudroyé dans l'île de Samothrace, pour avoir osé prétendre aux faveurs de Cérès. Hellanicus, suivant le scholiaste d'A-

pollomius (L. 1, v. 916), racontoit que Jupiter l'avoit foudroyé pour le punir d'avoir insulté la statue de Cérès : καί φασι κεραυμοθήται αυτόν υξρίζοντα άγαλμα τής Δήμητρος. Conon (Narr. 21) dit que ce fut pour avoir voulu violer un fantôme de cette Déesse : φάσμα Δήμητρος αίσχυναι βουληθείς. Comme εξείζειν se prend dans le même sens que siezvis, on pourroit croire qu'il faut lire dans le scholiaste d'Apollonius, parque, au lieu de Lyanna. Mais Scynnus de Chio (Orbis Descript. v. 683) dit aussi qu'il fut foudroyé pour avoir commis quelque impiété envers la statue de cette Déesse. On ne s'accorde pas non plus sur le nom de ses parens; il étoit, suivant le scholiaste de Théocrite (Id. III, v. 50), fils de Minos et de la nymphe Phronie; suivant Servius sur Virgile (AEnėide, L. 1, C. 23) et Lactance (Divin. Institut. L. 1, C. 23), il étoit fils de Corythus et d'Electre.

2. Homère ne parle de Dardanus qu'en passant, et il dit seulement qu'il étoit fils de Jupiter ( II. L. xx, v. 215). Mais il paroit qu'Arctinus, l'un des poëtes Cycliques qui avoit raconté, en cinq livres, l'expédition de Memnon pour la défense des Troyens, et comment il fut tué par Achille, avoit parlé plus au long de cette origine, sans doute à l'occasion de Memnon, qui descendoit aussi de Dardanus. Atlas étoit, suivant lui, un des rois de l'Arcadie: il avoit sept filles nommées les sept Pléiades. D'Electre, l'une d'elles, et de Jupiter naquirent Dardanus et Jasion. Dardanus épousa Chrysé, fille de Pallas, et il en eut deux fils, Dimas et Idæus. Les plaines de l'Arcadie ayant été submergées, et les montagnes ne pouvant suffire à

la nourriture de tous les habitans, Dimas resta dans le pays avec une partie du peuple, et le resté partit avec Dardanus et Jasion. Ils allèrent d'abord dans l'île de Samothrace; mais comme elle n'étoit pas très-fertile, Jasion y resta avec une partie de la colonie, et les autres passerent en Asie avec Dardanus. (J'ai réuni ce que Denys d'Halicarnasse dit dans le chap. 61, à ce qu'il dit dans le chapitre 68; car, quoiqu'il ne cite Arctinus que dans le dernier, il est évident que tout cela est tiré du même auteur. ) Cette tradition paroit assez vraisemblable; Dardanus devoit être postérieur d'une génération à Pallas dont il avoit épousé la fille, et nous trouvons effectivement huit générations de Nyctimus, frère de Pallas, à Agapénor, et sept de Dardanus à Hector et à Ænée, qui étoient contemporains d'Agapénor. Virgile dit, à la vérité, que Dardanus étoit allé de l'Italie s'établir dans l'Asie; mais il a cru, en qualité de poëte, pouvoir faire usage d'une tradition locale qui donnoit pour père à Dardanus et à Jasion Corythus, qui woit donné son nom à la ville de Cortone, car on croit que c'est elle que Virgile et Silius Italicus nomment Corythus. Mais ce Corythus lui-même devoit aussi habiter l'Arcadie; car on voit dans Pausanias (L. VIII; C. 45) que les Corythæens étoient une tribu des Tégéates; ils avoient sans doute pris leur nom de ce Corythus, et c'étoit probablement de cette tribu que Cortone avoit pris le sien. Quoi qu'il en soit, on voit que suivant la tradition la plus ancienne, Dardanus étoit Arcadien, et que, par conséquent, les Troyens étoient Pélasges d'origine, ce qui est d'ailleurs constant par la manière dont en parlent Homère et les

autres poëtes qui avoient chanté le siège de Troyes; car on voit, par leurs ouvrages, que les Troyens avoient les mêmes Divinités, et les mêmes noms d'hommes que les Grecs; et l'on ne peut douter qu'ils ne parlassent la même langue. Lycophron (v. 72) dit que Dardanus fut chassé de l'île de Samothrace par un déluge, et qu'il passa en Asie sur des outres. Le poëte Ister, cité par Eustathe sur Denys le Périégète (p. 96), parle bien effectivement d'un déluge qui ouvrit le détroit nominé l'Hellespont, sépara l'Europe de l'Asie, et inonda l'île de Samothrace; mais ce déluge, suivant Diodore de Sicile (L. V, C. 49), étoit bien antérieur à Dardanus.

3. L'auteur du traité de Progenie Augusti, connu sous le nom de Messala Corvinus, le scholiaste de Lycophron (v. 1303) et Servius (AEnéide, L. 1, v. 38, et L. III, v. 104) disent que Teucer avoit passé de l'île de Crète dans l'Asie : Servius ( L. III. v. 108) ajoute que, suivant Trogue Pompée, l'ile de Crète étant en proie à la famine, Scamandre la quitta avec un tiers des habitans, pour aller chercher fortune ailleurs. L'Oracle d'Apollon leur avoit dit de se fixer dans le pays où ils seroient attaqués durant la nuit par les habitans de la terre. Etant arrives dans la Phrygie, les rats mangèrent pendant la nuit les cordes de leurs arcs et les courroies de leurs boucliers. Scamandre croyant voir en cela l'accomplissement de l'Oracle, bâtit une ville au pied du mont Ida. Quelque temps après il eut la guerre avec les Bébryces, peuple voisin; il remporta la victoire, mais il tomba dans le sleuve Xanthus, et ne reparut plus; on donna son nom à ce seuve. Teucer son fils lui succeda, et donna à ses sujets le nom de Teucriens. Il ajoute ensuite que, suivant d'autres, ce fut Teucer lui-même qui amena cette colonie, et que ce fut à lui que fut rendu cet oracle. Mais Lycophron (v. 1303 et suiv.) paroit croire que Scamandre et Teucer passèrent ensemble en Asie. Strabon (L. XIII. p. 907) raconte aussi cette histoire, et il ajoute que Callinus, ancien poëte Elégiaque, est le premier qui ait dit que les Teucriens fussent venus de l'île de Crète. Il rapporte encore une autre tradition qu'on trouve aussi dans Denys d'Halicarnasse (L. 1, C.61), qui cite pour son auteur Phanodème, qui avoit écrit sur les antiquités de l'Attique. Suivant cette tradition, Teucer étoit né dans l'Attique, et les Athéniens cherchoient à le prouver, en faisant remarquer que le premier roi des Troyens se nommoit Erichthonius, comme le premier roi de l'Attique.

- 4. Hellanicus, cité par Etienne de Byzance (v. 'Apioca), donne le même nom à la fille de Teucer que Dardanus épousa. Céphalon, cité par le même auteur, dit qu'elle se nommoit Arisbé.
- 5. On peut voir sur Ganymèdes l'article de Bayle, dans son dictionnaire; il ne laisse presque rien à désirer. J'observerai seulement que l'histoire qu'il raconte d'Hébé, qui, s'étant laissée tomber en versant à boire aux dieux, laissa voir ce que la pudeur veut qu'on cache; ce qui la fit priver de son emploi; j'observerai, dis-je, que cette histoire ne se trouve point dans Servius, quoique le Dictionnaire poétique de

Charles Etienne le cite à ce sujet. Je pense que Charles Etienne aura pris cela dans la Mythologie de Natalis Comes (L. 11, C. 5), qui l'a pris lui-même dans les Généalogies des dieux de Bocace (L. 1x, C. 2).

- 6. Jupiter voulant empêcher Vénus de se moquer des dieux et des déesses à qui elle avoit fait avoir des aventures avec des mortels, la rendit elle-même amoureuse d'Anchise, dont elle eut Ænée. Homère, ou celui qui a pris son nom, raconte cette aventure de la manière la plus agréable, dans l'Hymne à Vénus. Quant à l'autre fils de Venus et d'Anchise que nomme Apollodore, il ne nous est pas connu d'ailleurs. Voyez sur Ænée et sur ses ancêtres, Bachet de Méziriac sur Ovide, T. 11, p. 142. L'auteur de l'Hymne à Vénus remarque que les hommes de la famille de Dardanus étoient célèbres par leur beauté, et presque semblables aux dieux, ayxition. En effet, Ganymèdes fut enlevé par Jupiter; Jasion, Anchise, Tithon, furent aimés par des déesses, et Paris étoit, comme on le sait, célèbre par sa beauté.
- 7. Les différentes fables sur le Palladium et sur son origine, sont expliquées dans le plus grand détail dans le Commentaire de Méziriac sur Ovide, T. 1, p. 60, et dans le neuvième Excursus de M. Heyne, sur le second livre de l'Ænéide, édit. de 1788. On peut y avoir recours.
- 8. Il y a dans le texte: ross d' non replishme, ce que M. Heyne explique ainsi : est adeo dictum pro una junctis pedibus incedens; ce qui ne me paroît

# NOTES, LIVRE III. 447

pas très-clair. Il ne s'agit pas ici de marche: συμδιδημός τοῖς ποσί signifie les pieds joints, comme dans Diodore de Sicile (L. IV, C. 76), διαδιδημότα τὰ σπίλη signifie les jambes séparées.

- Q. Il y a dans tous les manuscrits, et dans toutes les éditions qui ont précédé celle de M. Heyne, διαβρίθαι μιθ' αυτής. Gale a proposé de corriger μιθ' "Arns, et M. Heyne a admis cette conjecture dans le texte. Il se fonde sur ce que le scholiaste d'Homère (Il. L. xix, v. 126) dit que lorsque Jupiter précipita Até du ciel, elle tomba sur une montagne de la Phrygie a laquelle elle donna son nom. Mais Jupiter ne précipita Até qu'à l'occasion de la naissance d'Hercules, époque bien postérieure à la descente du Palladium. D'après cela, j'ai cru devoir rétablir l'ancienne leçon. Electre étoit, suivant quelques auteurs, celle des Pléïades qui avoit disparu; et il est trèspossible que quelque poëte eût dit qu'elle avoit été chassée du ciel pour s'être laissée corrompre par Jupiter.
- 10. Comme les Troyens devoient avoir beaucoup plus de rapports avec l'île de Crète qu'avec le Péloponnèse, je crois qu'il faudroit mettre ici le nom de Catrée, au lieu de celui d'Atrée. Cela est d'autant plus probable, que Pélops ayant été chassé de ses Etats par Ilus père de Laomédon, suivant Pausanias (L. 11, C. 22), il ne devoit pas y avoir de grandes liaisons entre leurs enfans.
- 11. Il est probable, comme l'a observé Méziriac, qu'il faut lire ici sal issous de Asunsanne; car, sui-

vant Aleman, cité par le scholiaste de Lycophron (v. 18), Priam étoit fils de Leucippe.

- 12. L'histoire de Tithon est tirée de l'Hymne à Vénus (v. 519 et suiv.). L'Aurore avoit demandé l'immortalité pour lui à Jupiter, qui la lui accorda; mais elle avoit oublié de demander une éternelle jeunesse, de sorte que Tithon étant venu à vieillir, en vint au point de ne pouvoir plus faire usage de ses membres, et il ne lui resta que la voix. L'Aurore l'enferma dans une chambre de cristal, suivant l'Hymne à Vénus, ou le changea en Cigale, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 18).
- 13. Emathion fut tué par Hercules, comme on l'a vu L. 11, C. v. Memnon amena des troupes au secours des Troyens, et il fut tué par Achille.
- 14. Mérops, le père d'Arisbé, étoit sans doute celui dont il est question dans l'Iliade ( Catalog. v. 338). Il étoit père d'Amphion et d'Adraste, qui furent tués au siège de Troyes. Ephore, cité par Etienne de Byzance et Servius, disent qu'Arisbé sa fille étoit mariée à Paris; ce qui est beaucoup plus vraisemblable. La mère d'Æsaque étoit, suivant Ovide ( Metam. L. 11, v. 763), Alexirrhoé, fille du fleuve Granique. Ce poëte raconte la mort d'Æsaque un peu différemment.
- 15. Hécube étoit fille de Dymas, suivant Homère (Il. L. xvI, v. 718 et ailleurs). Elle étoit fille de Cissée, suivant Euripides (Hécube, v. 3). Voyez Méziriac sur Ovide, T. I, p. 401.

16.

- 16. Voyez Méziriac (*ibid.*, p. 404 et suivantes) sur la naissance et la vie de Paris.
- 17. Creuse fut mariée à Ænée, comme on le voit dans l'Ænéide. Quant à Laodicé, elle étoit, suivant Homère (Il. L. 111), mariée à Hélicaon fils d'Anténor; et Pausanias (L. x, C. 26) dit que Polygnote, dans le tableau où il avoit représenté la prise de Troyes, ne l'avoit pas mise au nombre des captives, et qu'il avoit suivi en cela Leschés, l'auteur du poëme intitulé, la Prise de Troyes. Il ajoute que ce poëte racontoit qu'Ulysse ayant trouvé, pendant la nuit dans laquelle Troyes fut prise, Hélicaon blessé, l'avoit reconnu, et l'avoit mis en lieu de sûreté. Pausanias observe à ce sujet qu'Euphorion de Chalcide s'est écarté de toute vraisemblance, en imaginant sa fable sur Laodicé. Il s'agissoit, dans cette fable, de ses amours avec Acamas fils de Thésée; on en trouvera le récit dans le Commentaire de Bachet de Méziriac sur Ovide, T. I, p. 126. Quintus Calaber ( Paralipom. ab Hom. L. xIII, v. 545) dit que lorsque Troyes fut prise, elle pria les dieux de la faire disparoitre, plutôt que de la laisser emmener en esclavage. Jupiter exauça sa prière, et la fit engloutir par la terre. Tout le monde connoît l'histoire de Cassandre et de Polyxène.
  - 18. Homère (II. L. xiv) fait dire à Priam qu'il avoit eu cinquante fils; dix-neuf d'Hécube, et les autres de diverses femmes. Il en nomme quelquesuns dont on ne trouve pas les noms dans Apollodore. Comme leurs aventures sont faciles à connoître par la lecture d'Homère et de Virgile, je n'en dirai rien ici.

T. II. Ff

- 19. On trouvera de plus grands détails sur la vie de Paris, sur ses aventures et sur sa mort, dans le Commentaire de Bachet de Méziriac, sur l'épitre d'Œnone à Paris, T. 1, p. 401 et suiv.
- 20. Diodore de Sicile (L. IV, C. 74) ne donne que douze filles au fleuve Asope; savoir: Corcyre, Salamine, Ægine, Pyrène, Cléone, Thèbe, Tanagre, Thespie, Asopis, Sinope, Œnia et Chalcis. Il paroit qu'il en a oublié quelques-unes, car il dit, dans le chapitre suivant, qu'Œnomaus étoit fils de Mars et d'Harpinna l'une des filles du fleuve Asope; et il ne parle point de Némée qui étoit l'ainée de toutes, suivant Pausanias (L. V, C. 22). On voit qu'il n'y en avoit aucune qui n'eût eu l'honneur de donner son nom à quelque contrée.
- 21. Ovide (Métam. L. vI, v. 216) dit que Jupiter se changea en seu pour séduire Ægine:

Aureus ut Danaen, Asopida kuserit igneus.

Ce qui a peut-être rapport au tonnerre qu'il lança sur son père. Suivant d'autres, il se changea en aigle pour l'enlever (v. Athénée, L. XIII, C. 2, p. 566; les Homélies attribuées à St.-Clément, Homélie V, C. 13; et Nonnus dans ses Dionysiaques, L. VI, v. 212).

22. La fable du changement des fourmis en hommes, est tirée d'Hésiode, dans ses Généalogies héroiques. Il y disoit en parlant d'Ægine:

'H of vm ouveraueien rente Alande immiogafunt.

Αύτας έπιξ ή ήδης πολυψήμετον έκτο μέτρον, Μούνος έων ήσχαλλε: πατής άνδρων τε θεών τε, "Οσσοι έσαι μυρμαμες έπηρωτου όνδοθε νήσου, Τους άνδρας ποίησε βαθυζώνους τε γυναϊκας.
Οὶ δή τοι πρώτον ζευζαν νέως άμφειλίσσας.

Ayant eu commerce avec Jupiter, elle donna le » jour au vaillant Æaque. Lorsqu'il fut parvenu à » l'âge de puberté, il se désoloit d'être seul ; alors Jupiter transforma en hommes et en femmes les » fourmis qui se trouvoient dans cette ile agréable. » Ils furent les premiers qui fabriquerent des vais-» seaux pour parcourir les mers. » Cette origine est uniquement fondée sur une étymologie, car il est probable, comme l'observe Servius sur Virgile (AEneide, L. 11, v. 7), d'après Eratosthènes, qu'il y avoit des Myrmidons dans la Thessalie, avant la naissance d'Æaque, et qu'ils avoient pris leur nom de Myrmidon fils de Jupiter et d'Euryméduse, qui avoit épousé Pisidice fille d'Æole, et qui régnoit sur le pays d'où Achille amena les Myrmidons au siège de Troyes. Il n'y a donc aucune apparence qu'ils fusseut une colonie venue de l'île d'Ægine avec Pélée; et je crois au contraire que ceux de l'ile d'Ægine étoient une colonie de ceux de la Thessalie qu'Æaque y avoit conduite. On ne peut guère douter en effet qu'Æaque ne fût né dans la Thessalie, car Ægine sa mère y épousa Actor fils de Myrmidon. Pindare dit (Olymp. 1x, 105) qu'elle eut de ce second mariage Ménœtius père de Patrocle. D'après cette tradition, Patrocle auroit été proche parent d'Achille; cependant Homère n'en dit pas un mot. Je crois donc que Pindare s'est trompé, et que

Ff2

Ménoetius étoit fils d'un autre Actor, comme je l'ai déjà dit ci-dessus (L. 1, C. 1x, note 66). On ignore si Ægine étoit aussi mère d'Irus père d'Eurytion, qui laissa ses Etats à Pélée, comme nous le verrons bientôt.

23. J'ai rétabli dans le texte Exieures, d'après presque tous les manuscrits, d'après l'autorité de Pausanias (L. 11, C. 29) qu'on a aussi voulu corriger mal à propos, et surtout d'après celle de Plutarque ( Vie de Thésée, C. 10), qui entre, à ce sujet, dans des détails qui ne permettent pas de soupçonner que son texte soit corrompu. Il dit que le Sciron que Thésée tua auprès de Mégare étoit, suivant quelques auteurs, un homme très-juste, et qu'il n'est pas probable que Cychrée roi de Salamine eût voulu lui donner sa fille en mariage, ni Æaque devenir son gendre, s'il eût été tel que le dépeignent ceux qui ont écrit la vie de Thésée. Pindare, à la vérité, semble donner à entendre qu'Æaque avoit épousé la fille de Chiron; car il dit ( Nem. Ode v, v. 12) que les Æacides descendoient de Jupiter et de Saturne; ce qui ne peut s'entendre qu'en faisant Endéide fille de Chiron, qui étoit fils de Saturne. Mais Pindare s'écarte si souvent des traditions reçues, qu'on peut supposer que les poëtes lyriques s'étoient attribués, avant les poëtes tragiques, le privilège d'accommoder les fables à leurs idées; ce que nous avons déjà vu au sujet de Ménœtius et de Tlépolème. Méziriac, dans son Commentaire sur Ovide ( T. I, p. 144), prétend que Plutarque a été trompé par la ressemblance des noms, et qu'il faut lire Xelpures dans Pausanias et dans Apollodore. Il se fonde sur ce que, suivant Plutarque, la femme de Sciron se nommoit Chariclo; ce qui est, comme on le sait, le nom de la femme de Chiron. Mais outre que ce nom peut avoir été porté par toutes les deux, Plutarque peut s'être trompé sur le nom de la femme de Sciron. Méziriac ajoute que Cychrée étoit le beau-père de Sciron, et par conséquent le bisaieul de Télamon, à qui cependant il donna une de ses filles en mariage; ce qui ne paroit pas vraisemblable : mais il l'est tout aussi peu, que Chiron, après avoir marié sa fille à Æaque, ait vécu assez long-temps pour pouvoir élever Achille son arrière-petit-fils. Les difficultés étant égales de part et d'autre, je crois qu'il ne faut rien changer.

- 24. M. Heyne croit qu'il faut lire Arrepes. Il dit que cet Actor demeuroit à Ægine; mais il se trompe. Le scholiaste de Pindare et celui d'Homère qu'il cite, disent seulement, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il avoit épousé Ægine; et ils ajoutent que ce mariage se fit dans la Thessalie. Il ne faut donc rien changer.
- 25. Presque tous les manuscrits portent φύλη, d'où on a fait πηγή, fontaine. Le Mss. d'Oxford, cité par Gale, porte φυκή, ce qui signifie un poisson de mer, nommé mole en français. M. Heyne propose de lire φώκη, phoque; et j'ai cru devoir adopter cette correction: c'étoit sans doute à cause de cette métamorphose qu'on avoit donné à son fils le nom de Phocus.
- 26. Les prières que sit Æaque, au nom de la Grèce entière, ont été célébrées par un grand nom-

bre d'écrivains. On peut voir entre autres, Isocrate, (Evagora Encomium, p. 191), Pausanias (L. 1, C. 44, et L. 11, C. 29), Clément d'Alexandrie (Stromates, L. VI, p. 753), et Pindare, dans sa troisième Ode Némèenne (v. 17 et suiv.), où il dit que ses trois fils prièrent avec lui. Il me semble cependant, d'après ses expressions, que les prières dont il s'agit n'avoient rapport qu'à l'île d'Ægine. Le Stymphale dont parle Apollodore, étoit fils d'Elatus et petit-fils d'Arcas, il pouvoit par consequent être contemporain de Pélops et d'Aaque; mais nous ne trouvons des traces de cette guerre dans aucun autre auteur. Diodore de Sicile (L. 1v, C. 61) dit que cette calamité fut occasionnée par les imprécations de Minos, irrité de ce que les Grecs n'avoient pas voulu venger la mort de son fils. Je crois avoir lu quelque part qu'elle avoit été la punition des crimes d'Atrée.

27. Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 95) attribue ca meurtre à une imprudence; mais Pindare ne paroit pas du même avis, car il dit (Nem. v, v. 70):

Aldripat piya tiwiir, ir dizp ve Mi zverdoreopiror,

« Je n'ose pas parlet d'un grand événement auquel » la justice ne présida pas. » Le scholiaste dit que Phocus fut tué dans le Gymnase, et que, tandis que Pélée lui lançoit le disque, Télamon lui donnoit par derrière un coup d'épée. Pausanias (L. 11, C. 29) dit qu'ils commirent ce meurtre par complaisance pour leur mère, qui supportoit avec peine la présence du fils de la concubine de son mari. On montroit encore de son temps la pierre qui avoit servi de disque à Pélée. On peut voir dans Antoninus Libéralis (C. 38), et dans Ovide (Métam. L. II, v. 346), comment Psamathé vengea la mort de son fils.

28. Il y a dans toutes les éditions: archae di ion elires adiacorra ren river, is aurès isacianes. l'ai corrigé le texte d'après la conjecture de M. Heyne. Elle est fondée sur ce que dit le scholiaste de Lycophron (v. 175), que ce fut après avoir tué ce serpent, que Cychrée fut roi de l'île.

20. On peut voir sur la mère d'Ajax, sur la naissance de ce dernier, et sur la manière dont il fut rendu invulnérable, Méziriac sur Ovide ( 7.1, p. 247 et suiv.). Pindare, dans sa sixième Isthmique, dit qu'Hercules se trouvant avec Télamon, celui-ci le pria d'invoquer Jupiter. Alors Hercules étant sur sa peau de lion, pria ce dieu de donner à Télamon un fils, et de le rendre invulnérable comme la peau de lion sur laquelle il étoit. Le scholiaste (ibid. v. 53) dit qu'il avoit suivi en cela le poëme nommé Megalæ Eoæ. Le scholiaste de Sophocles (Argum. in Ajacem), celui d'Homère (Il. xxIII, v. 521), et celui de Lycophron (v. 455), disent qu'Hercules étant venu à Salamine, peu de temps après la naissance d'Ajax, l'enveloppa dans sa peau de lion, ce qui le rendit invulnérable, à l'exception de l'endroit qui se trouva à découvert, parce que la peau étoit percée par le carquois d'Hercules.

#### CHAPITRE XIII.

Note 1. Eurytion étoit, suivant le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 71), fils d'Irus frère de Ménœtius; et ces deux derniers étoient fils d'Actor roi d'Oponte. Mais il a été induit en erreur par Pindare, qui a confondu Actor roi de la Phthiotide, avec Actor père de Ménœtius; et le passage d'Apollonius qu'il expliquoit, auroit du lui faire sentir que ce poëte regardoit ces deux Actor comme différens. Il dit en effet qu'Actor envoya d'Oponte Ménœtius son fils; or, comme suivant Pindare Oponte n'avoit été fondée que par Ménœtius, il est évident qu'Actor son père ne pouvoit pas y demeurer. Apollonius suppose donc qu'Actor père de Ménœtius étoit établi à Oponte; ce qui se rapporte assez à ce que j'ai dit d'Actor fils de Déionée. Il parle ensuite d'Eurytion, fils d'Irus fils d'Actor; mais il ne dit pas que cet Actor sùt le même que le père de Ménœtius. M. Heyne a très-bien vu aussi qu'il ne falloit pas les confondre. Eurytion demeuroit dans la Phthiotide, comme on le voit par ce qu'Apollodore dit ici, et par Phérécydes cité par le scholiaste d'Homère (Il. L. xv, v. 175), qui dit que Pélée épousa Antigone fille d'Eurytion. Le scholiaste de Lycophron (v. 175), qui cite également Phérécydes, le nomme Eurytus, et dit qu'il étoit fils d'Actor; mais il est probable qu'il s'est trompé, et qu'il l'a confondu avec Eurytus frère de Ctéatus fils de Molione et d'un autre Actor; car il paroît constant, par Apollonius de Rhodes et par un passage des Hymnes de Pindare que cite le schol. d'Aristides (7'. 11, p. 125), qu'Eurytion étoit fils d'Irus, et petit-fils d'Actor; ce qui est d'autant plus vraisemblable, que Pélée étoit lui-même petit-fils d'Ægine qu'Actor avoit épousée. Cependant on voit, par ce que dit Apollodore, que quelques auteurs disoient qu'Eurytion étoit fils d'Actor, et cette tradition pouvoit avoir été suivie par Phérécydes.

- 2. Apollodore a suivi Phérécydes; suivant Staphylus, cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. IV, v. 816), Pélée avoit épousé Philomèle fille d'Actor fils de Myrmidon. Le scholiaste d'Homère (Il. L. xv, v. 175), qui cite le même auteur, dit qu'elle se nommoit Eurydice, mais je crois qu'il faut le corriger d'après celui d'Apollonius. En effet, le scholiaste d'Aristides (I. II, p. 125) dit que Pélée épousa Polymèle fille d'Actor et sœur d'Irus père d'Eurytion; or ce nom se rapproche assez de celui de Philomèle. C'est probablement d'après Staphylus, que Diodore de Sicile dit que Pèlée avoit été expié par Actor.
- 3. La femme d'Acaste se nommoit Hippolyte, suivant Pindare (Ném. 1v. 95). Il dit ailleurs (Ném. v. 49) qu'elle étoit fille de Créthée. Un ancien auteur, dont Suidas rapporte un fragment (v. Emiles), la nomme Astydamie.
- 4. Le scholiaste de Pindare (Ném. 1v, v. 95) nous a conservé quelques vers d'Hésiode qui ont rapport à cet événement:

"Η δε δε οι κατά θυμον άρίση Φαίνετο Βουλή, Αυτόν μου «χέσθαι, κρύψαι δι άδοκητα μάχαιρα»

#### 458 APOLLODORE,

Καλήν ήν οἱ ἔτισξε περικλυνός Αμφιγυήτις 'Ος τήν μασθιόσν οἶος κατά Πήλιον κὶπὸ Αἶψ' ὑπὸ Κεντκόςτιου ὑρεσκότιου δαμείκ.'

- « Il (Acaste) crut que le meilleur moyen pour le saire périr, étoit de le laisser là, et de cacher, sans » qu'il s'en aperçût, le beau glaive qui lui avoit été » forgé par Vulcain, afin qu'en le cherchant sur l'es- » carpé Pélion, il tombât entre les mains des Cen- taures. » Le même scheliaste dit (ibid. v. 88) que son épée lui fut rendue par Vulcain. Celui d'Apollonius (L. 1, v. 234) dit que, suivant d'autres, elle lui fut rendue par Mercure ou par Chiron lui-même.
- 5. Il y a dans tous les manuscrits: γαμεῖι δὶ ἱ Πηλενὸς Πολυδάραν την Περιήρους ἰξ ης αὐτῷ γένεται Μενίσθιος ἐπέκλην ἱ Επερχιιοῦ τοῦ ποταμοῦ. Ce passage est èvidemment corrompu: Polydore étoit fille de Pélèe; elle eut du fleuve Sperchée un fils nommé Ménesthius. Elle épousa ensuite Borus fils de Périérès, et Ménesthius passa pour son fils. C'est là ce que dit Homère dans son Iliade ( L. xv, v. 173 et suir. ). C'étoit sans doute aussi ce que disoit Apollodore. D'après cela j'ai cru devoir admettre dans le texte les conjectures de M. Heyne.
- 6. Thémis avoit prédit, suivant Pindare (Isthm. viii, v. 69 et suiv.), que si Thétis étoit mariée à Jupiter ou à Neptune, elle auroit un fils plus puissant que son père, et qui inventeroit une arme plus redoutable que la foudre et que le trident. Pro-

méthée dit la même chose dans la tragédie d'Æschyle (v. 015 et suiv.). C'est surtout d'après le passage de Pindare, que Méziriac, dans ses Commentaires sur Ovide ( 7. 1, p. 219), a proposé de lire ici Oludos, au lieu de Oiridos, qu'on trouve dans les anciennes éditions; et à l'exemple de M. Heyne, j'ai cru devoir mettre cette correction dans le texte. Voyez aussi le premier dialogue des dieux de Lucien. Cette prédiction avoit été faite par les Parques, suivant Hygin (Poet. Astron. L. 11, C. 16); et Promethée, que la punition à laquelle il étoit condamné privoit du sommeil, l'avoit entendue. Une scholie publice par M. Heyne (II. L. XIII, v. 350, T. VI, p. 635), nous apprend que, suivant Ménalippides, Jupiter avoit déjà couché avec Thétis, et qu'elle étoit enceinte d'Achille, lorsqu'il la donna en mariage à Pélée.

7. On peut voir les différentes traditions sur le mariage de Thétis et de Pélée, dans le Commentaire de Méziriac sur Ovide ( T. 1, p. 218 et suiv.). Il paroit que Phérécydes ne parloit point de toutes ces métamorphoses, car le scholiaste de Lycophron (v. 175) dit que Pélée l'enleva sur son char et l'emmena à Pharsale, et de là dans la ville qui fut nommée Thétidium. Staphylus disoit que Chiron, qui étoit très-versé dans l'astronomie, voulant donner une grande illustration à Pélée, annonça que Jupiter devoit lui donner Thétis en mariage, et que les dieux viendroient à ses noces au milieu des orages et des tonnerres. Ce bruit s'étant répandu, il fit venir en secret Philomèle fille d'Actor; et ayant prévu un orage, il saisit ce

moment pour célébrer le mariage (Apollonii schol. L. 1v, v. 816).

- 8. Ptolémée Héphæstion ( dans Photius, Cod. 190) fait l'énumération suivante des présens que les dieux firent à Pélée, lors de son mariage avec Thétis. Jupiter lui donna les ailes qui avoient appartenu à Arcé sœur d'Iris, qui ayant pris parti pour les Titans, dans la guerre qu'ils firent aux dieux, avoit été précipitée dans le Tartare. Vulcain lui donna une épée, Vénus une coupe sur laquelle l'amour étoit sculpté; Neptune lui donna les chevaux Xanthus et Balius; Junon un manteau, Minerve des flûtes, et Nérée une petite boite du sel dont les dieux faisoient usage. Ce sel avoit la vertu d'exciter l'appétit, et de faire digérer tout de suite ce qu'on avoit mangé. Il rapporte sur Achille beaucoup d'autres choses qui n'ont aucun rapport aux traditions connues. On les trouvera dans l'ouvrage de Méziriac, à l'endroit que j'ai cité.
- 9. L'auteur du poëme d'Ægimius, cité par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1v, v. 816), dit que Thétis eut de Pélée plusieurs enfans, et qu'elle les jetoit au moment de leur naissance dans une chaudière d'eau bouillante, pour éprouver s'ils étoient mortels. Elle en avoit déja fait périr plusieurs; mais Pélée se fâcha, et l'empêcha d'y jeter Achille. Il ludit même des injures, suivant Sophocles, dans le drame satirique intitulé les Amoureux d'Achille, cité par le même scholiaste, et Thétis l'abandonna, Ptolèmée Héphæstion dit qu'elle avoit fait périr sis

- NOTES, LIVRE III. 461 de ses enfans, et que Pélée sauva le septième, qui fut Achille.
- 10. On peut voir, sur l'éducation d'Achille, Pindare (Ném. 111, v. 75 et suiv.), Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 558), l'Achilléide de Stace, et Bachet de Méziriac (T. 1, p. 230 et suiv.). Homère ne parle point du tout de l'éducation d'Achille par Chiron, et il dit même assez positivement (Il. L. xvII, v. 57) que Thétis l'avoit élevé elle-même. Elle n'avoit donc point abandonné Pélée, comme l'ont dit les poëtes plus modernes.
- 11. Pindare parle deux fois de cette expédition dans ses Néméennes, savoir: Od. 111, v. 38, et Od. 1v, v. 88. Il dit dans le premier passage, que Pélée prit Iolchos sans le secours de personne; mais le scholiaste observe que, suivant Phérécydes, il fit cette expédition avec Jason et les fils de Tyndare. Nicolas Damascène (Valesii Excerpta, p. 444) dit la même chose; ce qui prouve que la vengeance de Pélée n'étoit pas le seul motif de cette expédition, et que celle que Jason avoit à exercer contre la famille de Pélias, y entroit pour beaucoup.
- 12. Il y a dans tous les manuscrits, et dans les anciennes éditions: διελών μέλη. M. Heyne, qui a bien vu qu'il manquoit quelque chose, a mis διελών τώ μέλη. Mais, comme l'observe M. Coray, διελών πο peut régir que l'αὐτήν sous-entendu; il faudroit donc κατώ μέλη. Il croit qu'il faut lire μεληδόν, et il observe que le Δ de Διήγαγε a pu faire disparoitre la dernière

syllabe de midaldi. C'est précisément le midiffi remàind Homère (Il. L. xxiv, v. 409). J'ai cru devoir admettre sa conjecture dans le texte.

13. Pausanias (L. 1, C. 22) observe que le travestissement d'Achille en fille, et son séjour à Scyros, sont de l'invention des poëtes postérieurs à Homère; car ce poëte parle de Scyros (Il. L. 11, v. 665) comme d'une île conquise par Achille, et il dit qu'il v avoit pris Iphis qu'il avoit donnée à Patrocle. L'auteur des vers Cypriens, suivant l'extrait que j'ai déjà cité, dit que les Grecs firent deux expéditions contre Troyes: dans la première, ils débarquèrent dans la Mysie qu'ils prirent pour la Troade, et ils furent repoussés par Télèphe. A leur retour, ils furent dispersés par la tempête, et Achille aborda à Scyros où il épousa Déidamie. Le scholiaste d'Homère ( Il. L. 1x, v. 664) dit qu'Achille fit son expédition contre Scyros, pendant le temps que les Grecs mirent à se rassembler en Aulide pour leur expédition contre Troyes. Cette ile avoit été peuplée par des Dolopes, sujets de Pélée, qui s'étoient révoltés contre lui; et ce fut pour les sonmettre qu'Achille alla les attaquer. Ce scholiaste paroît avoir tiré cela de quelque ancien poëte, à en juger par ces expressions:

"Emator tie Duupor dodownidu

qui sont le commencement d'un vers hexamètre. Le même scholiaste observe que la guerre de Troyes, avec les préparatifs, dura vingt ans; qu'ainsi Néoptolème pouvoit en avoir dix-huit lorsqu'il se rendit à ce siège. La tradition que suit Apollodore est de l'invention des poëtes tragiques, suivant le même scholiaste, qui dit, en parlant de Scyros: εἰ μὶν νιώτιροι ἐκιὶ τὸν παρθενανά φασιν· ἔνθα τὸν ᾿Αχιλλία ἐν παρθενον «χήματι Απίδαμείμ παρακλίνουσι». « Les modernes » placent là l'endroit où Achille, travesti en fille, cou» cha avec Déidamie. » J'ai déjà observé que par l'expression οἱ νεώτεροι, les modernes, les scholiastes entendent en général les poëtes tragiques. Les amours d'Achille et de Déidamie ont été célébrés par Bion (Id. 8), par Ovide (Art d'aimer, L. 1, v. 681), et par Stace dans son Achillèide.

14. Apollodore a fait ici comme dans l'histoire précédente; il a mieux aimé suivre les poëtes tragiques, que de s'en tenir au récit d'Homère qui est plus simple et plus naturel. Phœnix raconte lui-mème dans l'Iliade (L. Ix, v. 448 et suiv.), qu'Amyntor son père aimoit une jeune fille dont il vouloit faire sa concubine, et qu'il négligeoit la mère de Phoenix, qui, pour se venger, pria son fils de chercher à obtenir, avant son père, les faveurs de cette fille, espérant sans doute que lorsqu'elle auroit goûté avec un jeune homme les plaisirs de l'amour, elle prendroit le vieillard en aversion. Phoenix n'eut pas beaucoup de peine à se saire présèrer à son père, qui en sut si irrité, qu'il lui donna sa malédiction, et souhaita qu'il n'eut jamais d'enfans; imprécation qui eut son effet. Euripides avoit tiré de ce récit le sujet d'une tragédie, dans laquelle il avoit voulu peindre Phoenix plus vertueux que ne l'avoit sait Homère. Car, suivant lui, il n'avoit pas voulu coucher avec la concubine de son père (Voyez le scholiaste de Venise, Il. L. 1x, v. 453). C'est probablement de cette pièce que sont tirées les autres circonstances qu'Apollodore rapporte; savoir, la calomnie de la concubine, et la manière dont Amyntor punit son fils en lui arrachant les yeux (Voyez Wulckenaer dans sa Diatribe sur les fragmens d'Euripides, C. 24). Quelques grammairiens avoient eu la même délicatesse qu'Euripides, et au lieu de ce que Phœnix dit dans Homère:

Τη πιθόμην, και έριξα

ils vouloient qu'on lût:

Τῆ οὐ πιθόμην οὐεί ἔριξα.

- « Je ne voulus point lui obéir, et ne sispas ce qu'elle me » conseilloit de saire. » (Homeri schol. ibid.) C'étoit par une délicatesse du même genre, qu'Aristarque s'étoit permis de retrancher dans ce récit de Phœnix quatre vers dans lesquels il dit qu'il sur le point de tuer son père, mais que ses amis l'en empêchèrent. Plutarque nous les a conservés dans son Traité De audiendis poetis (T. vi, p. 95), et il reprend avec raison Aristarque de sa témérité. On peut voir sur Amyntor ma note 36 au chap. vii du second livre.
- 15. Il paroît qu'il y a ici une lacune; car bien que le reste des actions d'Achille dût être raconté à l'endroit où Apollodore faisoit l'histoire de la guerre de Troyes, qui est perdue maintenant, il devoit au moins

moins parler ici de la mort de Pélée. Euripides (Troades, v. 1127) dit que lorsqu'Achille fut mort, Acaste fils de Pélias chassa de ses Etats Pélée, qui se retira dans l'Epire auprès de Néoptolème son petit-fils. Le scholiaste de Pindare (Ném. 111, 167) dit que, suivant Callimaque, il finit malheureusement ses jours dans l'île de Cos. On trouvera de plus grands détails sur tout cela, dans Dictys de Crète (L. v1, C. 7), et dans Bachet de Méziriac sur Ovide (T. 11, p. 303).

#### CHAPITRE XIV.

Note 1. Les Athèniens prétendoient avoir eu plusieurs rois avant Cécrops; savoir : Ogyges, qui est sans doute le même que celui qui régna sur la Bœotie; Périphas, qui fut changé en aigle, suivant Antoninus Libéralis ( C. 6); Porphyrion, qui avoit élevé un temple à Vénus Uranie ( Pausanias, L. 1, C. 14); Côlænus (Id. L. I, C. 31), et Actæus dont Cécrops épousa la fille. Mais comme l'Attique étoit divisée en plusieurs petits Etats, il est probable que quelquesuns de ces rois ont régné à la même époque. Cependant il paroit certain que les Athéniens avoient eu quelques rois avant Cécrops, car Hérodote dit (L. VIII, C. 44) qu'ils s'appeloient anciennement Pélasges Cranaens, et qu'ils prirent, sous le règne de Cécrops, le nom de Cécropides. Avoient-ils pris le nom de Cranaens, de Cranaus? étoit-ce de la nature de leur terrain qui étoit très-aride (Kearair)? Cela est assez difficile à décider; mais il paroit certain, par ce que dit Hérodote, que les Pélasges y avoient envoyé une colonie avant le règne de Cécrops. Ogygès étoit peut-T. II. Gα

## 466 APOLLODORE,

étre le chef de cette colonie; et comme elle dut se répandre non-seulement dans l'Attique, mais encore dans la Bœotie, qui en étoit très-voisine, les habitans de ces deux contrées regardèrent Ogygès comme leur fondateur. Il paroît même, par ce que dit Strabon (L. IX, p. 624), que Cécrops avoit aussi régné sur la Bœotie; ce qui semble prouver que dans l'origine ces deux Etats n'en formoient qu'un. Le scholiaste d'Aristophanes (Plutus, v. 773) dit que Cécrops étoit Ægyptien. Il a été copié par Suidas et par le scholiaste de Lycophron.

2. Nous avons déjà vu (L. 11, C. 1) la même dispute entre Neptune et Junon, au sujet de l'Argolide. Neptune avoit aussi disputé Corinthe au Soleil, suivant Pausanias (L. II, C. 1); Delphes à Apollon, Ægine à Jupiter, et Naxos à Bacchus, suivant Plutarque (Symposiaques, L. IX; Probl. 6, T. III, p. 1063, edit. de Wyttembach). Saint-Augustin ( de Civitate Dei, L. xvIII, C. 9) raconte la chose un peu différemment, probablement d'après Varron. Un olivier ayant paru tout à coup dans un endroit de la citadelle, et une source d'eau dans un autre, Cécrops envoya consulter l'Oracle, qui répondit que Neptune étoit désigné par l'eau, et Minerve par l'ohivier; que c'étoit aux habitans à choisir celle des deux divinités de laquelle ils voudroient donner le nom à la ville. Cécrops ayant alors convoqué tous les habitans, hommes et femmes (car les femmes avoient alors voix aux assemblées), mit la chose en délibération. Les hommes donnèrent tous leurs suffrages à Neptune, mais les femmes les donnérent à

Minerve; et comme il y avoit une femme de plus qu'il n'y avoit d'hommes, Minerve fut choisie. Neptune irrité inonda le pays ; et pour apaiser sa colère, on infligea aux femmes pour punition: 1°. d'être privées du droit de donner leurs suffrages dans les assemblées; 2°. de ne pouvoir faire porter leur nom a leurs ensans; 3°. de ne jamais être désignées sous le nom d'Athéniennes. Servius sur Virgile (Géorgiques, L. 1, v. 12) dit que les dieux promirent de donner Athènes à celui des deux qui feroit aux hommes le présent le plus utile. Alors Neptune d'un coup de son trident, fit sortir de la terre un cheval, et Minerve. en la frappant de sa lance, lui sit produire un olivier. Ce dernier présent ayant paru plus utile, parce que l'olivier est l'embleme de la paix, on donna le pays à Minerve. Ovide (Métam. L. VI, v. 70 et suiv.) paroît avoir suivi la même tradition.

- 3. Ce jugement a été, suivant Pausanias (L. 1, C. 21 et 28), le premier qui ait été rendu par l'Aréopage.
- 4. Antoninus Libéralis (Narr. 41), probablement d'après Nicandre, et Ovide dans ses Métamorphoses (L. vii, v. 672), ont confondu Céphale qui fut enlevé par l'Aurore, avec Céphale fils de Déionée, dont je parlerai bientôt plus au long.
- 5. Apollodore est le seul qui dise que Tithon étoit fils de l'Aurore. Hésiode dit dans sa Théogonie (v. 985) qu'elle avoit eu de Céphale Phaéthon que Vénus enleva à cause de sa beauté; et elle le fit gardien de son temple. Je crains bien qu'il n'y ait ici G g 2

quelque confusion de la part de l'abréviateur. Apollodore a dit (C. 12) que l'Aurore avoit enlevé Tithon; peut-être parloit-il aussi de cet enlèvement au sujet de celui de Céphale. Le Phaéthon dont il s'agit ici, n'est point celui dont Ovide raconte l'histoire au commencement du second livre de ses Métamorphoses. Ce dernier étoit fils du Soleil et de Clymène, suivant Ovide, et Hygin (Fab. 152), ou du Soleil et de Rhode, suivant le scholiaste d'Homère (Odvssée, L. xvII, v. 208). Hésiode en avoit aussi fait l'histoire dans quelqu'un de ses ouvrages, suivant Hygin (Fab. 154).

6. On n'est point d'accord sur les parens de Cinyre. Le scholiaste de Pindare (Pyth. 11, v. 27) dit que, suivant quelques auteurs, il étoit fils d'Apollon et de Papho; ou, suivant d'autres, d'Eurymédon et de la nymphe Paplie. Il étoit, suivant Hésychius (v. Kirrépus), fils d'Apollon et de Pharnacé. Il étoit fils de Theias, suivant Suidas (v. Kirropus). Enfin, suivant le scholiaste de Théocrite (Idylle 1, v. 109), il étoit fils d'Apollon et de Smyrne. Sa richesse avoit passé en proverbe, comme on peut le voir dans les Parœiniographes grecs. Clément d'Alexandrie (Protrept. p. 27) dit qu'il avoit été aimé par Vénus, et que c'étoit lui qui avoit introduit dans l'île de Chypre le culte de cette déesse; et effectivement nous voyons par Hésychius (v. Kinnupadai), et par le scholiaste de Pindare (Pyth. 11, 27), que les prêtres de cette déesse, dans cette île, se nommoient Cinyrides, ou Cinyrades. On lui attribuoit aussi, suivant Lucien (de Syria Dea, C. 9), la fondation du temple de

Venus, sur le mont Liban. Il étoit probablement un des ancêtres de celui dont il est question dans l'Iliade (L. 11, v. 20), qui donna à Againemnon une cuirasse. Le scholiaste dit qu'il avoit promis de fournir à l'armée grecque des vivres durant le siège. Mais il manqua à sa parole, et s'attira par là les malédictions d'Agamemnon. Les dieux, à la suite de ces imprécations, lui sirent perdre l'esprit; et il osa disputer le prix de la musique à Apollon, qui le perça à coups de slèches. Les cinquante filles qu'il avoit se précipitèrent de désespoir dans la mer. Cela ne s'accorde pas avec ce que dit Théopoinpe dans le douzième livre de ses histoires, dont on trouve l'extrait dans la Bibliothèque de Photius (Cod. 176, p. 202), que les Grecs, commandés par Agamemnon, s'emparèrent de l'Ile de Chypre, et en chassèrent Cinyre et ses sujets. Mais je crois qu'il faut lire dans ce passage : Ελληνις οἱ σὖν 'Αγαπήνορι, au lieu de σὖν Αγαμίμιουι. Nous voyons en effet dans Pausanias (L. VIII, C. 5), qu'Agapénor fonda la ville de Paphos dans l'île de Chypre, ou plutôt, qu'il la transporta dans un autre endroit, comme le dit Strabon (L. xIV, p. 1002), qui ajoute qu'on voyoit encore de son temps les ruines de l'ancienne Paphos, et un vieux temple de Vénus Paphienne, à quelque distance de celle qui avoit été fondée par Agapénor. Pour fonder une nouvelle ville, il falloit qu'il eût détruit celle sur laquelle régnoit Cinyre; la correction que je propose est donc trèsprobable. Cinyre, suivant le scholiaste d'Homère que j'ai cité, se retira à Amathonte avec ses sujets, et il y transporta probablement le culte de Vénus, par lequel cette ville ne fut pas moins célèbre que Paphos.

7. Il y a deux traditions sur Adonis. Suivant les uns, il étoit né dans la Syrie de Théias fils de Bélus. Voyez Antoninus Libéralis (Narr. 34), Oppien (Halieut. III, v. 403), Lucien (de la Déesse de Syrie, C. 6), et le scholiaste de Lycophron (v. 820). Le même scholiaste (v. 831), et Servius sur Virgile, disent qu'il étoit fils de Cinyre, et qu'il étoit né dans l'île de Chypre. Ovide ( Métam. L. x, v. 309) et Hygin (Fab. 58) lui donnent bien Cinyre pour père, mais ils le font naître dans la Syrie. Cette variation a donné lieu au scholiaste de Lycophron de supposer qu'il y avoit eu deux Adonis, mais cette supposition n'est pas nécessaire. Le culte d'Adonis venoit des Orientaux; et comme en introduisant dans l'Île de Chypre le culte de Vénus, Cinyre y avoit établi aussi les fêtes d'Adonis qui en faisoient partie, les poëtes en célébrant les louanges d'Adonis y joignoient ordinairement celles de Cinyre. « Les » louanges de Cinyre, dit Pindare dans sa deuxième » Ode Pythique (v. 27 et 28), retentissent souvent » dans la bouche des habitans de Chypre. » Ce futlà sans doute ce qui le sit passer pour son père.

8. On croit ordinairement que Myrrha est la traduction latine du mot Emérica, Smyrne. Cependant le scholiaste de Lycophron emploie ce mot-là en grec; et il est probable qu'il faut lire mérica, au lieu de messa dans le scholiaste de Théocrite (Id. 1, v. 101). Elle étoit, suivant Antoninus Libéralis, fille de Théias

fils de Bélus, et de la Nymphe Orithye. Suivant Hygin (Fab. 58), elle étoit fille de Cinyre et de Cenchréis.

- 9. La colère de Vénus venoit, suivant le scholiaste de Théocrite (Id. 1, v. 109), de ce que Myrrha, en déliant ses cheveux, avoit osé les comparer à ceux de cette déesse; ou de ce que sa mère avoit osé se comparer à Vénus, suivant l'auteur des Argumens des Métamorphoses d'Ovide (L. x, v. 109). Enfin Servius sur Virgile (Egl. x, v. 18) dit que cet amour fut un effet de la colère du Soleil; mais il ne nous en fait point connoître le sujet. Tout le reste de l'histoire de Smyrne se trouve de la même manière dans les auteurs que j'ai cités. Antoninus Libéralis nomme sa nourrice Hippolyte, et il ajoute que son père se tua de chagrin d'avoir commis cet inceste.
- 10. Apollodore est le seul qui dise qu'Adonis descendit aux enfers avant sa mort. Quant à ce qu'il ajoute, qu'il fut tué par un sanglier, cette tradition, qui a été suivie par tous les poëtes, n'a certainement aucun rapport avec l'autre; et Apollodore l'avoit sans doute racontée d'après d'autres auteurs; ce que l'abréviateur n'aura pas remarqué. Au reste, la mort d'Adonis avoit donné lieu à un grand nombre de fables. On disoit que Mars, jaloux de la préférence que Vénus donnoit à Adonis, s'étoit changé en sanglier, et l'avoit tué. Ce fut pour l'en punir, ajoute le scholiaste d'Homère publié à Venise (Il. L. v, v. 385), que les Aloides, à qui Vénus avoit donné Adonis en garde, enfermérent Mars. Ptolémée Héphæstion (dans Photius, Cod. 190, p. 243) dit que Vénus ayant privé de la vue

Erymanthe fils d'Apollon, parce qu'il l'avoit vue lorsqu'elle se baignoit en sortant des bras d'Adonis, Apollon irrité le changea en sanglier, et ce fut lui qui tua Adonis. Vénus empressée de voler au secours de son amant, oublia de se chausser; en marchant sur un rosier, elle s'enfonça une épine dans le pied, et le sang qui découla de sa blessure rendit rouges les roses, qui jusque-là avoient été blanches (Géoponiques, L. 11, C. 17). Athénée (L. 11, p. 69) dit qu'Adonis étant mort, Vénus mit son corps sur des laitues, qui prirent alors la vertu anti-aphrodisiaque qu'on leur connoît. Plutarque, dans ses Symposiaques (L. 1v, Quest. 5), cite des vers de Phanoclès, où il dit qu'Adonis étant à la suite de Vénus, fut enlevé par Bacchus qui étoit devenu amoureux de lui.

11. Je crois pouvoir retrancher Cranaus du nombre des rois d'Athènes, et il est probable qu'il n'a été imaginé que pour donner une origine au nom de Cranaens que portoient les Athéniens, car Hérodote (L. VIII, C. 44) dit qu'ils portoient ce nom avant le règne de Cécrops. On voit la même chose dans Seymnus de Chio (v. 559-60); et Isocrates (Panathen. p. 258) donne Erichthonius pour successeur immédiat à Cécrops. D'après cette dernière autorité je crois devoir aussi supprimer le règne d'Amphictyon qui, comme je l'ai dit dans mes notes sur le livre premier, me paroît un personnage imaginé pour attribuer aux Athéniens l'origine des Amphictyons, qui n'ont sans doute été institués que très long-temps après. Voyez, au reste, sur cet Amphictyon, l'opinion du savant Frér

rel, à la suite de l'ouvrage de M. de Sainte-Croix, intitulé: des Gouvernemens fédératifs des Anciens.

12. Erichthonius et Erecthée sont le même nom. comme l'observe le grand Etymologiste (v. Epixeir), qui raconte cette histoire avec les détails suivans. Jupiter voulant accoucher de Minerve, fit venir Vulcain pour lui ouvrir la tête; mais Vulcain ne voulut pas lui rendre ce service, qu'il ne lui eût promis en mariage la fille qu'il alloit mettre au monde. Minerve étant sortie, Vulcain voulut la poursuivre; le reste de l'histoire est comme ici. Lucien, dans ses Dialogues des Dieux (Dial. VIII, T. 1, p. 226), y fait allusion. Hygin ( Fab. 166 ) et Servius sur Virgile ( Eglog. 1v, v. 62) disent que Vulcain voulant se venger de Junon qui l'avoit précipité du ciel aussitôt après sa naissance, fit pour tous les dieux des sièges en or et en diamans. Junon s'étant assise sur le sien, se trouva tout à coup suspendue dans les airs. Vulcain pouvoit seul la délivrer, mais il refusoit de le faire, en disant qu'elle n'avoit pas rempli envers lui les devoirs d'une mère. Alors Bacchus s'étant rendu auprès de lui, l'enivra et l'amena dans l'assemblée des dieux; et Jupiter lui promit de lui accorder ce qu'il demanderoit, s'il vouloit délivrer Junon. Neptune, qui n'aimoit point Minerve, conseilla à Vulcain de la demander en mariage. Jupiter la lui accorda; mais lorsqu'il se rendit dans la chambre nuptiale, la déesse, qui s'étoit armée pour l'attendre, se défendit avec succes. Antigonus Carystius (Hist. mirab. C. 12), dit qu'elle disparut du lit au moment où Vulcain se disposoit à lui rendre le devoir conjugal. Jupiter, suivant

#### 474 APOLLODORE,

Fulgence, la lui avoit accordée comme une récompense pour la foudre qu'il lui avoit forgée. Cicéron (de Natura Deorum, L. 111, C. 22) dit que le premier Vulcain, fils d'Uranus, avoit épousé Minerve, et qu'Apollon étoit leur fils. Clément d'Alexandrie (Prosreps. p. 24) dit aussi que suivant Aristote Apollon étoit fils de Vulcain et de Minerve.

- 13. Il y a dans toutes les éditions παρισπιραμίνον, que M. Heyne a cru devoir conserver à cause de l'expression d'Ovide (Métam. L. 11, v. 551): adporrectumque draconem; mais le mot adporrectum signifie étendu auprès, et παρισπιημμίνον signifie tout le contraire. J'ai donc cru devoir mettre περισπιημμίνον, entortillé autour. Antigonus Carystius (C. 10) dit qu'on trouva deux serpens entortillés autour de lui.
- 14. Voyez Ovide (Métam. L. 11, v. 551 et suiv.) et Antigonus Carystius (C. 12). Ce dernier dit que Minerve ayant confié cette corbeille aux filles de Cécrops, alla à Pallène chercher une montagne qu'elle vouloit placer devant la citadelle pour la fortifier. Elle apportoit cette montagne, lorsque la Corneille venant au-devant d'elle lui apprit que la corbeille étoit ouverte. Minerve indignée jeta la montagne à l'endroit où elle est maintenant (c'est aujourd'hui le mont Lycabetti), et elle défendit à la corneille d'entrer dans la citadelle.
- 15. L'enceinte des temples étoit un lieu sacré, et l'on n'y enterroit que ceux que les dieux honoroient d'une faveur spéciale. On peut en voir quelques exemples dans Clément d'Alexandrie, Protrept. p. 39.

16. Icarius ayant planté la vigne, et l'ayant cultivée avec le plus grand soin, un bouc y entra et en brouta toutes les feuilles. Icarius irrité le tua, et ayant fait un ballon de sa peau, invita ses voisins à danser autour; ce qui fut l'origine de la tragédie. D'autres disent qu'Icarius ayant appris de Bacchus l'art de faire le vin, voulut faire connoître cette liqueur. Il en remplit des outres qu'il mit sur un chariot, et parcourut l'Attique en en faisant boire aux bergers. Quelquesuns en ayant bu un peu trop, s'endormirent. Leurs camarades croyant qu'Icarius les avoit empoisonnés pour emmener leurs troupeaux, le tuèrent et le jetterent dans un puits, ou, suivant d'autres, l'enterrérent au pied d'un arbre. L'ivresse ayant procuré un sommeil agréable à ceux qui avoient bu, à leur réveil ils cherchèrent Icarius pour lui témoigner leur reconnoissance. Alors ses assassins prirent la fuite, et se retirerent dans un autre pays. Erigone sa fille ne le voyant pas revenir, se mit à sa recherche; mais ses perquisitions auroient été inutiles, si la chienne d'Icarius ne fût venue en hurlant la prendre par sa robe. Elle la conduisit à l'arbre sous lequel il étoit enterré, et Erigone s'y pendit. Ces détails sont tirés d'Hygin (Poet. astron. L. 11, C. 4), qui paroît en avoir puisé la plus grande partie dans un ouvrage d'Eratosthènes qui est cité dans une scholie sur l'Iliade d'Homère (L. xxII, v. 19), publiée d'abord par Walckenaer à la suite des notes de Fulvius Ursinus sur Virgile, et ensuite par M. de Villoison, dans son édition des Scholiastes d'Homère. Le scholiaste le cite sous le nom de Catalogues, islosis Eparostiras in rois เล๋ยระบี มสรสมอังจะร. Mais comme cet ouvrage est inconnu d'ailleurs, Walckenaer croit qu'il faut lire \*aradissopsis, et il pense que l'ouvrage grec que nous avons sous ce nom, n'en est qu'un abrégé; et effectivement Hygin, qui en a tiré presque tout le second livre de son Poeticon astronomicum, en cite souvent des passages qu'on ne trouve pas dans l'ouvrage d'Eratosthènes. Voyez les notes de Walckenaer sur le scholiaste en question, p. 66 et 67. Servius sur Virgile (Géorgiques, L. 11, 389) dit que pour venger la mort d'Icarius et d'Erigone, les dieux afsligérent l'Attique d'une épidéinie, dont un des effets étoit d'inspirer aux jeunes filles un dégoût de la vie. à la suite duquel elles s'étrangloient. L'oracle ayant été consulté, répondit qu'il falloit chercher les corps d'Icarius et d'Erigone; et comme, après beaucoup de recherches inutiles, on ne put parvenir à les trouver, les Athéniens, pour montrer le zèle qu'ils mettoient à exécuter les ordres des dieux, inventerent l'escarpolette dans laquelle ils se balançoient en l'air, pour prouver qu'ils cherchoient ces corps dans tous les élémens. Le scholiaste de Germanicus ( 1'. 11, p. 79) dit que le dieu leur ordonna d'offrir à Icarius et à Erigone les prémices des moissons et des vendanges, et qu'ils inventèrent l'escarpolette en mémoire de la manière dont Erigone s'étoit ôté la vie. Ovide dans ses Métamorphoses (L. VI, v. 125) dit que Bacchus, sous la forme d'un raisin, séduisit Erigone.

17. Les Thraces sur qui Térée régnoit, occupoient alors la Daulie, qui est une partie de la Phocide suivant Thucydides (L. II, C. 29). Quelques auteurs

disoient, suivant Strabon (L. 1x, p. 648) et Pausanias (L. 1, C. 41), qu'ils demeuroient dans la Mégaride, mais Pausanias ne paroît ajouter aucune foi à cette tradition.

18. Il y a peu de fables qui aient été racontées de plus de manières différentes. Tout le monde connoît le récit qu'en fait Ovide dans ses Métamorphoses (L. VI, v. 424 et suiv.). Conon (Narr. 31), Zénobius ( Cent. III, prov. 14), le scholiaste d'Aristophanes (Oiseaux, v. 212), Proclus et Tzetzės dans leurs Commentaires sur Hésiode (p. 129 et 130), et le dernier dans ses Chiliades (Chil. vii, 142) racontent cela à peu près de même qu'Ovide. Servius sur Virgile (Eglog. VI, v. 78), qui fait le même récit, ajoute que suivant d'autres, Térée ayant fait croire à son beau-père que Progné étoit morte, lui demanda Philomèle en mariage; ce qui s'accorde avec ce que dit Apollodore. Hygin (Fab. 45) raconte cela différemment. Il dit que Térée fit croire à Pandion que Progné étoit morte, et lui demanda Philomèle en mariage. Pandion envoya Philomèle avec lui, et lui donna des gardes que Térée jeta dans la mer. Ayant ensuite violé Philomèle, il l'envoya au roi Lyncée, dont la femme nommée Phaéthuse étoit amie de Progné. Phaéthuse croyant que Philomèle étoit la concubine de Térée, la conduisit sur-le-champ à Progné qui la reconnut, et elles résolurent de se venger. Tandis qu'elles en cherchoient les moyens, Térée fut averti par des prodiges, qu'Itys son fils étoit menacé de mourir de la main d'un de ses plus proches parens. Il crut que cette prédiction concernoit Dryas son frère, et il le sit mourir. Elles se vengèrent ensuite comme on le sait. Hygin a confondu, à ce qu'il paroît, deux histoires très-différentes; ce qui lui arrive souvent.

19. Voici encore un des points sur lesquels les poëtes sont le moins d'accord. Progné fut changée en rossignol, suivant Apollodore, Conon, Zénobius, le scholiaste d'Aristophanes, les deux scholiastes d'Hésiode et Eustathe sur Homère (p. 1875). Elle fut au contraire changée en hirondelle, et Philomèle en rossignol, suivant Virgile (Egl. vI, v. 79), Servius, Ovide (Métam. L. VI, 511), et Hygin (Fab. 45). Ils ont été suivis par tous nos poëtes français, qui ont presque toujours pris Philomèle pour le rossignol. Les poëtes grecs, au contraire, ont presque toujours pris Progné pour le rossignol, et ils ont été suivis par Catulle (Carm. LXV, v. 12) et par Horace (L. IV, Ode 12, v. 5 et suiv.), grands imitateurs des poëtes grecs. On peut voir dans Antoninus Libéralis (Narr. XI), et dans le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. 1x, v. 578), deux fables différentes sur l'origine du rossignol. qui n'ont aucun rapport à celle-ci. Suivant Pausanias (L. 1, C. 5), Philomèle et Progné étoient filles du second Pandion.

#### CHAPITRE X V.

Note 1. Il ne faut pas confondre ce Butès avec Butès fils de Téléon, et l'un des Argonautes. C'étoit de celui dont il s'agit ici, que descendoit la famille des Etéobutades dans laquelle étoit prise la prêtresse de Minerve Poliade (Harpocration, v. Essecurédes). Le

temple dont il étoit prêtre est sans doute celui que Pausanias (L. 1, C. 26) nomme Epizeu, Erechtheum, et que quelques écrivains ont cru avoir été consacré à Erecthée lui-même. Voyez Cicéron de Natura Deorum, L. 111, C. 19.

- 2. Voyez sur Xuthus, L. I, G. VIII, note II. L'histoire de Creüse est assez connue par la tragédie d'Ion d'Euripides. Apollodore ne dit rien des secours que Xuthus, ou Ion son fils (car on ne s'accorde pas à cet égard), donna à Erecthée, dans la guerre contre les Eleusiniens.
- 3. On trouvera de plus grands détails dans les Métamorphoses d'Ovide (L. vn., v. 700 et suiv.), et dans Hygin (Fab. 189). C'est de là que l'Arioste a tiré le conte de la coupe enchantée, qui a si bien été rendu par La Fontaine. Ces deux auteurs, ainsi qu'Antoninus Libéralis (Narr. 41) ont confondu ce Céphale avec celui qui fut enlevé par l'Aurore; mais Apollodore les a fort bien distingués. Phérécydes, cité par le scholiaste d'Homère (Odyss. L. 11, v. 320), dit que Céphale voulant éprouver la vertu de sa femme, fit semblant de partir pour un long voyage. Ayant ensuite changé de forme, il revint dans sa maison, et offrit à Procris une parure ( 26 eper) pour le prix de ses faveurs. Procris éblouie par cette parure, et voyant d'ailleurs que la figure de celui qui la lui offroit étoit assez agréable, y consentit; alors Céphale se fit reconnoître. Antoninus Libéralis dit qu'il lui avoit fait offrir ces présens par une esclave; Procris les ayant d'abord refusés, il offrit le double,

et elle se laissa séduire. Le rendez-vous étant accordé, et Procris s'étant mise au lit pour attendre l'étranger, Céphale entra avec des flambeaux, et se sit reconnoitre.

- 4. Meursius (de Regibus Athen. L. 11, C. 13) prouve très-bien que Procris fille d'Erechthée étoit plus ancienne que Minos. Il suppose donc qu'Apollodore et les autres se sont trompés, et qu'elle étoit fille de Pandion II. Mais il est probable qu'il y avoit eu plusieurs Procris. Hygin (Fab. 253) parle de Procris fille d'Erechthée, qui eut avec son père un commerce incestueux. Quant à celle qui fut mariée à Céphale, il dit en deux endroits qu'elle étoit fille de Pandion. Palæphate dit la mème chose.
- 5. Antoninus Libéralis ne dit point que Procris coucha avec Minos. Ce prince, suivant lui, ne pouvoit avoir d'enfans, parce qu'il émettoit, au lieu de semence, des serpens, des scolopendres et d'autres bêtes venimeuses, qui faisoient périr les femmes avec lesquelles il avoit commerce, à l'exception de Pasiphaé, qui étant fille du Soleil étoit immortelle. Procris lui promit de remédier à cela: à cet effet, elle prit la vessie d'une chèvre, l'introduisit dans les parties d'une femme; et Minos y ayant évacué tous ces animaux, coucha immédiatement après avec Pasiphaé, et en eut des enfans. Il donna à Procris pour récompense le chien dont il a été question, L. 11, C. 17, et un javelot qui ne manquoit jamais son coup.
- 6. Voici comment Antoninus Libéralis et Hygin racontent la réconciliation de Procris avec son mari.

  Elle

Elle se fit couper les cheveux, et s'étant habillée en homme, elle alla à Thorique, bourgade de l'Attique, que Céphale habitoit. Ils lièrent amitié, et ils alloient souvent ensemble à la chasse. Céphale voyant que Procris ne manquoit aucune bête, à cause de la bonté de son chien et de son javelot, lui demanda à les acheter. Elle refusa de les vendre. Il lui offrit la moitié de ses Etats; elle refusa encore. Enfin, vivement pressée, elle fit semblant de céder à ses instances, et les lui promit, à condition qu'il lui serviroit de Ganymède. Céphale y ayant consenti, elle se fit reconnoître; et après lui avoir reproché sa faute, qui étoit bien plus inexcusable que celle dans laquelle elle étoit tombée, elle lui donna le chien et le javelot, et ils se réconcilièrent. Sa mort est assez connue par les Métamorphoses d'Ovide. Phérécydes la racontoit à peu près de même, excepté que, suivant lui, c'étoit à la Nuée que Céphale s'adressoit.

7. Hercules les tua pour se venger de ce qu'ils avoient empêché le navire Argos de retourner le chercher lorsqu'on s'aperçut qu'il étoit resté dans la Mysie. Voyez Apollonius (L. 1, v. 1303 et suiv., ou p. 92 de la traduction de M. Caussin). On donnoit, suivant le scholiaste, différentes raisons de la colère d'Hercules contre eux. Sémus disoit qu'elle venoit de ce qu'ils l'avoient vaincu à la course; suivant Stésimbrote, il avoit eu un différend avec eux, au sujet des présens que Jason avoit faits aux Argonautes; enfin, suivant Nicandre, il les tua pour se venger de Borée leur père, qui l'avoit jeté sur l'île de Cos.

T. II.

Ηh

## 482 APOLLODORE,

8. Toute cette fable a sans doute été inventée par quelque poête tragique, pour donner à Eumolpe une origine Athénienne; et je crois même pouvoir conjecturer qu'elle avoit été employée par Euripides, car il me paroît probable que c'étoit d'Eumolpe qu'il disoit dans sa tragédie d'Ereclithée ( Étienne de Byzance, v. Aiblo 4):

## Aibiemias sir ihiemeas imi zbira.

- « Tu le mis en sureté dans l'Æthiopie. » Ce vers s'adressoit sans doute à Neptune, et avoit rapport à la fable qu'on lit ici. Au reste, d'après cette fable, Erechthée auroit été le bisaleul d'Eumolpe. On voit par là combien peu se sont embarrassés de la vraisemblance les poëtes qui ont imaginé cette généalogie.
- 9. J'ai laissé ce passage tel qu'il est dans les Mss. et dans les éditions antérieures à celle de M. Heyne. Il l'a conçu ainsi dans la sienne: ἐκ δὶ ἐτελιιώθε ἔνδον ἰν Βενθεσικύμης, ἐ ἀνὰς τὴν ἐτέρῶν ἀ. τ. λ. Mais je crois qu'il n'y a dans tout cela que le mot ἔνδον de corrompu, et qu'il nous cache le nom du mari de Benthésicyme. Comme cette histoire nous est absolument inconnue d'ailleurs, ce nom est impossible à rétablir.
- 10. Ismarus est probablement celui que Pausanias (L. 1, C. 36) nomme Immaradus, et qui fut tué, suivant lui, par Erechthée.
- 11. Il y a dans les trois manuscrits de la Bibliothèque nationale spès séres, dont j'ai fait spès sérès; ce qui me paroit mieux que spès rééres qui est dans les anciennes éditions, et speres que M. Heyne a mis dans

la sienne. Méxio ne mé paroit pas non plus le mot propre en cet endroit; mais touté cette histoire est si peu connue, que je n'ose proposer aucune conjecture.

- 12. Ce sacrifice étoit le sujet de la tragédie qu'Euripides avoit faite sur Rrechthée. On peut voir Meursius, de Regibus Atheniensium, L. II, C. 9.
- 13. Pausanias dit qu'Erechthée tua Immarade fils d'Eumolpe, mais qu'il périt lui-même dans le combat. Jupiter, suivant Hygin (Fab. 46), le foudroya à la prière de Neptune pour venger la mort d'Eumolpe son fils. Euripides, dans sa tragédie d'Ion (v. 282), dit que Neptune le fit engloutir par la terre.
- 14. Il n'est point question du règne de ce second Cécrops dans la chronique de Paros. On y voit cependant que Pandion II étoit fils d'un Cécrops, et c'est l'opinion la plus reçue. Malgré cela, je croirois assez volontiers avec Eusèbe, que Pandion II étoit fils d'Erechthée. Il devoit en effet y avoir au moins autant de générations entre Erechthée et Ménesthée qui commandoit les Athéniens au siège de Troyes, qu'entre Erechthée et Thèsée qui étoit mort quelque temps avant ce siège; et si nous admettons ce Cécrops, nous en trouverons une de plus entre Erechthée et Thésée. Voici les deux généalogies.

## ERECHTHÉE.

Cecrops II.

Ornée. Pétée.

Pandion II.

Ménesthée.

`Ægée. Thésée.

Hh a

## 484 APOLLODORE,

Ce devroit cependant être tout le contraire; car, à la manière dont Nestor parle de Thésée dans l'Iliade, il semble qu'il étoit de la génération qui avoit précédé le siège de Troyes. Au reste, toute cette histoire des premiers rois de l'Attique offre des difficultés qu'il est impossible de résoudre; et cela n'est pas surprenant: les poëtes tragiques, qui étoient presque tous Athéniens, et qui écrivoient pour des Athéniens, ont du s'exercer de préférence sur des sujets tirés de leur histoire; et outre cela, ils manquoient rarement de l'amener bien ou mal à propos dans ceux qu'ils tiroient de l'histoire des autres peuples. C'est ainsi qu'Euripides, dans sa Médée, sait parler Ægée comme n'ayant point encore eu d'enfans. C'est ainsi que, suivant d'autres poëtes, Ægée avoit épousé Médée, qui voulut empoisonner Thésée, lorsqu'il vint se présenter à son père pour se faire reconnoître; et cependant il est constant que Thésée étoit contemporain des Argonautes, et qu'il étoit par conséquent déjà un homme fait lorsque Médée vint dans la Grèce. Euripides, dans ses Phéniciennes (v. 859 et suiv.), fait dire à Tirésias qu'il vient de faire remporter aux Athéniens la victoire sur Eumolpe. Le sujet des Phéniciennes est, comme on le sait, la mort d'Etéocles et de Polynices, et la défaite des Argiens. Ce fut à la suite de cette défaite, que, suivant le même poëte dans ses Suppliantes, Thésée força, par la voie des armes, Créon à permettre qu'on donnât la sépulture aux Argiens. Ainsi, d'après ce que Tirésias dit, la guerre contre Eumolpe auroit eu lieu sous le règne de Thésée, tandis que dans Erechthée il la plaçoit sous le regne de ce prince, qui vivoit trois générations avant.

Je pourrois, seulement d'après les tragédies qui nous restent, citer plusieurs autres exemples pareils. On peut juger par la de la confusion que ces poêtes ont du répandre sur l'histoire de l'Attique.

- 15. Métion étoit, comme nous l'avons vu ci-dessus, un des fils d'Erechthée. Pausanias (L. 1, C. 5) dit que Pandion ayant été chassé d'Athènes par les Métionides, n'y revint pas, et qu'il mourut dans la Mégaride. Voyez, sur l'extraction de Pylas, le même auteur, L. 1, C. 39.
- 16. Il est probable que le scholiaste de Lycophron (v. 494) en disant que, suivant quelques auteurs, Ægée étoit fils de Scyrius, a eu ce passage d'Apollodore en vue; mais comme ce Scyrius nous est inconnu d'ailleurs, M. Heyne croit qu'il faut lire Exiperos, Sciron. Il étoit, suivant Pausanias (L. 1, C. 39), fils de Pylas, et il avoit épousé la fille de Pandion. Il est très-possible que quelques auteurs aient dit qu'Ægée étoit son fils.
- 17. Pandion leur partagea ses Etats. Suivant Sophocles, cité par Strabon (L. IX, p. 601), Ægée, comme l'ainé, eut l'Attique proprement dite, et la principale portion dans l'autorité. Lycus eut la partie vis-à-vis l'Eubée; Nisus la Mégaride, et Pallas le sud de l'Attique. Mais il est plus probable, comme le disent Apollodore et Pausanias, qu'ils se partagèrent euxmêmes ces Etats après les avoir conquis. La discorde se mit bientôt entre eux: Ægée dépouilla en effet Lycus et Pallas de leurs Etats. Lycus se retira dans la Messénie, suivant Pausanias (L. IV, C. 2), ou dans le

pays qui prit de lui le nom de Lycie, suivant Hérodote (L. 1, C. 173); ce que j'examinerai dans mes notes sur Pausanias. Pallas resta à Athènes, et chercha à y exciter des mouvemens contre Ægée, jusqu'à l'époque où il fut tué avec ses fils par Thésée. Pausanias, L. 1, C. 22 et 28.

18. L'histoire de l'Attique nous offre quatre exemples de filles sacrifiées pour le salut de la patrie : 1°. celui des filles d'Erechthée; 20. celui des filles d'Hyacinthe; 3°. celui des filles de Léos, l'un des héros Eponymes, ou qui avoient donné leur nom aux tribus: elles se dévouèrent pour faire cesser une épidémie qui ravageoit la contrée; 4°. Celui de Macarie fille d'Hercules, qui se dévoua pour faire obtenir aux Athéniens la victoire sur Eurysthée. Il est très-probable que ces sacrifices sont pour la plupart de l'invention des poëtes tragiques; et il paroît que les filles d'Hyacinthe, dont Apollodore parle ici, étoient les mêmes que les filles d'Erechthée. En effet, Démosthènes (7'. 1, p. 1397) dit qu'Erechthée, pour sauver son pays, dévoua à la mort ses filles, qu'on nomma les Hyacinthides. Suidas (v. Ilaphires) dit d'après Phanodémus et Phrynichus, qu'on les nominoit les Vierges. Elles étoient au nombre de six : Protogénie, Pandore, Procris, Creuse, Orithye et Chthonie. Protogénie et Pandore s'offrirent à être sacrifiées pour leur pays, à l'occasion d'une invasion des Bœotiens. Elles furent sacrifiées dans un village nommé Hyacinthe; ce qui leur fit donner le nom d'Hyacinthides. Ce nom aura donné aux poëtes tragiques l'idée de les distinguer des filles d'Erechthée; et comme le nom d'HyaNOTES, LIVRE III. 487 cinthe étoit célèbre à Lacédémone, ils firent venir leur père de cette ville.

19. Je remets ce que j'ai à dire sur Dædale, à mes notes sur Pausanias. Je ne dirai rien non plus sur Thésée, dont l'histoire a été tronquée par le temps. Heureusement que sa vie écrite par Plutarque nous console de cette perte. Il n'en est pas de même de l'histoire de Pélops et de sa famille, qui faisoit partie de l'ouvrage d'Apollodore, et qu'on ne peut suppléer que difficilement.

#### CHAPITRE XVI.

NOTE 1. Il y avoit dans le texte : ἡτάγκαζε τοὺς παριόττας πίτυς κάμπθοττας ἀτίχεσθαι : οἱ δὶ διὰ τὴν ἀφθίτειαν οὖε ἡδύναιτο κάμπθειν, καὶ...... J'ai adopté les conjectures de M. Heyne. On voit par Ovide (Metam. L. vii, v. 400) que c'étoit lui-même qui courboit les pins; et c'est ce que signifie son surnom de πιτυσκάμπθης.

# DIGRESSION

## SUR LES PÉLASGES. \*

L'HISTOIRE des premiers siècles de la Grèce étoit si abscure, que les Grecs eux-mêmes, quoique entourés de monumens qui la leur rappeloient sans cesse, la regardoient comme très-incertaine. On trouvera donc étonnant qu'avec bien moins de secours qu'ils n'en avoient, j'ose essayer d'en éclaircir quelques parties, mieux qu'ils ne l'avoient fait. Cela ne paroitra cependant pas impossible à ceux qui voudront bien considérer que les Anciens étoient très-peu exercés dans l'art de la critique, surtout de celle qui a l'histoire pour objet; et que les préjugés dans lesquels ils étoient élevés, les empêchoient de se livrer aux recherches qui auroient pu donner un résultat contraire à ces préjugés. C'est ainsi, par exemple, qu'habitués au nom d'Hellènes, par lequel ils se distinguoient des Barbares, ils parurent oublier que ce nom n'étoit dans l'origine que celui d'une peuplade particulière,

(\*) J'avois destiné cette digression à être placée à la tête de tout l'Ouvrage; mais la grosseur du second volume m'ayant forcé de mettre la Table des matières à la fin du premier, j'ai cru devoir placer ici cette Digression, pour que les deux volumes sussent à peu près égaux.

## digression sur les pélasges. 489

c'est-à-dire des Doriens, et qu'il n'étoit devenu le noin général des Grecs que long-temps après le siège de Troyes. Ils se regardèrent donc comme étrangers aux peuples qui avoient occupé la Grèce avant Deucalion, et ne s'occupérent qu'à imaginer des généalogies pour s'enter sur quelqu'une des branches de sa race. C'est d'après ce préjugé, qu'Apollodore, ou celui qui a abrégé ses ouvrages, a placé la généalogie de Deucalion, immédiatement après celle des dieux, et que beaucoup de poëtes Grecs l'ont regardé comme le premier homme, quoiqu'il soit certain qu'il y avoit eu plusieurs souverains avant lui à Argos, et dans d'autres parties de la Grèce.

C'est également par une suite de ce préjugé, qu'Ephore, cité par Strabon (L. v, p. 337) et Denys d'Halicarnasse (L. 1, C. 17) ont fait des Pélasges une nation
particulière, qui avoit bien à la vérité habité la Grèce
pendant quelque temps, mais qui en avoit été chassée
par les Hellènes, et avoit fini par être entièrement détruite, au lieu de reconnoître que c'étoit d'elle que les
Grecs descendoient. C'est principalement pour rectifier
ces fausses idées, que j'entreprends cette digression,
dans laquelle je me propose de faire voir comment les
Grecs, tous Pélasges dans l'origine, se partagèrent, à l
la suite de quelques divisions intestines, en deux nations principales, qui furent les Ioniens et les Doriens.

Comme dans le courant de cette digression, je serai obligé à chaque instant de me fonder sur le nombre de générations qu'il y a entre tel ou tel individu, ce qui est à peu près la seule chronologie qu'on ait pour ces temps reculés, je crois devoir commencer par mettre sous les yeux un tableau comparé de la

## 490

#### DIGRESSION

généalogie des trois familles régnantes dans la Grèce, qui prétendoient à la plus haute antiquité.

## ARGOS.

Inachus.

Phoronée.

Niobé.

Argus.

Phorbas.

Triopas.

| Agėnor.    | lasus.  |
|------------|---------|
| Crotopus.  | lo.     |
| Sthėnėlus. | Epaphus |
| Gélanor.   | Libye.  |
|            | Bėlus.  |

#### THESSALIE.

#### ARCADIE.

|              | Danaus.       | Pélasgus. |
|--------------|---------------|-----------|
|              | Hypermnestre. | Lycaon.   |
| Deucalion.   | Abas.         | Nyctimus. |
| Hellen.      | Acrisius.     | Callisto. |
| Æole.        | Danaė.        | Arcas.    |
| Sisyphe.     | Persée.       | Aphidas.  |
| Glaucus.     | Alcée.        | Aléus.    |
| Bellérophon. | Amphytrion.   | Lycurgue. |
| Hippolochus. | Hercules.     | Ancée.    |
| Glaucus.     | Tlépolème.    | Agapénor. |

La généalogie des rois d'Argos est tirée en partie de Pausanias, et en partie d'Apollodore. Ils ne sont pas toujours d'accord sur les noms, comme on l'a vu dans mes notes; mais ils le sont sur le nombre des générations, et ils s'accordent avec Clément d'Alexandrie et Tatien (A). Celle des rois d'Arcadie est également tirée d'Apollodore et de Pausanias. J'ai même mis une génération de plus que ne le font ces deux écrivains, qui disent que Callisto étoit fille de Lycaon. On a vu (L. III, C. VIII, note 8) les raisons qui m'ont engagé à mettre cette génération de plus. Quelques auteurs placent à une époque un peu plus reculée Pélasgus le fondateur de l'Arcadie (B), mais toutes les probabilités se réunissent en saveur de l'opinion que j'ai adoptée. La postérité d'Arcas est établie de la manière la plus authentique par Apollodore et par Pausanias; et de l'aveu de presque tous les écrivains, il n'y a eu qu'un roi entre Lycaon et lui. D'un autre côté, Lycaon étoit, suivant Pausanias (L. VIII, C. 2), contemporain de Cécrops, qui vivoit environ neuf générations avant le siège de Troyes; et nous avons vu dans Apollodore, que le déluge de Deucalion arriva sous le règne de Nyctimus son fils; ce qui confirme encore la généalogie que j'ai adoptée.

La généalogie de Glaucus est tirée d'Homère, et c'est ce que nous avons de plus authentique sur la postérité de Deucalion. On a vu dans mes notes que beaucoup d'autres branches de cette famille ne comptoient également que huit générations depuis Deucalion jusqu'au siège de Troyes.

On voit par ces généalogies, qui sont fondées sur les documens les plus authentiques, que Pélasgus, le fondateur du royaume d'Arcadie, étoit contemporain de Danaus. Denys d'Halicarnasse s'est donc trompé en disant qu'Enotrus son petit-fils étoit antérieur de dixhuit générations au siège de Troyes. Il avoit probablement été induit en erreur par Ephore; car il paroît, par ce que dit Strabon (L. v, p. 337), que cet historien croyoit les Pélasges originaires de l'Arcadie. Ce système a déjà été réfuté par Théod. Ryckius (Dissertatio de primis Italiæ incolis post Holstenii notas ad Stephanum Byzantinum); mais comme M. Larcher a cru devoir l'adopter dans sa Chronologie d'Hérodote, je vais entrer dans quelques détails qui prouveront que Denys d'Halicarnasse et Ephore ont confondu Pélasgus le premier roi de l'Arcadie, avec Pélasgus fils de Niobé, l'un des premiers rois de l'Argolide, et que les habitans de ce pays étoient connus sous le nom de Pélasges (C), des les temps les plus reculés. Nous voyons d'abord dans Diodore de Sicile (L. v, C. 81), que Xanthus fils de Triopas emmena de l'Argolide une colonie de Pélasges, et alla s'établir avec eux dans l'île de Lesbos, sept générations avant le déluge de Deucalion. Xanthus étoit frère d'Agénor et d'Iasus, et il y a effectivement sept générations entre eux et Nyctimus, qui étoit contemporain de Deucalion; ainsi cette tradition de Diodore porte tous les caractéres de la vérité. Deux ou trois générations après, six générations après Pélasgus fils de Niobé, et environ cinq avant le déluge de Deucalion, Pélasgus, Achæus, et Phthius, allerent, suivant Denys d'Halicarnasse ( L. 1, C. 17 ), s'établir dans la Thessalie. Il dit positivement qu'ils étoient partis de l'Argolide; et lors même qu'il ne le diroit pas, le nom de Larisse qu'ils donnérent à leur ville principale, celui d'Argos qu'ils donnèrent au pays, nous feroient assez connoître leur origine; car il n'y avoit aucune ville de ce nom dans l'Arcadie, et tout le monde sait que la citadelle d'Argos se nommoit Larisse. Pausanias dit (L. 11, C. 24) que c'étoit en mémoire de Larisse fille d'un Pélasgus roi d'Argos; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les Pélasges donnèrent ce nom à la première ville qu'ils fondèrent dans tous les pays où ils s'établirent (voyez Strabon, L. 1x, p. 672, et Etienne de Byzance à ce mot); ce qui prouve évidemment que ces colonies étoient venues de l'Argolide et non de l'Arcadie.

On ne peut donc douter que le nom de Pélasges ne fût celui des habitans de l'Argolide, avant même qu'il fût question de l'Arcadie, et cela est encore démontré par d'autres passages des auteurs les plus anciens. Voici ce qu'Æschyle fait dire à Pélasgus, dans ses Suppliantes : « Je suis Pélasgus, souverain de cette con-» trée habitée par les Pélasges, qui portent le nom de » leur roi; je commande aux lieux qu'arrosent, vers » le couchant, le Strymon et l'Axius; mon empire » confine aux Perrhæbes, au Pinde voisin de la Pæo-» nie, aux monts de Dodone, et de l'autre côté, • n'a de bornes que l'humide élément (D). • Or on sait que Pélasgus étoit roi d'Argos. Hérodote (L. 11, C. 171) dit que les filles de Danaus apprirent aux femmes des Pélasges à célébrer les Thesmophories; et comme ce fut à Argos qu'elles vinrent s'établir, il en résulte que l'Argolide étoit Pélasge à cette époque. Ce passage prouve même que le reste du Péloponnèse l'étoit aussi, car voici ce que dit Hérodote : « Les » filles de Danaüs apportèrent ces mystères d'Ægypte, » et les enseignèrent aux femmes des Pélasges; mais

» dans la suite, les Doriens ayant chassé les anciens » liabitans du Péloponnèse, ce culte se perdit, excepté » chez les Arcadiens, qui étant restés dans le Pélo-» ponnèse, et n'ayant pu en être chassés, furent les » seuls qui le conservèrent ». Il me semble qu'il est difficile de donner à entendre, d'une manière plus claire, que les habitans du Péloponnèse étoient tous Pélasges, lorsque les Doriens vinrent s'y établir. Quant au reste de la Grèce, il ne peut y avoir aucun doute sur la Thessalie; elle avoit été peuplée, comme nous l'avons vu, par Pélasgus et ses frères. Il ne peut pas non plus y en avoir au sujet de l'Attique. Hérodote dit positivement (L. 1, C. 57) que ses habitans étoient Pélasges d'origine, et (L. VIII, C. 44) qu'avant le règne de Cécrops ils étoient connus sous le nom de Pélasges Cranaens. M. Larcher (Chronologie d'Hérodote, C. 8, § 11) prétend à la vérité qu'Hérodote s'est trompé, mais on trouvera dans ce qui va suivre la réponse aux difficultés qu'il propose. On a vu dans ma note première (L. III, C. xvI) que la Bœotie avoit été dans le principe soumise aux mêmes rois que l'Attique; ce qui semble prouver qu'elle étoit aussi une colonie de Pélasges.

Le noin de Pélasges fut donc, dans le principe, celui des habitans de l'Argolide, et il devint celui de toute la Grèce, à mesure qu'ils y portèrent la civilisation par leurs colonies. Aussi Hérodote dit-il (L. 11, C. 56) que toute la Grèce se nominoit anciennement Pélasgie. C'est en parlant des femmes qui fondèrent l'oracle de Dodone; il nous apprend qu'elles avoient été amenées de Thèbes en Ægypte par des Phéniciens, et que l'une d'elles fut vendue chez les Thesprotes, peuple du pays qui prit par la suite le nom de Grèce, et qui portoit alors celui de Pélasgie. Δοκίει ίμοὶ ἢ γυτὴ αὐτη τῆς τῶν Ἑλλάδος, πρότεροι δὶ Πελασγίης καιλευμίτης τῆς ἀντῆς ταύτης, πρηθῆται is Θεσπρατούς. D'après la traduction de M. Larcher, on croiroit que c'est à la Thesprotie seule qu'Hérodote attribue le nom de Pélasgie, et l'on voit par sa note que c'est ainsi qu'il a entendu ce passage; mais malgré toute la déférence que j'ai pour les lumières de ce savant respectable, je crois que le sens que je lui donne est le plus naturel.

Il s'agit maintenant de rechercher les causes qui firent oublier ce nom, de telle manière qu'on crut que la nation qui l'avoit porté avoit elle-même disparu, et à quelle époque cela arriva. Le nom général de la nation dut naturellement devenir d'un usage beaucoup moins fréquent, lorsque les colonies se furent multipliées. Chacune de ces colonies avoit pris un nom particulier; quelques-unes même avoient envoyé d'autres colonies, et comme la nation n'étoit jamais dans le cas de se réunir pour des expéditions générales, on n'avoit aucune occasion d'employer le nom général. La guerre de Troyes elle-même ne peut pas être regardée comme une expédition faite en commun par les Grecs, car les Doriens, qui étoient déjà un peuple considérable, ne s'y trouvèrent pas; et les Troyens contre qui elle se faisoit étoient eux-mêmes Grecs d'origine. C'est probablement pour cela qu'Homère n'a pas employé, pour désigner les Grecs sous les ordres d'Agamemnon, le nom de Pélasges, qui convenoit également aux assiégés et aux assiégeans, mais les noms devaoi, 'Appeso, 'Azasoi, qui étoient ceux des peuples les

plus puissans de la Grèce Européenne. On ne peut cependant douter que tous les Grecs ne portassent encore le nom de Pélasges à cette époque; car Euripides dans son Oreste le donne à chaque instant aux Argiens, et Virgile, qui n'a jamais employé aucune expression au hasard, nomme indifféremment les Grecs qui faisoient le siège de Troyes, Pelasgi, Graii, Danai et Achivi. Ovide se sert aussi souvent du mot Pelasgi pour désigner les Grecs en général, et il n'est pas probable que ces deux poëtes, qui étoient tous deux très-savans, eussent employé ce nom s'il avoit cessé d'être en usage.

Voici maintenant quelles furent les causes de l'oubli absolu de ce nom. On a vu (L. II, C. VIII, note 5) que les Héraclides n'avoient pris aucune part à la guerre de Troyes. Ils ne pouvoient en effet se trouver à une expédition commandée par les Atrides qu'ils devoient regarder comme des usurpateurs. Ce fut probablement eux qui empéchèrent les Doriens d'y aller, car Homère n'en parle point dans le Catalogue des vaisseaux. Cette guerre ayant jeté la Grèce dans le plus grand épuisement, les Doriens en profitèrent pour tenter une invasion sur le Péloponnèse; et après avoir été repoussés plusieurs fois, ils parvinrent à s'einparer de la plus grande partie de cette presqu'ile. Ils ne chasserent cependant pas tous les peuples qui l'habitoient. Les Arcadiens se maintinrent dans leur indépendance par la force des armes. Les Eléens s'y maintinrent aussi par des traités avec les Doriens. Les Argiens, les Messéniens et quelques autres peuples se soumirent aux vainqueurs, et partagèrent leurs terres avec eux; mais les Achæens furent chasses de la Laconie. Ils se jeterent sur l'Ægialee qui étoit alors occupée

cupée par les Pélasges Ioniens, les en chassèrent, et s'y maintinrent indépendans des Doriens. Les Ioniens se retirerent chez les Athéniens, qui consentirent à les recevoir, en mémoire des services que leur avoit rendus Ion fils de Xuthus, ou plutôt, comme l'observe Pausanias (L. vir, C. 1), parce qu'ils craignoient d'être conquis par les Doriens; et effectivement, avec leur secours ils parvinrent à arrêter le progrès des armes des Doriens, et à les empêcher de passer Mégare. Les Ioniens restèrent, à ce qu'il pasoit, quelque temps dans l'Attique; car ils y vinrent sous le règne de Mélanthus. et ils n'en sortirent qu'après la mort de Codrus son fils (Pausanias, L. vii, C. 1 et 2), qui périt, comme on le sait, dans la bataille qui ôta aux Doriens l'espoir de s'emparer de l'Attique. Le danger étant passé, et le territoire de l'Attique ne pouvant pas suffire à cet accroissement de population, les Ioniens songèrent à aller former quelque part un nouvel établissement, et ils se déciderent à passer en Asie. Les Athéniens, les Thébains, les Minyens d'Orchomène, les Phocéens, excepté ceux des environs de Delphes, et les Abantes de l'Eubée, concoururent à cette expédition, qui partit sous les ordres de Nélée et des autres fils de Codrus (Pausanias, L. vii, C. 2 et 3). Cette expédition se fit au nom des Ioniens, qui en formoient la majeure partie; mais comme leur ancienne patrie étoit sous une autre domination, comme ils étoient partis d'Athènes, que c'étoit cette ville qui leur avoit fourni les moyens d'exécuter leur entreprise, et qui leur avoit donné des chefs, elle prit à leur égard les droits de Métropole, et ils la regardèrent comme telle (E). Ce fut ou à cette époque, ou quelque temps après, T. II. Ιi

que les Athéniens adoptèrent le nom d'Ioniens; car il n'est point vraisemblable qu'ils l'aient pris par reconnoissance pour les services que leur avoit rendus Ion fils de Xuthus. D'abord ces services ne sont rien moins . qu'avérés, comme on l'a vu dans mes notes. En second lieu, s'ils avoient pris ce nom de lui, ils l'auroient ou à l'époque du siège de Troyes: cependant Homère ne le leur donne que dans un seul endroit, et ce passage me paroît très-suspect. Mais voici, à ce que je crois, ce qui fit prendre ce nom aux Athéniens. Les Joniens, une fois établis en Asie, y parvincent bientôt au plus haut degré de prospérité; et tandis que la Grèce Ruropéenne étoit plongée dans la barbarie qui avoit été la suite de l'invasion des Doriens, l'Ionie voyoit fleurir chez elle le commerce, les arts, les sciences et les lettres; et ce fut de son sein que sortirent les premiers philosophes, les premiers poëtes et les premiers sculpteurs. Il n'est donc pas étonnant que les Athéniens, siers d'une pareille colonie, aient eru s'honorer en adoptant son nom. Mais la puissance des Lacédémoniens ayant pris par la suite un accroissement considérable, et celle des Athéniens ayant au contraire été toujours en déchinant, leurs colonies ellesmêmes ayant été affoiblies par les guerres qu'elles avoient eues les unes contre les autres, contre les rois de Lydie, et en dernier lieu contre les rois de Perse, qui les avoient réduites en esclavage, le nom d'Hellenes prit le dessus, et devint le nom général de tous les Grecs. Mais cela n'arriva probablement que lorsque la crainte des armes des Perses forca les Greca d'Europe à se réunir.

, On voit maintenant comment il faut entendre ce que

dit Hérodote (L. 1, C. 56), que les Pélasges n'étoiens jamais sortis de leur pays. Comme Argos et les autres villes du Péloponnèse étoient soumises aux Doriens, Athènes étoit devenue la métropole de la nation Pélasgique; et ce fut sans doute par cette raison qu'elle donna, à différentes époques, retraite à des Pélasges chassés de la Bœotie, de l'Italie et de l'île de Samothrace (F). Hérodote a donc pris la métropole pour la nation entière, ce qui est une chose assez ordinaire; et dans ce sens, il a eu raison de dire que les Pélasges n'étoient jamais sortis de leur pays, puisque la ville d'Athènes étoit presque la seule ville de la Grèce qui fut habitée depuis sa fondation par le même peuple.

Il ne sera pas inutile d'ajouter ici quelques détails sur les Hellènes, et sur les causes de lenr séparation d'avec les Pélasges. Je dis de leur séparation, car il me paroit évident qu'avant leur entrée dans le Péloponnèse, ils ne formoient qu'un seul peuple avec eux; c'est ce qui résulte des termes d'Hérodote que je crois que M. Larcher a mal rendus. Il dit (L. 1, C. 58): « Quant à la nation Hellénique, s'étant séparée de la na-» tion Pélasgique, elle étoit foible et très-petite dans » les commencemens. » M. Larcher a traduit : foible, separee des Pélasges. Mais le mot emergiotis signisi s'étant séparée. Ce qui suppose que, dans le principe, ils ne formoient qu'une seule nation avec les Pélasges; et nous avons vu (L. 1, C. vii, note 3) que Deucalion étoit probablement originaire du Péloponnèse. Aussi les Æoliens, qui étoient ses descendans, se regarderent-ils toujours comme Pélasges, ainsi que le dit Hérodote (L. VII, C. 95), et les Doriens euxmêmes ne s'en séparèrent que par une suite de la

division qui se mit entre les Pélasges, à l'occasion suivante. Amphitryon fils d'Alcée, l'ainé de la famille de Persée, et par cela même chef de tous les Pélasges, ayant été privé de ses droits par Sthénélus son oncle, se retira à Thèbes. Mais les guerres perpétuelles de cette ville contre les Eubœens et contre les Minyens d'Orchomène, celle qu'il eut lui-même à soutenir contre les Téléboens, pour recouvrer les biens du père de sa femme, l'empêchèrent de faire aucune tentative pour rentrer dans ses Etats. Il n'en fut pas de même d'Hercules son fils; et à travers toutes les fables dont les poëtes ont surchargé son histoire, on aperçoit assez évidemment qu'il fut presque toujours en guerre avec Eurysthée fils de Sthénélus. Il paroît cependant par le séjour qu'il fit à Tirynthe, qu'il rentra dans ses Etats; mais ce n'étoit pas à cela que se bornoient ses prétentions : il vouloit se faire reconnoître pour chef des Pélasges, comme étant l'aîné des descendans d'Inachus et de Persée; et ce fut là sans doute la principale cause de la guerre qu'il fit aux Eléens, aux Pyliens et aux Achæens de Lacédémone. Ce qui semble le prouver, c'est qu'après les avoir vaincus, il ne s'empara pas de leur pays, mais il y laissa les souverains légitimes, sous la seule condition qu'ils reconnoitroient tenir de lui leur autorité. Il conserva probablement Tirynthe jusqu'à sa mort; mais à cette époque, Eurysthée s'en empara et en chassa ses fils, qui se réfugièrent d'abord à Thèbes, et ensuite dans le pays des Doriens, comme nous l'avons vu L. II, C. VIII, note 5. Les Doriens prirent les armes pour faire valoir leurs droits; ce qui occasionna une scission entre eux et ceux des

### SUR LES PÉLASGES. 5

Pélasges qui reconnoissoient l'autorité des Atrides, qu'Eurysthée avoit choisis pour ses successeurs.

Il me reste maintenant à faire quelques observations sur deux passages d'Hérodote qu'on pourroit m'opposer. Il dit à la fin du paragraphe que je viens de citer, que les Pélasges étoient une nation barbare; ce qu'il cherche à établir par la comparaison de la langue des Hellènes, avec celle des peuplades purement Pélasges qui existoient de son temps. Comment concilier cela avec ce qu'il avoit dit, que la nation Pélasge n'étoit jamais sortie de son pays, c'est-a-dire de la Grèce? Voici comment je crois pouvoir résoudre cette dif ficulté: c'est qu'il a pris le mot Barbare, uniquement comme l'opposé du mot Hellène, suivant la définition qu'en donne Thucydide qui dit (L. 1, C. 3), en parlant d'Homère : οὐ μην οὐδὶ Βαρδάρους είρηκε · δια τὸ μηdi Έλληνας πω (ως εμοί δοκεί) αντίπαλον εις εν δνομα αποzezpiobai. « Il n'a point nommé les Barbares, parce que » (à ce que je crois) les Hellènes, qui en sont l'op-» posé, n'étoient pas encore réunis sous une déno-» mination commune. » On voit par ce passage que, lorsque cette dénomination eût été adoptée, on donna le nom de Barbares à tous ceux à qui elle ne pouvoit pas convenir. Hérodote a donc commis un anachronisme en donnant aux Pélasges le nom de Barbares, à une époque où il n'étoit pas encore connu. Mais comme on ne connoissoit de son temps que les Hellènes et les Barbares, et que les Pélasges n'étoient point Hellènes, il a cru pouvoir les désigner par ce nom de Barbares. Quant à ce qu'il ajoute, que les Pélasges parloient une langue barbare, et que ceux d'entre eux qui parloient la langue grecque, comme par exemple les Athéniens, la parloient parce qu'ils avoient adopté celle des Hellènes; je crois qu'à cet égard il s'est trompé. Il a tiré cette conséquence de la comparaison qu'il avoit faite entre la langue grecque qu'on parloit de son temps, et le langage de quelques peuplades Pélasges qui étoient restées long-temps isolées. Comme ce langage lui avoit paru barbare et inintelligible, il en avoit conclu que les Athéniens et les autres peuples Pélasges d'origine, avoient adopté celui des Hellènes. Mais les anciens connoissoient si peu l'art de comparer les langues, pour découvrir l'analogie qu'elles pouvoient avoir les unes avec les autres, que ce raisonnement ne peut être d'aucune force. Varron, cité par Aulugelle (L. 1, C. 18), observe que les Grecs ignoroient pour la plupart que Lepus et Puteus fussent des mots grecs d'origine, et que le nom de Grecs que leur donnoient les Romains, sut leur ancien nom. Varron lui-même, tout savant qu'il étoit, n'a fait que soupçonner l'analogie qu'il pouvoit y avoir entre le grec et le latin; cependant cette analogie a été établie par Jos. Scaliger, Saumaise, et par d'autres savans, de la manière la plus frappante. D'après cela, en supposant que le langage des Crestoniens et des autres colonies isolées dont parle Hérodote, fût resté tel qu'il étoit lorsqu'ils avoient cessé d'avoir des liaisons suivies avec le reste de la Grèce, celui des autres Grecs s'étant perfectionné par les communications qu'ils avoient les uns avec les autres, et par les travaux des poëtes, il devoit y avoir, à l'époque où vivoit Hérodote, assez de différence entre ces deux langues, pour qu'il ne pût soupçonner aucune analogie entre elles.

Je termine ici cette Digression, qui m'a paru né-

## SUR LES PÉLASGES.

503

cessaire pour rectifier les fausses idées sur les Pélasges qu'on a avancées dans plusieurs ouvrages très-savans. On voit d'ailleurs par là quelle fut l'origine de cette rivalité entre les Athéniens et les Lacédémoniens, qui fut la principale cause de la guerre du Péloponnèse, et de la ruine de la Grèce. Argos, qui étoit l'ancienne métropole, étant entre les mains des Doriens, qui étoient un peuple nouveau, Athènes, la plus ancienne des villes Pélasges, prétendoit exercer sur tous les Grecs les droits de métropole. Lacédémone, de son côté, les réclamoit comme étant gouvernée par les Héraclides, qui étoient les descendans d'Inachus, premier roi des Pélasges. On sait quelles furent les suites de cette rivalité, et l'on doit me savoir gré d'en avoir développé les causes.

# NOTES

### SUR CETTE DIGRESSION.

Note A. Ces deux auteurs paroissent se contredire. Le premier dit dans ses Stromates (L. 1, p. 379) qu'Inachus avoit précédé le siège de Troyes de vingt et une générations, et Tatien (Orat. ad Græc., C. 59) n'en compte que vingt. Cette différence vient sans doute de ce que Clément a compté ces générations en descendant de Triopas à Danaus par Iasus et Io, tandis que Tatien les a comptées par Agénor; ce qui fait la différence d'une génération.

B. Charax, cité par Etienne de Byzance (v. Ilaijaeia), et le scholiaste d'Euripides (Orestes, v. 1646)
disent qu'il étoit fils d'Arestor, fils d'Ecbasus fils d'Argus. D'après cela il auroit été contemporain d'Agénor
et d'Iasus. Ses successeurs furent, suivant le scholiaste d'Euripides, Lycaon, — Nyctimus, — Doriéus, — Parthin, — Cétéus, qui fut père de Callisto.
Comme presque tous ces rois nous sont inconnus
d'ailleurs, j'ai cru devoir m'en tenir aux auteurs que
je cite.

C. Je soupçonne que le nom de Pélasges étoit celui que prenoient tous les rois d'Argos, comme ceux d'Ægypte prenoient celui de Pharaon. Ce qui donne quelque probabilité à cette conjecture, c'est qu'il est question dans divers auteurs de plusieurs rois de l'Argolide qui ont porté ce nom, tandis qu'on n'en trouve aucun dans les suites qui nous ont été conservées par Appollodore,

Apollodore, Pausanias, Tatien, Eusèbe et Varron dans St. Augustin ( de Civitate Dei , L. xvIII ). Ilme paroît évident que Pélasgus fils de Niobé est le même qu'Argus. Pausanias parle (L. 1, C. 14, es. L. 11, C. 22) de Pélasgus fils de Triopas, et (L. 11, C. 23) de Pélasgus père de Larisse, tous les deux rois. d'Argos. Hygin (Fab. 124) met au nombre de ces rois Pélasgus fils d'Agénor. Enfin Æschyle, dans le passage que j'ai cité, nomme Pélasgus le roi sous le règne duquel Danaus vint à Argos, et presque tous les autres écrivains donnent à ce dernier le nom de Gélanor. Il me paroît donc probable que les autres avoient, ainsi que lui, deux noms, ou plutôt que celui. de Pélasgus étoit un titre. Ce qui vient encore à l'appui de cette conjecture, c'est que ce nom paroit aussi avoir été adopté par les différens chess des colonies que les Pélasges envoyèrent ; ear Strabon dit (L. v., p. 338) que plusieurs héros portèrent le nom de Pélasgus, et le donnérent à des peuples; et effectivement, nous avons vu que la colonie qui alla dans la Thessalie étoit commandée par un Pélasgus. Ce fut aussi un Pélasgus qui conduisit une colonie dans l'Epire, suivant Plutarque ( Vie de Pyrrhus, 7. 11, p. 715). C'étoit un autre Pélasgus qui, suivant Servius sur Virgile ( Alneide, L. VIII, v. 479), avoit fondé la ville d'Agylla en Italie. Enfin il est très-probable que les Pélasges de l'Asie, qui étoient établis à Larisse sur les bords de l'Hellespont, y avoient été conduits par un Pélasgus, puisque ce nom étoit encore celui de leur roi, à l'époque du siège de Troyes, comme on le voit dans Homère ( II. L. 11, v. 843, et L. xv11, v. 288).

T. II.

K k

D. Ce passage prouve qu'Æschyle regardoit Argos comme la métropole des Pélasges, car tous ces pays avoient des rois; et l'autorité que Pélasgus s'attribue sur eux devoit se réduire à celle que lui donnoit la qualité de chef de la métropole. Argos ne cessa pas de l'être, lorsque Danaus se fut emparé du trône. Elle le fut encore sous le règne des Pélopides, et ce fut plutôt à la prépondérance du peuple qu'il gouvernoit, qu'à la sienne propre, qu'Agameinnon dut le commandement de l'armée grecque. Il paroit que même lorsqu'ils furent devenus Doriens, les Argiens ne renoncerent pas à cette prérogative; car nous voyons dans Hérodote (L. VII, C. 148) que lorsqu'ils furent invités à se réunir au reste de la Grèce, pour repousser les Perses, ils dirent « qu'ils le vou-» loient bien, pourvu qu'on leur donnât la moitié du » commandement; que de droit ce commandement » leur appartenoit en entier, mais qu'ils se contente-» roient de la moitié. »

E. C'est ce qu'Hérodote entend, lorsqu'il dit (L. 1, C. 146) qu'ils étoient partis du prytanée d'Athènes. Le prytanée étoit ce que nous appelons hôtel-de-ville, ou maison commune. On y tenoit un feu perpétuellement allumé; et les colonies en partant prenoient de ce feu pour allumer celui qui devoit brûler dans leur prytanée.

F. Je dis qu'ils leur donnérent retraite à diverses époques, quoiqu'on ne parle en général que d'une seule peuplade qui se réfugia dans l'Attique, où elle s'établit au pied du Mont Hymette, et où elle bâtit le

mur pélasgique. Mais les auteurs qui en parlent sont si-peu d'accord sur le pays d'où elle sortoit, qu'il est presque impossible de supposer qu'ils n'aient pas eu en vue des peuplades différentes. Hérodote (L. II, C. 51) dit qu'ils habitoient auparavant l'île de Samothrace. Suivant Strabon (L. Ix, p. 616), ils avoient été chassés de la Bœotie par les Bœotiens et les Minyens d'Orchomène, à l'époque du passage en Asie des Æoliens, sous les ordres des fils d'Orestes. Enfin il semble par ce que dit Thucydides (L. IV. C. 109), qu'ils étoient venus de l'Italie; car il les nomme Tyrrhéniens, nom qu'avoient pris les Pélasges qui s'étoient établis en Italie, suivant Hella-. nicus cité par Denys d'Halicarnasse, L. 1, C. 28. Voilà donc trois peuplades Pélasges qui sont venues s'établir dans l'Attique. Hérodote ne les distingue pas précisément, mais il est difficile de concilier ce qu'il en dit, si l'on veut l'entendre d'une seule nation Pélasge. Il nous apprend (L. v1, 137) que les Pélasges qui étoient établis au pied du Mont Hymette, ayant été chassés par les Athéniens, allèrent s'emparer de l'île de Lemnos. Cette île étoit alors habitée par les Minyens (idem, L. 1V, C. 145), qui furent forces de se réfugier à Lacedemone. Après y avoir demeuré quelque temps, ils se soulevérent; on les mit en prison. On peut voir dans le même endroit comment leurs femmes les délivrèrent. Mais enfin ils partirent avec Theras fils d'Antésion, qui avoit été tuteur des fils d'Aristodème, et par conséquent l'un des chess des Doriens, lors de leur entrée dans le Péloponnèse. Il n'est pas possible de confondre cette peuplade avec celle dont il parle (L. II.

#### 508 digression sur les pélasges.

C. 51), qui vint de la Samothrace s'établir dans l'Attique, à l'époque à laquelle les Athéniens commencoient à se ranger parmi les Hellènes; car lorsque Théras partit, les Hellènes commençoient à peine à être connus, et les Athéniens étoient en guerre avec eux. Je crois donc que ceux qui s'établirent dans l'île de Lemnos étoient ceux qui avoient été chassés de la Bœotie; et que ceux qui vinrent de l'île de Samothrace s'établir dans l'Attique, leur étoient très-postérieurs. Pausanias (L. v11, C. 4) nous apprend que les Ephésiens, sous les ordres d'Androclus l'un des fils de Codrus, chassèrent de leur île les Samiens, dont une partie s'empara de l'île de Samothrace. Ce fut alors sans doute que les Pélasges quittérent cette ile ; et comme à cette époque la puissance des Doriens étoit solidement établie dans le Péloponnèse, et qu'ils paroissoient avoir renoncé au projet de s'étendre au dehors, les Athéniens pouvoient bien avoir contracté des alliances avec eux. Ces derniers Pélasges furent probablement ceux qui construisirent le mur pélasgique. Quant à ceux dont parle Thucydides, on voit dans Strabon (L. v, p. 345) qu'il y avoit dans l'Italie, et à peu de distance d'Ostie, un endroit nommé Regis-Villa, qui avoit été jadis, à ce qu'on disoit, le palais de Malæotus, roi Pélasge, qui s'étoit retiré à Athènes avec ses sujets. Il ajoute ensuite que ces Pélasges étoient de la même nation que ceux qui habitoient Agylla; mais on ne sait pas à quelle époque cela se passa.

FIN.

## ADDITIONS

# ET CORRECTIONS.

#### TOME PREMIER.

Page 4, ligne 3, Ymepiana; lisez, Ymepione.

- 5, l. 1; lisez, Il eut ensuite de la Terre d'autres fils.
- 6, l. 9, 'Pia; lises, 'Pia.
- 7, l. 2, Dictee; lisez, Dicté.
- I. 4, Adreste; lisez, Adrestée.
- 11, L 16, Phorcydes; lises, Phorcides.
- 1. 24, Galathéo; lises, Galatée.
- 13, 1. 6, Ilithie; lisez, Ilithye.
- l. 11, Dione; lisez, Dioné.
- l. 13, Euphrosine; lises, Euphrosyne.
  - 19, l. 1, Auprès du lac Tritonide ; lièrs ; sur les bords du fleuve Triton. Voyes la Table géographique de M. Larcher sur Hérodote , à ce mot.
- l. 4, Cœus; lises, Cœus.
- l. 21; Elare; lisez, Elare ou Elara.
  - 21, 1. 15, ne laissa pas de jouer dessus; lises, ne laissa pas que de jouer dessus.
  - l. 22, Phérécyde; lises, Phérécydes, et de même ailleurs.
  - 22, l. 12, Hus, liez, Hus.
- 28 . l. 10 , ympiras ; lises , ympiras.
  - 29, l. 7, Les jambes couvertes d'écailles de serpens. Je me suis mal expliqué. Il faudroit traduire à la lettre, des écailles de serpens pour jambes. Il est évident qu'Apollodore a emprunté ces expressions de quelque poête, qui vouloit dire par là, qu'ils avoient des serpens au lieu de jambes; car c'est ainsi que les géans sont réprésentés T. II.

sur les anciens monumens, et entre autres dans une petite statue de Minerve qui est au Musée Napoléon, et c'est pour cela qu'Ovide (Metam. L. 1, v. 184), les nomme anguipedes. Je dels cette remarque à M. Visconti.

- Pag. 29, L 11 et 12, Porphyrion et Alcyonée étoient surtout remarquables; lisez, Porphyrion et Alcyonée étoient les plus redoutables de tous.
  - l. 14 et 15, L'autre avoit enlevé dans Erythie les bœufs du Soleil; lises, l'autre avoit emmené d'Erythie les bœufs du Soleil.
  - 30, l. 3 , TIASUTE; lisez, itilióre.
  - l. 4, Hounder; lisez, Hounder.
  - 31, l. 1, Hercule; lisez, Hercules, et de même ailleurs.
  - 33, à la fin, étant tel et si puissant, etc.; lisez, tel et si puissant, Typhon, lançant contre le ciel des pierres en-flammées, s'y portoit, etc.
  - 41, L. 15, Ce fut d'Hellen, etc.; lisez, Ce fut d'Hellen que prirent le nom d'Hellènes, ceux qu'on nommoit auparavant les Grecs.
  - 43, 1.3, Déionée; lisez, Déion.
  - l. 6, c'est par erreur que le chiffre 16 a été placé dans cette ligne; il se rapporte à une note qui concerne les fils d'A Eole, et il doit être placé à la ligne 3, après le mot Périérès.
  - 49. l. 19. le fruit de la vigne; lisez, le plant de la vigne. 51, l. 10, dans une armoire, lisez, dans un coffre.
  - 53, l 2, Céphée et Ancée, fils de Lycurgue; lisez, Céphée, et Ancée fils de Lycurgue, pour faire sentir que ce dennier seul étoit fils de Lycurgue.
- -1. 5, Amphytrion; lisez, Amphitryon.
- l. 18, Lorsqu'ils furent tous rassemblés autour du sanglier, lisez, Lorsqu'ils eurent enveloppé le sanglier.
- 55, l. 14, Iphicles; lisez, Iphicle, Cétoit un des fils de Theotius.

- Pag. 57, L. 13, Gorgès, lisez, Gorgé.
  - 65, l. 14, Il est condamné à ce supplice, etc., jusqu'à la fin de l'alinéa; lises, Il subit cette punition, pour avoir indiqué à Asope, qui cherchoit sa fille AEgine, Jupiter qui l'avoit enlevée en secret.
  - 1. 25, Périères; lisez, Périères. De même p. 67, L 3.
  - 66, l. 12; sirat; lisez, sirat.
  - 69, l. 16, et Pélias la tua, etc.; lisez, et Pélias la tua au pied même des autels, et en général il continua à témoigner peu de respect pour Junon.
  - 72 , l. 1 , tar; lisez , tar.
  - 75, L 20, les oiseaux; lisez, les oiseaux de proie.
- 96, l. 17, nxer; lisez, nxer.
  - 77, 1. 18, Ervphile; lisez, Eriphyle.
  - 80 , l. 1 , vmig avrov ; lisez , vmig avrov.
  - l. 5, ledzω; lisez, ludzω.
- 81, l. 6, Iolchos; lisez, Iolcos.
- 84, l. 9, effaces la virgule après Linhusses.
- 90 , l. 14 ; effucez la virgule après une.
- 94, 1. 7. Epipero d'i ; lisez , Epipero d'i.
- 95, 1. 3, y gouverner, lisez, se gouverner.
- 97, l. 9, à l'entrée ; lisez, à l'embouchure.
- 98, l. avant-dern., βάλλων άφανεις λίδους; il faut lire, βάλλων, άφανης, λίδους, ce que j'ai exprimé dans ma traduction. On peut voir dans les notes de M. Heyne, les autres conjectures qui ont été faites sur ce passage. Mais je crois celle-ci évidente, et c'est par inadvertance que je ne l'ai pas mise dans le texte.
- 99, l. 15, qu'il falloit jeter; lisez, qu'il falloit jeter de loin.
  109, l. 3, Iolchos; lisez, Iolcos; de même dans les autres endroits.
- 111, l. 21, Ascræenne; lisez, Acræenne.
- 125, l. dernière, pour semme; lisez, pour semmes.
- 128, І. 13, Іжжекористь; lises, Іжжекористь.

- Pag. 133, l 19, pour avoir méprisé une statue de Junon; lisez, pour avoir méprisé la statue en bois de Junon. Il s'agit sans doute de celle qui étoit dans le temple célèbre qu'on veroit auprès d'Argos,
  - 135, L. 10, Prætus; lisez, Prœtus.
  - 1. dernière, Mégapeuthès; lisez, Mégapenthès.
  - 137, 1 16, qui étoit si puissant, etc.; lisez, qui étoit tel, que c'étoit à peine si plusieurs personnes auroient pu parvenir à le dompter.
  - 143, L 13 et 14, Phorcydes; lisez, Phorcides.
  - 1.3 et 14, montré, lisez, indiqué. En prenant dans le sens propre l'expression Yonguennises, il sembleroit qu'elles l'avoient conduit; mais Phérécydes, qu'Apollodore a suivi dans ce récit, dit seulement qu'elles lui indiquèrent le chemin.
  - 144, l. 4, polisi denniron. A la leure, la tête parsemée d'écailles de serpens; mais ici, comme ci-dessus, p. 29, les écailles sont prises pour les serpens en entier.
  - 153, l. dernière, le trone; lisez, les Etats.
  - 155, l. 1, ne voulant pas le; lisez, ne voulant pas les. . .
  - 157, l. 11, le pays de Thèbes; lises, la Gadmée. Ce nom étoit celui de la citadelle de Thèbes; mais il parost qu'on le donnoit aussi à tout le territoire da Thèbes, car Hérodote donne le nom de Cadméens à tous les Thébains.
  - 163, L. 11, soit à la lance; lisez, soit en lançant le javelot.
  - 165, l, 9 et 10, Clymène; lisez, Clymènus.
  - 167, l. 2 et 10 Amphytrion, lises, Amphitryon.
  - l. 8, Antomeduse; Lisez, Automeduse.
  - 168, l. 5, impremonations; lises, entremonations.
  - 1. 7, ouveredictor; lisez, ouvrederfirm.
  - ib. loteous; lisez, locotas.
  - 176, l. 8, auror grofte. Je crois qu'il faut lire, aures grofte, l'ouvrit lui-même.

Pog. 178, l. 20, μια; lisez, μια.

- 181; l. 18, qui deposa contre son père; ojoutez, en disant qu'il étoit convenu de donner un salaire.
- 1. 26, Hercules tua Eurytion à son arrivée, etc.; lisez, tua Eurytion qui étoit venu voir sa prétendue.
- 191, l. avant-dernière, et 193, l. 2 Poltyus; lisez, Poltys.
- 193, l. avant-dernière, et ailleurs, Lybie; lisez, Libye.
- 195, l. 9, courut dessus lui, lisez, courut sur lui.
- L 13, qui ayant rencontré; lisez, qui ayant atteint.
- 197, l. 1, au taureau, lisez, à un taureau.
- 199 , l. 10 , mettez une virgule après l'Echidne.
- 200 ; l. 20 , August Si Arias. Il faut lire, Arias , comme l'a observé M. Heyne.
- 206, l. 13 et 14, και τας πλευράς κατιάξας. Il faut lire, κατιαγώς, Heyne.
- L avant-dern., το θηρίον έπεισε. Il faudroit peut-étre lire avec Gale, επίεσε. Cependant le mot μγχων qui précède, exprimant la même chose d'une manière plus forte, je crois cette correction inutile.
- 219, l. 20, Périclymènes; lisez, Périclymène.
- 251, l. 3, Déjanire apprenant de Lichas; lisez, ayant appris de lui. (C'est-à-dire du hérault.)
- 232, l. 21, Κλααμήτιδος; lisez, Καλαμήτιδος.
- 233, 1. 6 et 7, il eut de Procris, etc.; lisez, il eut, des filles de Thestius, savoir : de Procris, l'ainée de toutes.
- -1. 19, Erythrus; lisez Erythras.
- l. 22, Astybie; lisez, Astybias.
- 1. 23, Philéis; lisez, Phyléis.
- 235, l. 2, Terpsicrates; lisez, Terpsicrate.
- 1. 4, Patrocles; lisez, Patrocle.
- l. 6, Toxicrates; lisez, Toxicrate.
- 1. 14, Cræsus; lisez, Cræsus.
- 237, l. 4, et s'enfuirent dans la Grèce; lisez, et s'enfuiren: à travers la Grèce.

Pag. 246, l. 1 et 2, avrās rās Heanhisdas varapus. Il faut lire comme le propose T. Lefebore, avrès ras.

248, l. 12, imaplies; lises, imaplies.

249, l. 7 et 8, Agénor s'étant établi dans l'Europe; lisez, étant venu en Europe.

257, Althemènes, lisez, Althemènes.

258 , l. 10, imarnet; lisez , imarnet.

263, l. 10, après ces mots, ne le sit périr; ajoutez, s'il l'épargnoit.

264 . l. 9 , irla ; lisez , irla.

267, L. 21, Phérécydes dit qu'il; lisez, Phérécydes dit que Cadmus.

283 . l. 18, Hérodote; lisez, Hérodore.

295, l. 9, il s'en rapportoit; lisez, il s'en rapporteroit.

299, l. 13, Omoloides; lisez, Homoloides.

Ib. , l. 24, Evérus , lisez, Evérès.

- l. dernière, l'un des Spartiates; lisez, l'un des Spartes. 300, l. 7, αυτοῦ, lisez, αυτοῦ.

305, l. 3, et 18, Périclymènes; lisez, Périclymène.

1b. l. 13-14, en dévora la cervelle ; lisez, en avala la cervelle.

309, l. avant-dern. C'est par erseur qu'on a mis le chiffre 5; il n'y a aucune note pour cet endroit.

311, l. 4, Hestiva. C'est à ceci que se rapporte la note 5, qui a été indiquée mal-à-propos a la puge 309, et qui sa trouve mal placée dans le volume de Notes, car elle devroit suiere celle qui la précède.

315, l. 4, qui étoit couché avec elle; lisez, qui avoit commerce avec elle.

317, l. 21, Pélasge, lisez, Pélasgus.

319, l. 12, Arpalée ; lisez, Harpalée.

Ib., l. 14, Clétor; lisez, Clitor.

Ib., l. 21-22, de Mænalus l'un d'eux ; lises, de Mænalus leur frère ainé. Pag. 323, l. 12, Prætus; lisez, Prætus.

328 , l. 5 , Hairton ; lisez , Hairton.

341, l. 23, pour disputer sa main; lisez, pour disputer la main d'Hélène.

346, 1. 1, 115; lisez, 115.

353, L. 8, qui l'avoit effrayé; lisez, effrayée.

Ib., Podarquo; lisez, Podarcès, et de même dans les autres endroits.

362, L 17 et 18, συγγυμαζόμενον; lisez, συγγυμναζόμενον.

363, l. 14, et elle cessa; lisez, et la stérilité cessa.

372 , l. 16 , Kaurius ; lisez , Olius.

373, l. 20, Patrocles; lisez, Patrocle, et de même dans les autres endroits.

375, l 23, lisez, Jupiter leur donna; lisez, Jupiter, pour terminer cette dispute, leur donna.

- l. 24, Erechtée; lisez, Erechthée.

376, l. 15, Horudor de, etc. Je n'ai point entrepris de corriger ce passage qui me paroit déscapéré. Comme l'histoire dont il est question est connue d'ailleurs, j'ai rendu, dans ma traduction, le sens qui me paroissoit le plus vraisemblable.

586, l. 12, xpin | m ini rūv xupiur. Je rapporte cela à Progné, dans ma traduction, parce qu'il étoit naturel que Térée cachât Progné, qu'il vouloit faire passer pour morte. Il paroît cependant par ce que dit Ovide (Métam. L. vi, v. 521), que ce fut Philomèle qu'il cacha. Au reste, tout cepas sage est encore un de ceux qui prouvent que cet ouvrage est un abrégé fait à la hâte; car il est évident qu'Apollodore racontoit deux traditions différentes. Suivant l'une, qui est celle qu'Ovide a suivie, Térée avoit violé Philomèle, et lui avoit coupé la langue, pour l'empêcher de se plaindre: suivant l'autre, dont on trouve quelques traces dans Hygin (Fab. 45), il fit croire à Pandion que Progné étoit morte, et lui demanda Philomèle en mariage. D'a-

près cela, je crois que les mots zpin jur ini rui zupius se rapportent à Philomèle, et que ce fut elle qu'il cacha à la campagne.

391, l. 13, car il aimoit; lisez, car elle aimoir.

397, l. 4, Pandion resté à Mégare; lises, Pandion étant à Mégare.

- 1. 14, fille d'Oplès; lisez, fille de Hoplès.

400, l. 17, Yavirden; lisez, Yaxirden.

403, l. 19, craignant qu'il ne le surpassat dans son art; lisez, craignant que, vu ses talens naturels, il ne le surpassat dans son art.

#### TOME SECOND.

Pag. 1, l. 12, ne laisse pas d'être; lisez, ne laisse pas que

Ib. l. 17, efface le point qui est à la fin du vers.

2, l. 3, J'ai rendu le mot Jiqui, par les expressions qui a les deux sexes. M. Visconti croit qu'il pourroit ne signifier que double «; Phanès, » ajoute-t-il, « comme je crois » l'avoir rendu probable, a donné l'origine au Janus des » Romains. J'en ai parlé au long dans le vie. volume du » Musco Pio - Clementino, pl. viit, et pl. B. à la fin du » volume, où j'ai parlé aussi du rapport de Phanès aves Bacchus, » Mais Jiquis signifie précisément qui a double nature; et en supposant que Janus fût la même divinité que Phanès, on lui avoit donné un double visage, pour représenter cette double nature.

16, l. 11, pan; lisez, pan.

36, l. 16, Voici ce qu'on...; lisez, Quant à Thamyria, voici ce qu'on....

37, L. 13, Antonius; lisez, Antoninus.

38, 1. 15, Parthénopée; lisez, Parthénopé.

Pag.

Pag. 7, 1. 24, Ouparos; lisez, Ouparos.

- 8, l. 13, et l'heureuse Theia; lisez, et l'heureuse Thia, Je n'ai pas été assez constant dans ma manière d'écrire ce nom, ainsi que celui de Thiodamas, qui se trouve plusieurs fois dans cet ouvrage. Ils s'écrivent en grec: Onice et Oscodamas, et en latin, Thia, et Thiodamas. On trouve le premier dans Carulle (de comá Berenices, v. 450), et le second dans Ovide (in Ibin, v. 490), et Thiodamanteo Hylæ, dans Properce (L. 1, El. 20, v. 6).
  - 16, l. 12. M. Visconti observe avec raison que la tête de la Gorgone, placée sur l'Egide, ne peut pastrop convenir aux fables de la Titanomachie; mais Eratosthènes, à l'endroit que je cite, et Hygin son traducteur ( Poët. Astron. L. 11, C. 13) disent très positivement que Jupiter avoit cette tête sur son Egide, lors de la guerre contre les Titans.
  - 19, note 12 oubliée. Quelques-uns de ces noms de Néréides sont corrompus. J'ai laissé dans le texte Πρωτομίσουσα. M. Heyne a mis dans son édition Ποντομίσουσα, d'après plusieurs manuscrits. Il y a si peu de différence entre le Π et l'H, qu'il est très-probable qu'il faut lire Hiern, comme dans Hésiode, au lieu de Πιώνη. Il faut aussi corriger, d'après le même poète. Νημερτης, au lieu de Νιόμηρις; et Ἰανιιρα, au lieu de Δηκώνιιρα, d'après Homère. Il. L. xviii, v. 47, Μιλίτη, au lieu de Μιλίη; et Νησαίη, au lieu de Ἰσαίη, d'après Homère et Hésiode.
  - 20, 1.3, ils avoient; lisez, ils s'étoient.
  - 21, L. 28, λέητος; lisez, λέκτρος.
  - 23, l. 23 et 24. aylas-Kapwoos; lises. aylaszápwous.
  - 28, l. 6, lorsque Otus et Ephialie, fils d'Aloès; lisez, lorsqu'Otus et Ephialies, fils d'Aloée.
  - 58, l. 16 et 20, Lygie; lisez, Ligie.

Mm

40, l. 9 et 10, Harpocratien; lises, Harpocration. Ajoutes à la fin de la note. Le scholiaste de Venise (Il. L. viπ, ν. 39), dit que le Cyclope Brontès étoit le père de l'enfant dont Métis étoit enceinte, lorsque Jupiter l'avala.

- l. avant-dernière, Lybie; lisez, Libye.

43, l. 11, et cubilibus; lisez, é cubilibus.

44, l. 18, qui erre sur les mers; lisez, qui erres sur les me: s.

45 , L 18 , Elare ; lisez , Elara.

- 1. 20, Minyee; lisez, Minyas.

- l. 21, Orchomène; lises, Orchoménus.

47, l. 22, on peut traduire ce passage ainsi: « on raconte » qu'il arriva à ce joueur de flûte quelque chose de par» ticulier. Il disputoit un prix, lorsque la languette de 
» son instrument se replia (ou se brisa) et s'attacha à son 
» palais. Il n'en continua pas moins à jouer sur les seuls 
» roseaux, dont il se servit comme d'un chalumeau. » 
Mais de quelque manière qu'on le traduise, ce passage 
n'en est pas moins inintelligible pour ceux qui ont la 
moindre idée des diverses manières dont on joue des instrumens à vent.

49, l. 1, lui avoit; lisez, lui avoient.

50, l. 2, cataster. 3; lises, cataster. 32.

Même page, l. 11, ajoutez à la note 12, j'ai traduit dus-Caires vin Sadasser, par marcher sur les flots. M. Visconti croit que je me suis trompé, et voici ce qu'il dit:

« Orion traversoit les flots tout de même que Saint-Chris-

» tophe, la copie d'Orion; et aqua non pertingebat ad

» culum, suivant la phrase d'un ancien bréviaire. Le

passage suivant de Virgilo (AEn. L. x, v. 763), cité

» par M. Heyne, me paroît décider la question.

Quam magnus Orion

Cum pedes incedit medii per maxima Nerei Stogna viam scindens, humero supereminet undas.

" d'accairer a rapport à cette manière de raconter la fable

» que Virgile a suivie, et non à cette même fable, telle » qu'elle est racontée par les Scholiastes. » je ne crois pas cette explication admissible ici. Les vers de Virgile n'ont rapport qu'à la grandeur d'Orion, dont il cherche à nous donner une idée, en disant que lorsqu'il marchoit dans la mer, tout son corps, depuis les épaules, paroissoit au dessus des flots; mais il n'avoit besoin pour cela d'aucune faveur de Neptune, puisque c'étoit à sa taille seule qu'il devoit cet avantage. Au reste, ce don de Neptune est expliqué plus clairement par Eratosthènes, qui dit : δοθηται δι αυτώ δαριαν, ως τι ίπει τῶν κυμάτων ποριύνοθαι καθαπες ἐπεί τῆς γῆς, qu'il avoit été doué de la faculté de marcher sur les flots comme sur la terre. C'est ce passage qui m'a décidé sur le sens que je devois donner à Apollodore.

59, 1.5, Iambes; lisez, Iambiques.

61, l. 7, manu; lisez, mann' pour le nominatif manus.

64, 1. 23, Erechtée; lisez, Erechthée.

67, l. 25, Rhætus; lisez, Rhætus.

79 , l. 23 , μενεπηλόλεμοί; lisez , μενεπρόλεμοί.

84, l. avant-dernière, θεμισοπόλου; lisez, θεμισγοπόλου.

85, l. métérologiques; lisez, météorologiques.

— l. dernière, addition. Mes notes étoient déjà imprimées, lorsqu'il m'est tombé entre les mains un ouvrage de M. Pinkerton, intitulé: Recherches sur l'origine et les divers établissemens des Scythes ou Goths. J'y trouve, p. 97, ces singulières expressions: « je crois qu'un ou deux écri-

» vains Grecs les plus modernes se servent du mot Γραι-» κός (ou Grec) du latin Græcus, ou poétiquement

• Graius. Il est impossible d'expliquer comment les Ro-

» mains furent conduits à donner ce nom à tout un peu-

» ple, si on ne le fait pas dériver du mot grec Pousses

» (anilis), venant lui-même de Ipaïa (anus), vieille

» femme, étymologie que le mot poétique latin Graius

a semble aussi justifier. Il doit donc avoir eu pour prin-

» cipe l'extrême mépris d'un peuple guerrier pour ce » peuple savant. » D'après une assertion faite d'un ton aussi affirmatif, on ne sera pas peu étonné d'apprendre que le nom de Grees, l'pauxei, se trouve dans Aristote, qui florissoit sous le règne d'Alexandre, époque à laquelle les Romains étoient à peine connus, même de nom, hors de l'Italie; dans Lycophron et dans Callimaque, qui fleurirent environ soixante ans après lui, et avant que les Romains se sussent emparés de la Grèce, dans Apollodore et dans la Chronique de Paros : enfin que Varron, cité par Aulugelle (L. 1, C. 18), dit que le nom Gracus étoit l'ancien nom des Hellènes. Si M. Pinkerton regarde tous ces auteurs-là comme modernes, je le prie de nous dire quels sont ceux qu'il regarde comme anciens.

Pag 86. l. 7, que les Ioniens tenoient; lisez, que les Ioniens tiennent.

116, l. 8, lorsque Tydée étoit venu; lisez, lorsque Tydée vint.
120, l. 2, fille de Bysalte; il fant lire Bisalte, malgré le texte d'Hygin. Ovide qui parle en passant de cette sable (Metam., L. v., v. 117), dit: Aries Bisaltida fallis.

125, l. 22, que Phrixus étoit; lisez, que Phrixus sut.

128 , l. 19, Prætus , lisez , Prœtus.

135, l. 19, Periclymenes; lises, Périclymene.

137, l. 14 et suiv., j'ai mal traduit la fin de ce passage.

Voici comment il faut le rendre: « il avoit une foule d'a
vantages dont le détail seroit impossible; et il en fut

par la suite la dupe, grâces à l'adresse de Minerve.

Gérène. Ces vers sont tirés d'Etienne de Byzance, v.

144, l. 6, Bias seul osa les lui promettre; lisez, Bias seul : osa lui promettre de les enlever.

148, l. 12, fille de Polybus, roi d'Argos; lises, fille de Polybus, et roi d'Argos.

- Pag. 157, l. 10, que Ménœtius avoit envoyé; lisez; qu'Actor avoit envoyé.
  - 159 , l. 17 et 21 , Pmas; lisez , Pmas.
  - l. 21, Θαυμαηία; lisez, Θαυμακία.
  - 160, 1. 16, note 71, addition. M. Visconti croit qu'il ne faut rien changer. On nommoit aussi Bacchus Darns, et Dares y a beaucoup de rapport. Il y avoit dans l'île de Chios un promontoire nommé Phanes (Dares), qui étoit célèbre par ses vins, suivant Virgile, Georg. (L. 11, 12, 98). Il est donc possible que quelque auteur eut dit que Phanus étoit fils de Bacchus.
  - 162, l. 23, note 79. C'est par erreur que j'ai mis Acaste au nombre des Argonautes oublies par Apollodore.
  - 175, l. 4, après ces mots, sur un vase sunéraire public par Winkelman (*Hist. de l'Art, pl.* 18, éd. de 1789, in-8°.); ajoutez, ou plutôt sur une ciste mystique de Bacchus, comme M. Visconti l'a prouvé.
  - 178; on n'étoit pas d'accord sur le nom de ses deux fils; lisez, on n'étoit point d'accord sur leur nom.
  - 180, à la fin, que de délivrer Phinée d'elles; lisez, que de les chasser du palais de Phinée.
  - 189, l. 15, λέωγος; lisez, λεωγος.
  - 191 , l. 8, s'étoit emparé; lisez, s'étoit emparée.
  - 1 15, Ascræenne; lisez, Acræenne.
  - 192, l. 24, il ajoute que Médée fut élevée; lisez, que Médus fut élevé.
  - 196, l 12, copié Pausanias; lisez, copié Apollodore.
    - 108, l. 16, Nonnius; lisez, Nonnus.
  - 205, 1. 19, M. Schulz; lisez, M. Schutz.
  - l. dernière, retranchez le point qui est après à servuer, et mettez-le à la fin du vers.
  - 211, à la fin, note 36, addition. Minerve avoit cependant à Argos un temple célèbre, dans lequel on gardoit le bouclier de Diomèdes. Il en est question dans l'élègie de Cal-

limaque, in Lavacra Palladis. Mais elle n'étoit pas pour cela la divinité tutelaire de cette ville.

- 219, l. 8, a supprimé; lisez, a tronqué,
- l. 19, note 50, addition. M. Visconti me fait remarquer que Kuhaius, dans ses notes sur Pausanias, L. 11 p. 168, a fait la même conjecture que Sevin, excepté qu'il propose de lire empresses, ce qui s'accorde mieux avec le passage d'Euripides que j'ai cité. On voit par sa note qu'il a entendu le reste du passage comme moi. Il paroit, comme l'observe M. Visconti, que Sephocles supposoit aussi Nauplius dans un petit bateau; car la tragédie qu'il avoit faite à ce sujet, se trouve citée sous le nom de Nes-Whios καταπλέων, Nauplius navigateur, et sous celui de Navadios avenatos, Nauplins faisant luire des feux. Et comme le compilateur de cet abrégé suit assez volontiers les tragiques, on ponrroit croire que c'est à la tragédie de Sophocles qu'il fait allusion. Properce parle aussi de cette fable, dans ces vers (L. 1v, El. 1, v. 15). qui m'ont été indiqués par M. Visconti.

Tu diruta stetum
Supprime, et Euboicos respice, Troja, sinus.
Nauplius ultores sub noctem porrigis ignes,
Et natat exuviis Gracia pressa tuis.

- 225, l. 7, sa fille les deux tiers ; lisez, sa fille et les deux tiers.
- 250, 1. 17, note 5, addition. J'ai cru mal-à-propos que le passage d'Apollodore relatif à la Chimère, étoit corrompu; et voici l'observation de M. Visconti à cet égard.
  - « Aucun monument, en commençant par la grande Chi-
  - » mère Etrusque du Musée de Florence, et en descendant
  - » jusqu'aux médailles impériales les moins anciennes de
  - » la colonie de Corinthe, n'a omis la tête de chèvre dans
  - » la figure de ce monstre, c'est-à-dire que dans tous ces

- monumens, la tête de chèvre avec son col sort du milieu du dos de la Chimère. Il ne falloit donc pas interpréter Apollodore contre l'expression littérale du texte,
  appuyée de quelques centaines de monumens, seulement pour le rendre plus conforme à un passage d'Homère où la figure de ce monstre est seulement désignée,
  et d'après lequel la tête de chèvre, si elle n'est pas expressément indiquée, n'est pas non plus expressément
  exclue.» D'après cette observation, il faut corriger
  ma traduction, sur celle que j'ai mise au commencement de cette note.
- 244, l. 11, les leur ayant refusé; lisez, refusés.
- 247, l. 25, et p. 248, l. 1, Chalcodoon; lissz, Chalcodon. 255, l. 15, Apollonia; lissz, Apollonia. Je dois ajouter à cette note, que c'est M. Visconti qui a le premier publié cette épigramme dans son ouvrage sur les Inscriptions Triopéennes, et il l'a illustrée par des monumens.
- 260, l. 27, (Olymp. w, 53). Le Scholiaste dit; lises, (Olymp. m, 55). Ce poëte ajoute (v. 55), qu'Hercules, etc.
- 269, L 8, Beveraria; lisez, Beveraria.
- l. 12, Beirares; lises, Beirfares.
- 271, 13, Arrétias; lisez, Arétias.
- 277, l. dernière, dis; lesez, die.
- 278 , l. 1 , j'a cru; lisez , j'ai cru-
- 288, l. 14, 16, 25, Perges; lises, Perge.
- L. avant-dern. , Hémathion ; lises, Emathion.
- 291, l. 11, être qui signifie simplement posé; lisez, qui signifie simplement être posé.
- 295, 1. 27, après ces mots, qui obéissoient à Nestor; ajoutes, voici la traduction des vers d'Homère: « Ceux qui
  - » habitent Tricca, l'escarpée Ithome, et OEchalie, la
  - » ville d'Eurytus l'OEchalien, marchoient sous les ordres » de Podalire et de Machaon fils d'Esculape, et célèbres
  - médecins. Ils conduisoient trente vaisseaux. » Il faut

retrancher l'apostrophe qui est sur le , final du mot Oixanin, dans le second vers.

306, note 4, Chalcodoon; lises, Chalcodon.

307, l. 20, note 16; lisez, note 17.

. 313, l. 5, voici la traduction des vers d'Homère: «Le re-

» doutable Pluton fut bien percé lui-même d'une sièche

» aiguë, lorsque le même bomme, le fils de Jupiter, le li-

» vra aux douleurs les plus cruelles, en le blessant à Py-

» los, parmi les morts.

314, L. 22, Lycimnius; lisez, Licymnius.

315, note 16, ajoutez, cette correction est de M. Heyne.

332, an bas, aux fils d'Hercules dont je parle dans cette note, on peut sjouter Némausus, fondateur de la ville de Nîmes, suivant Etienne de Byaance.

339, l. 11, Lysendra; lisez, Timandra.

344, I. 5, Thères; lisez, Théra.

350 . l. 19 et 21, Euxantius; lises, Euxanthius

351, L. 9, AEchines; Lisez, AEschines.

367, l. dernière, M. Visconti croit que les mots ues ander qui se trouvent dans le scholiaste d'Apollonius, et que j'ai rendus par ceux sous les armes, peuvent signifier avec des instrumens, et il entend par la des tubes, comme les anciens en employoient pour observer les astres. Le mot amb se prend souvent pour les instrumens d'un art quelconque, ce qui rend cette explication très-vraisemblable.

383, l. 6, L. 1, v. 775; lises, v. 735.

- l. 11, je dois observer; Lsez, cepondant, je dois observer.

390, l. 5, Hippius; lisez, Hippias.

- 395, l. 17 et 22, σείχειν; lisez, σητίχειν.

403, note 20, lises, Menalippus. Et de inême dans les autres endroits.

404, note 23, Pausanies ne dit point que Cérès se changea en Furie, mais il dit qu'elle se mit en collère, ce que les Arcadiens Arcadiens nomment, spission, et que ce sut pour cela qu'on lui donna le nom d'Erinuys. On pourroit croire d'après cela qu'il saut lire dans Apollodore: usra rip ouveveias.

Pag. 404, l. 10 et 14. Periclymènes; lisez, Periclymène. 423, l. 28, ΣΤ; lisez, ΣΤ.

429, note 15, addition, AEsculape ressuscita aussi Androgée fils de Minos, suivant Properce, qui dit, L. 11, El. 1, v. 64.

Et deus extinctum, Cressis, Epidaurius, herbis.
Restituit patriis Androgeona focis.

440, l. 12, j'ai rendu les mots Αγαλμα A'δα qui se trouvent dans le texte de Pindare, par ceux une statue de Pluton, ce qui est une faute, comme l'a observé M. Visconti. Les mots ξισ] er πετρο qui suivent prouvent que c'étoit tou; simplement une espèce de colonne qui étoit sur le tombeau d'Apharée, comme le dit Théocrite (Id., xx11, v. 207). On peut voir à ce sujet le Museo Pio Clementino de M. Visconti, T. 1v, pl. xx1v, et pl. B. n°. 4 et 5.

448, l. 4, v. 519; lisez, v. 219.

449, l. 7, Troyes; lises, Troie. C'est par inadvertance que j'ai écrit Troyes, tant dans le premier volume que dans celui-ci.

465, 1.7, dans l'île de Cos; ajoutes, ou plutôt dans Icos, l'une des Cyclades, comme le dit Antipater de Sidon, Epigr. 60.

504, note C. Pélasges ; lisez , Pelasgus.

# TABLE DES AUTEURS

Corrigés ou expliqués dans les notes.

Antoninus Liberalis; erreur dans laquelle il'est tombé, 323, 467; défendu, 107; corrigé, 335. Aristophanes expliqué, 201. Aristote expliqué, 78-82, 174; corrigé, 309. Arnobe expliqué, 195; corrigé, 60, 61. Callimaque corrigé, 268. Claudien expliqué, 68. Clément d'Alexandrie corrigé, 279. Columelle corrigé, 14. Dicæarque corrigé, 83. Dictys de Crète, expliqué, 356, Diodore de Sicile, défendu, 157; corrigé, 245, 307. Etienne de Byzance, corrigé, 102. Etymologiste (le grand), corrigé, 269, 309, 348. Hésiode expliqué, 202, 276. Homère expliqué, 79-82, 227, 213; défendu, 464; vers ajouté à ses poëmes, 89; passage transposé, 205. Hygin corrigé, 24, 84, 199. Nonnus corrigé, 198. Orphée corrigé, 25. Pausanias; erreurs dans 'esquelles il est tombé, 87, 151; corrige, 397; difendu, 406, 452. Pherecydes corrige, 143, 255, 237, 288, 290, 294, 277. Photius corrigé, 469, Pindare expliqué, 214, 427. Pline le naturaliste, expliqué, 111 Plutarque corrigé, 21, 103, 247, 305.

Polyen expliqué, 266.

Proclus corrigé, 10. Scholiaste d'Apollonius corrigé, 104, 117, 122, 135, 145, 171, 173, 178, 243, 383. Scholiaste d'Aratus, corrigé, 50. Scholiaste d'Euripides (Mnaséas dans le), corrigé, 394. Scholiaste de Germanicus, corrigé, 432. Scholiaste d'Héphestion, corrigé, 63. Scholiaste d'Homère, corrigé, 139. Scholiaste de Lycophron, corrigé, 11. Scholiaste de Nicandre, corrigé, 50. Scholiaste de Pindare, corrigé, 76, 148. Scholiaste de Sophocles, corrigé, 326. Sénéque le tragique; erreur commise par lui, 136. Sophocles expliqué, 203. Strabon corrigé, 65. Suidas corrigé, 37. Théocrite expliqué, 251. Thucydides expliqué, 501.

## TABLE DES AUTEURS

### Cités dans le premier Tome.

Acusilas, 117, 119, 183, 271, 317, 361, 391.

Alcmæonide (l'auteur de l'), 57.

Apollonius de Rhodes, 93.

Asclépiades, 119, 253, 257.

Asius , 321.

Castor, auteur d'un Traité sur les Erreurs chronologiques;

Cercops, Pythagoricien, auteur des vers attribués a Orphée, 119, 131.

Démarate, 89.

Denys, 89.

Eumėlus, 321.

Euripides, 123, 305, 317, 527.

Hérodore, 89, 283.

Hésiode, 57, 117, 119, 133, 285, 301, 517, 527, 579.

Homère, 17, 133, 251, 233.

Mnėsagoras, 337.

Naupactiques (les), poëme, 357.

Orphiques (les), 337.

Panyasis . 27, 379.

Phérécýdes, 27, 57, 89, 119, 161, 251, 267, 501, 561.

Philocrates, 373.

Pisandre, 57.

Retours (le Poëme des) 151.

Stésichore, 333.

Télésille , 285.

Thébaïde, (l'auteur de la), 57.

# TABLE

# DES MATIÈRES

#### CONTENUES

## DANS LES DEUX VOLUMES.

Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffres arabes les pages.

#### AB-AC

A BAS, fils de Mélampe, père de Lysimaché, I, 77; et d'Idmon, II, 167, 219.-Abas, fils de Lyncée et d'Hypermnestre, eut deux jumeaux d'Ocalie, I, 131. Abas, fils de Neptune, II, 165, 219. - Abas (le mont). Hercules y passe la nuit, I, 195. - Abdère, ville fondée par Hercules, I, 185. - Abdère, ville dans l'Ibérie, près de Cadix, I, 195, II, 280.— Abdérus, fils de Mercure, et ami d'Hercules, I, 185. - Abeilles (les) ont eu une grande part à l'éducation de Jupiter, II, 14; Aristée enseigna l'art de les élever, 368.

—Absuras. Absyrte y fut tué, II, 184. —Absyrte, fils d'Æétès, II, 185; tué par Médée sa sœur, I, 101, II, 184; étoit fils d'une Néréïde, 185. — Absyrtides (les îles), I, 103, II, 186; peuplées par les Colchidiens, I, 105.

Acacallis, fille de Minos, mère de Milétus, II, 349; d'Amphithémis et de Garamante, de Naxus et de Cydon, de Phylacide et de Phylandre, II, 353. — Acallé, fille de Minos, I, 253; est peut-être la même qu'Acacallis, II, 353. — Acarnan, fils d'Alcimæon, I, 315; peuple l'Acarnanie, 317. —

Acarnaniens ne vont pas au siège de Troie, II, 408. — Acaste, fils de Pélias, I, 71, II, 110; l'un des Argonautes, I, 85; donne la sépulture à son père, 111; chasse d'Iolchos, Médée et Jason, ibid.; purifie Pėlėe, 367; le mène à la chasse, ibid., II, 458; sa feinme, I, 367, II, 457; père de Sthénelé, I, 373; chasse Pélée de ses ėtats, II, 465. — Acellas, fils d'Hercules, et de Malide esclave d'Omphale, II, 331. -Achæens (les), I, 41, II, 86, 87; vont dans le Péloponnèse avec Pélops, 88; sont chassés de la Laconie par les Doriens, 406; chassent les Ioniens de l'Ægialée, 497. — Achæus, fils de Xuthus et de Créüse, I, 41. -Achæus, frère de Phthius et de Pélasgus, II, 87; père de Phthius, ibid.; antérieur à Danaus de trois générations; confondu avec Achæus, fils de Xuthus, ibid. — Azn, Aché, ville bâtie par Hercules, II, 260. — Achéloïs, l'une des Muses filles de Piérus et de Pimpléis, II, 28. -Achélous (le fleuve), père des Sirènes, I, 17, 49; d'Hippodamas et d'Oreste, 43; il a plusieurs fois changé de

cours, II, 78, 79; se bat avec Hercules, I, 61; se change en taureau; Hercules rompt une de ses cornes, 223; purifie Alcmeon, 313; lui donne un pays, ibidem, II, 409; lui donne Callirhoé sa fille, I, 313. — Acheron (l'), père d'Ascalaphe, I, 27. — Achilles , fils de Pélée et de Thétis, est élevé par Chiron, I, 371; déguisé en fille chez Lycomedes, aime Deidamie dont il eut Pyrrhus, 373. Ulysse le fait aller au siège de Troie; ibid., II, 460 et suiv. - Achmon, Cercope, fils de Limné ou de Memnonis, II, 300.—Aconit (l'), produit de l'écume de Cerbere, II, 295. - Acontes, fils de Lycaon, I, 319.

Acræenne, surnom de Junon, I, 111. — Acrisius, fils
d'Abas et d'Ocalie, I, 131;
chasse Prœtus d'Argos, 135;
épouse Eurydice, ib., II, 232;
enferme Danaé, I, 139; se
retire dans le pays des Pélasges, I, 149, II, 235; est tué
par Persée, I, 149, II, 235;
son tombeau, I, 240.—Acrisius, père de Laertes, II, 109.
—Actæon, fils d'Aristée et
d'Autonoé, élevé par Chiron; demande Sémelé en
mariage; voit Diane nue;

déchiré par ses chiens, I, 271, II, 372. - Actœus, roi d'Athènes, marie sa sille à Cecrops, II, 465; pere d'Agraule, I, 377, II, 465. - Actæus, pere de Télamon, I. 361. - Acte, premier nom de l'Attique, F, 375. - Acte, l'une des Heures, II, 24. - Actée, Néréide, I, 11.-Actée, Danaide, épouse Périphas, I, 129. - "Azries, épithète de Pan, II, 44. -Actis, fils de Rhode, II, 54. - Actor, Argonaute, fils d'Hippasus, I, 85, II, 158. -Actor, fils d'Azeus, II, 128, 158. — Actor, fils de Déion et de Diomédé, I, 65, II, 130; père de Menœtius, II, 157, 456. Actor, fils de Myrmidon et de Pisidice, I, 43; épouse Ægine, II, 95; est père d'Eurytion, 109, 157; habitoit la Phthiotide, 157; laissa ses états à Pélée, ibid. ----Actor, père d'Eurytus et de Cteatus, I, 217, H, 157; et frère d'Augias, I, 219; étoit fils de Phorbas et d'Hyrmine, II, 307. - Actorides, Argenaute, II, 163. - Actorion, Argonaute, file d'Irus, H, 163.

Adaptes, pris pour une sorte de fer, II, 10. - Adian-

te, fille de Danaus et de Herse, epouse Daiphron, I, 129. -Admète, fille d'Amphidamas, femme d'Eurysthée, II, 272. — Admète, fille d'Eurysthée, veut avoir le baudrier d'Hippolyte, I, 187, II, 272. — Admète, fils de Phérès, I, 53; aime par Apollon, II, 150; a Apollon à son service pendant un an, I, 79; demande en mariage Alceste fille de Pélias; ce qu'il donne pour l'obtenir; oublie Diane dans un sacrifice, ibid.; père d'Eumélus, I, 343; l'un des Argonautes, 85; Hercules lui rend sa femine Alceste, 209. - Adonis, fils de Cinyre et de Métharmé, I, 379; est aimé de Vénus, 15; passe six mois avec elle, et six avec Proserpine, II, 34; est ainé d'Hercules, 319; est tué par un sanglier, I, 379; diverses opinions sur sa naissance, ib., II, 470; et sur sa mort, 471; il est tué par les Aloides, 98. - Adraste, fille de Mélissus, nourrice de Jupiter, I, 7.-Adraste, fils de Talaus, F, 77; sa femme et ses enfans, I, 79; cliassé d'Argos par Amplniaraus, II, 148, 396; se retire à Sicyone auprès de Polybos, et lui succède, II, 396; revient à Argos, ibid.; en

est roi, I, 293; reçoit Polynice et Tydée, et leur donne ses deux filles en mariage, d'après un oracle, I, 293, II, 395; arme les Grecs contre Thèbes; est un des sept chefs, I; 295; remporte le prix de la course des chars à Némée, 297; est sauvé par son cheval Arion, 305; implore le secours des Athéniens, I, 307, II, 404.—Adrastée nourrit Jupiter, II, 14.—Adyte, Danaide, épouse Métalcès, I, 129.

Ææa; les Argonautes y abordent et s'y font purifier par Circé, I, 105. — Æaque, fils de Jupiter et d'Ægine, I, 361; ou d'Actor et d'Ægine, II, 95; roi d'Ægine, I, 361, II, 451; épouse Endéïde, I, 361, II, 452; en a Télamon et Pélée, I, 53, 361; ses amours avec Psamathé; en a Phocus, 363; fait des prières au nom de la Grèce, ibid., II, 453; chasse Pélée et Télamon, I. 363; après sa mort, Pluton lui donne les cless des Enfers, ibid. — Æchmagoras, fils d'Hercules et de Phyllo, II, 331. — Aédon, fille de Pandare et femme de Zéthus, changée en rossignol, II, 383. -Æétès, fils du Soleil et de Perséis, roi de Colchos, I, 63, II, 121; reçoit Phrixus, et lui donne sa fille en mariago , I , 63 ; épouse Hécate, II, 19; reçoit de Vulcain deux taureaux sauvages, I, 97, II, 182; Epiménides lui donne pour mère Ephyra, 183; il veut faire périr les Argonautes, ibid.; détrôné par son frère, et rétabli sur le trone par Médée, I, 113. - Ægée, fils de Pandion ou de Scyrius, I, 397, II, 485; épouse Médée, I, 111, II, 192; épouse Méta, ensuite Chalciope, I, 397; oracle qui lui est rendu, ibid.; vient à Trœzène, ibid.; a commerce avec Æthra, I, 399; celèbre les Panathénées, ibid.; envoie Androgée contre le taureau de Marathon, ibid. —Ægėe ( la mer ), II, 6. — Ægéon, surnoin de Briarée, II. 5, 273. — Ægéon, fils de Lycaon, I, 319. — Ægéonée, fils de Priam, I, 359. - Ægialee, fille d'Adraste et d'Amphithée, et semme de Diomèdes, I, 59, 79, II, 117; Ægialée, fils d'Inachus et de Mélia, I, 115, II, 194. — Ægialée, nom du Péloponnèse, II, 194. - Ægialéus, fils d'Adraste et d'Amphithée, I, 79; marche contre Thèbes, est

tue par Laodamas, 309. — Ægialus, fils d'Æétès et d'Hécate, II, 182. - Ægialus, endroit situé entre Sicyone et Buprasium, II, 193. — Ægide (l' de Minerve, II, 235. - Ægimius, roi des Doriens, II, 91. Hercules lui donne du secours, I, 227, 229, II, 322. - Ægine, fille du fleuve Asope, enlevée par Jupiter, I, 65, 361, II, 129, 450 — Ægine, épouse d'Actor, et. mère d'Æaque, II, 95. -Ægine. Les Argonautes y abordent, I. 107.—Ægipan rajuste les nerfs de Jupiter, I, 35. — Ægius, fils d'Ægyptus, épouse Mnestra, I, 127. - Ægle, l'une des Hespérides, I, 199. - Ægle, fille; de Rhode, II, 55. - Ægléide, fille d'Hyacinthe, sacrisièe sur le tombeau de Geræstus, I, 401. - Ægypte (I') confondue souvent avec la Phénicie, II, 193. — Ægyptus, fils de Belus et d'Anchinoé, soumet les Mélampodes, a 50 fils; chasse Danaüs de l'Egypte, I, 123, II, 207; il les marie aux Danaïdes, I, 125, 127, 129; son tombeau, II, 215; le même que Séthosis, II, 207. - Ægyptus, fils d'Ægyptus, épouse Dioxippe, I, 129. —

Aello, fille de Thaumas et d'Electre, I, 11.—Aëllopos, nom d'une Harpye, I, 93. -Ænée, fils d'Anchise et de Venus, I, 351. — Ænété, femme de Cyzicus, II, 171. - Ænète, fils de Déion et de Diomede, I, 65. — Æneus, fils d'Apollon et de Stilbé, et père de Cyzicus, II, 171. - Ænianes (le pays des), II. 276. — Ænos. Hercules y aborde, I, 191. -: Æole, fils de Neptune et. d'Ascré, II, 97. - Æolidet (1'), II, 94. — Æolie, fille d'Amythaon, I, 147. - Æo-: liens (les, I, 41. — Æolus, fils d'Hellen et d'Orséide, donne son nom à la Thessalie, I, 41; ou fils de Jupiter; ses états; où ils étoient situés, II, 86, 93, 94; ses enfans, I, 43; il est père de Sisyphe, 65. —Æonus; sa mort, II, 314. - Epalius, roi des Doriens, II, 91, 322. — Æpytus, fils. de Cresphontes et de Mérope, tue Polyphontes, I, 247. Aérope, fille de Catrée, I, 257; épouse Plisthènes, 250. -Aérope, fille de Cépliée, II, 315.—Æsaque, fils de Priam et d'Arisbé; ce qu'il prédit à ! Priam, I, 355; épouse Astéropé, et est changé en oiseau, ibid. — Æsculape, fils

d'Apollon et d'Arsinoé, ou de Coronis, I, 335; élevé par Chiron, devient habile dans la chirurgie, ibid.; guérit des malades et ressuscite des morts, ibid., II, 429; ses fils, I, 343; est foudroyé par Jupiter, 337, II, 150; étoit contemporain des Argonautes, II, 165; son culte pépandu dans le Péloponnése, 296; diverses opinions sur sa naissance, 425. — Æson, file de Crethée et de Tyro, I, 71; père de Jason, 53, 81; il meurt, 109, ou est rajeuni par Médée, II, 189. --- Athalide, Argonaute, fils de Mercure et d'Eupolémie, II, 163. — Æther, fils de la Nuit, II, 1; ou produit par Cronus, 2 ; père de Jupiter, 27; de Pan, 42. - Æthiques, peuple voisin de l'Epire, II, 261. - Aëthlius, fils d'Endymion, et père de Thamyris, II, 36.—Aëthlius, fils de Jupiter et de Protogénie, I, 41; père d'Endymion, 45. - Æthon, fils de Deucalion. Ulysse prend ce nom, II, 356. - Ætna (le mont) est jeté sur Typhon, I, 37. — Æthra, fille de Pitthée, a commerce avec Ægée et Neptune, I, 399; est mère de Thésée, 405; est emmenée

captive par Castor et Pollux, 341. - Æthria, mère de Macednus, II, 35. - Æthuse, fille de Neptune et de la plétade Alcyone, mèrs d'Eleuther, I, 329. --Ætolis (1'), II, 94. --- Ætolus, fils d'Endymion et de Séide, ou d'Iphianasse, I, 45, ou d'Astérodie, ou de Chromie, II, 101; tue Apis, I, 45, II, 101; tue Dorus, Laodocus et Polypeetes, I, 45; ses enfans, 47. - Ætolus, fils d'Œnée, II, 106. - Atolus, père de Physicos, et fils d'Amphictyon, II, 101. - Ætolus, pêre de l'Argonaute Palæmon. I, 83. — Æzéus, l'un des premiers qui régnèrent dans le Péloponnèse , II , 196.

Againemnon, fils de Plisthènes et d'Aérope, I, 259; épouse Clytemnestre, 339.

— Agapénor, fils d'Ancée, l'un des prétendans d'Hélène, I, 341; reçoit en même temps chez lui les fils de Phégée et ceux d'Alcinson, 315; fonde Paphos dans l'île de Chypre, II, 469.

Agaptolème épouse Pirène, Danaïde, I, 127.

Agassamène, roi de Thrace, II, 98.

— Agasthènes, fils d'Augias, et père de Poly-

xène, II, 310. — Agathon, fils de Priam, I, 367. - Agathyrsus, fils d'Hercules et d'Echidne, II, 331. -- Agavė, Nėrėide, I, 11. - Agave, fille de Danaus, épouse un fils d'Ægyptus, I, 127. - Agavé, fille de Cadinus, épouse Echion, I, 267; met en pièces Penthée son fils, 277; emporte son père sur ses épaules, II, 376; tue Lycothere's, roi d'Illyrie, et donme ses états à son père, 377. -Agélaste, nom de la pierre sur laquelle s'assit Cérès, I, 25. -Agélaus, fils d'Hercules et d'Omphale, I, 235. - Agélaus, file de Téméaus, I, 245. -Agelaus, esclave de Priam, porte Paris sur le mont Ida, I, 355. — Agénor, fils d'Ecbasus, I, 117; ou de Triopas, II, 200. — Agénor, fils de Phoronée, II, 197. - Agénor, fils de Pieuron, I, 47; ses enfans, ibid. -- Agénor, fils d'Ægyptus, épouse Cléopatre Danaide, I, 127. - Agénor, fils de Neptune et de Libye, règne dans la Phénicie, I, 123; s'établit dans l'Europe, et épouse Téléphasse, 249; ses enfans, ibid. -Agénor, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. - Agénor, fils de Phógée, I, 313.

Aglae, l'une des Graces, I, 13. — Aglae, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Aglaire, femme d'Amythaon, II, 141.

Agrœus, fils de Téménus, II, 345. — Agraule, fille d'Acteus, épouse Cécrops, I, 377. — Agraule, fille de Cécrops et d'Agraule, eut de Mars Alcippe, I, 377. — Agrionomé, fille de Perséon, ınere d'Oilée, II, 169. — Agriope, femme d'Orphée, II, 32. — Agrius, l'un des Géans, tué par les Parques, I, 33. — Agrius, fils de Parthaon, I, 49; père de Thersites, II, 110; et autres, I, 50; ses fils lui donnent la couronne qu'avoit Œnée, ibid. - Agrius, centaure, mis en fuite par Hercules, I, 177. Als ou Aidns; signification de ce mot, H, 238. - Aigle (l') qui rongeoit le foie de Prométhée, est tué par Hercules, I, 203. — Aischréis, l'une des femmes d'Hercules, I. 233.

Ajax, fils d'Oilée, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. —Ajax, fils de Télamon et de Péribée, I, 365; Hercules l'enveloppe dans sa peau de lion, II, 455; l'un des prétendans d'Hélène, I, 343.

t

Alastor, fils de Nélée et de Chloris, I, 6g. — Albion, le mème qu'Alébion, II, 281. — Alcathous, fils de Parthaon, I, 49; ou d'Agrius, II, 106; est tué par Tydée, I , 57, II , 115. — Alcathous, père d'Automéduse, I, 167. - Alcathus, fils de Pélops, et père d'Echépolis, II, 110. — Alcée, fils de Persée et d'Andromède, I, 151; épouse Hipponome; enfant qu'il en a, ibid. — Alcée, fils d'Androgée, est emmené par Hercules, I, 189. — Alcée, fils d'Hercules et d'une esclave, II, 331. -Alceste, fille de Pélias, I, 91, II, 140; mariée à Admète, I, 79; se dévoue à la mort pour lui, 81; retirée des enfers par Hercules, 81, 200. — Alcidamie, mère de Bunus, II, 183.—Alcides, I, 169; ou Alcée, II, 257, premier nom d'Hercules. — Alcidice, femme de Salmonée, I, 67, II, 132. — Alcimède, fille de Phylaque et de Clymène, ou d'Etéoclymène, femmne de Céphale et mère d'Iphiclus, II, 151. — Alcinoé, fille de Sthénélus et de Nicippe, I, 153. - Alcinous, roi des Phæaciens, I, 105. — Alcinus, fils d'Hip-

pocoon, tué par Hercules, 1, 339. — Alcippe, fille d'Agraule et de Mars, I, 377. — Alcippe, femme de Métion, et mère d'Eupalamus, I, 403. - Alcis, fils d'Ægyptus, épouse Glaucé, I, 127. -Alcmæon, fils d'Amphiaraus l'un des Epigones, I, 309; tue Laodamas, ib.; tue sa mère Eriphyle; est saisi par les furies; est purifié par Phégée; épouse Arsinoé sa fille, 311; va chez Œnėe, et aux sources de l'Achélous; est purifié par ce fleuve; épouse sa fille Callirrhoe, et fonde une ville, I, 3:3, II, 409 ; est tué par les fils de Phégée, I, 313; ses fils, 315; va, avec Diomèdes, remettre Œnée sur le trône. II, 115, 408; s'établit dans l'Acarnanie, 408. — Alcmæon, fils de Sillus, souche de la famille des Alcmæonides, II, 139. — Alcınėne, fille d'Electryon et d'Anaxo, I, 153; ou d'une fille de Pélops, II, 244-245; promise à Amphytrion, I, 155; va avec lui à Thèbes, et l'épouse, 157; Jupiter la trompe en prenant la forme d'Amphytrion, 159; mère d'Hercules et d'Iphiclès, 161; la dernière mortelle qui ait

eu des enfans de Jupiter, II, 249; expose Hercules, ibid.; épouse Rhadamanthe, I, 167; II, 255; crève les yeux à la tête d'Eurysthée, I, 257; le fait mourir, suivant d'autres. II, 334. — Alcménor, fils d'Ægyptus, épouse Hippoméduse, I, 127. — Alcon, fils d'Hippocoon, tué par Hercules, I, 339. — Alcon, fils de Mars, II, 109. Alcon, père de Phalérus, II, 170. - Alcyone, fille d'Æolus et d'Enarète, femme de Céyx, I, 43. — Alcyone, fille d'Atlas et de Pléione; enfans qu'elle eut de Neptune, I, 329, II, 49.—Alcyonée, l'un des Géans, I, 29; est tué par Hercules, 31.

Aléa, surnoin de Minerve, II, 105. — Alebion, fils de Neptune, tué par Hercules, I, 195.—Alecto, l'une des furies, I, 5. — Alector, père de Léitus, I, 85. — Alector, fils de Magnès et de Mélibée, et père d'Hæmon, II, 131. — Alétès, fils d'Icarius et de Péribée, I, 339. - Aléus, fils d'Aphidas, I, 323; ses enfans, ibid.; trouve l'enfant d'Augé sa fille, I, 223; l'expose et fait vendre sa fille, ib.; pere de Céphée, 1, 83. — Alexandre, fils d'Eurysthée, tué par les Athéniens, I, 237.—Alexandre, surnom de Páris, I, 557. — Alexiarès, fils d'Hercules et d'Hébé, I, 233.

Alie, Néreide, I, 11. — Alimède, Néreide, I, 11. — Alimède, Néreide, I, 11. — 'Αλίπλαγατος, épithète de Pan, II, 44. — Aliphérus, fils de Lycaon, I, 319. — Almopius, fils d'Hellé, II, 121. — Almus, voyez Halmus.

Aloée, frère d'Æétès, et père d'Epopée, II, 191. — Aloée, fils de Neptune et de Canacé, I, 43; épouse Iphimédie, ibid. — Aloïdes (les), leur grandeur, I, 43; veulent escalader le ciel et combler la mer, 45; enchaînent Mars, ib., II, 98; Diane les fait périr, I, 45, II, 99. — Alopé, fille de Cercyon, II, 58. — Alopius, fils d'Hercules et d'Antiope, I, 233. — Alos, ville de la Phthiotide, II, 124.

Alphée (le fleuve), I, 181. — Alphésibée, mère d'Adonis, I, 379. — Alphésibée, nom d'Arsinoé, II, 409.

Althée, fille de Thestius, I, 49, II, 104; diverses opinions sur ses père et mère, ibid.; elle est femme d'Œnée, I, 49; mère de Méléa-

gre, 51; est cause de sa mort, 55; s'étrangle, ibid. — Althemênes, fils de Catrée, I, 257; quitte son père avec Apémosyne sa sœur, et va dans l'île de Rhodes, ibid.; nomme Créténie un endroit de cette île, I, 259; élève un autel à Jupiter Atabyrien. ibid.; tue sa sœur, ibid.; tue son père, I, 261; est englouti par la terre, ibid.

Amalthée (la chèvre) nourrit Jupiter, I, 7. - Amalthée, fille d'Hæmonius; corne qu'elle possédoit, I, 225, II, 316.—Amalthée, fille de Mėlissus, II, 14.—Amaryncee, fils de Pyttius, II, 113; père d'Hippostrate, I, 57.— Amarynthus, chien d'Actæon, I, 273. — Amazones. Bellérophon les défait, I, 139; elles se soulèvent contre Hercules, 189, II, 273. — Amestrius, fils d'Hercules et d'Eone, I, 233.—Amisodare, avoit élevé la Chimère, I, 137, II, 230; donne sa fille à Bellérophon, II, 230.

Ammon (l'oracle d') fait exposer Andromède à un monstre marin, I, 147. — Amour (l') nommé Phanès, produit par Cronus, II, 2. —Amour (l') des garçons introduit par Orphée, II, 34; ou par d'autres, 36, 37; chez les Grecs, par Laius, 383; raisons de cette passion chez ce peuple, 351. — Amphianax, roi de Lycie, I, 133.

Amphiaraus, fils d'Oiclée, d'Argos, I, 53; l'un des Argonautes , 83 , II , 154; va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53; chasse d'Argos les fils de Talaus, II, 148; se réconcilie avec Adraste, I, 295, II, 396; épouse Eriphyle, I, 77; va malgré lui au siège de Thèbes, 295; prédiction qu'il fait à ce sujet, 207; remporte à Némée le prix du saut et du disque, ibid., II, 399; donne à Tydée la tête de Mélanippe, I, 305, II, 403; est englouti par la terre, et devient immortel, I, 305; see fils, 300. — Amphictyon, fils de Deucalion ou de Jupiter et de Pyrrha, I, 41, II, 84 ; règne sur l'Attique après Cranaus, I, 41, 381; est chasse par Erichthonius, I, 381; père de Protogénie , 41 ; père d'une fille qui fut mère de Triptolème et de Cercyon, II. 63; roi de la Locride, 102.

Amphidamas, Argonaute, fils d'Aléus, II, 164; Amphidamas, fils de Busiris, est tué par Hercules, I, 201. — Am-

phidamas, fils de Lycurgue, et père de Milanion et d'Antimaque, I, 325. — Amphidamas, père de Clysonyme, I, 375.— Amphidamas, père de Mnésioché ou Mnésilochė, II, 13q. — Amphidicus, fils d'Astacus, tue Parthénopée, I, 305. — Amphilochus, fils d'Amphiaraus, marche contre Thèbes, I, 300; tue sa mère, suivant quelques auteurs, 1, 311; l'un des prétendans d'Hélène, I, 321. — Amphilochus, fils d'Alcmæon et de Manto, et fondateur d'Argos l'Amphilochien, I, 317. — Amphimachus, fils de Ctéatus, l'un des prétendans d'Hélène, I, 341, II, 310. — Amphimachus, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153. — Amphimarus, fils de Neptune et père de Linus, II, 30. — Amphiméduse, la même qu'Iphimėduse, Danaide, II, 213; eut de Neptune Erythras, ibid. et 214. — Amphion, père de Chloris, I, 69; étoit fils d'Iasus, II, 135. — Amphion, fils de Jupiter et d'Antiope, I, 281, 329; tue Lycus et attache Dircé à la queue d'un taureau, I, 281, II, 381; bâtit les murs de Thèbes et attire les pierres

au son de sa lyre, I, 283, II, 382; épouse Niobé, I, 283, II, 384; enfans qu'il en a, tués par Apollon et par Diane, I, 283; mort d'Amphion, I, 285, II, 385.—Amphion, fils de Niobé, est épargné par Apollon, I, 283.—Amphion de Pallène, Argonaute, II, 164. — Amphion, père de Philomaque, I, 71. - Amphithée, fille de Pronax, femme d'Adraste, I, 77. — Amphithée, femme de Lycurgue, I, 79. - Amphithémis et Garamante, fils d'Apollon et d'Acallé ou Acacallis, II, 353. — Amphitrite, Néréide, I, 11. - Amphitrite, l'une des Océanides, I, 9; épouse Neptune, 23; mère de Benthésicyme, 393. -Amphitryon, fils d'Alcée et d'Hipponome, I, 151; ou de Laonomé, II, 243; épouse Alemène, I, 155; rachète les bœufs d'Electryon, ibid.; tue Electryon, ibid., II, 246; est chassé d'Argos par Sthénélus, I, 155; se retire à Thèbes, y est purifié par Créon, I, 157; tue Chalcodoon, roi des Eubœens, II, 247; fait la guerre aux Téléboens, I, 157, 159, II, 248; fait la chasse à un renard, I, 157, II, 248; rava-

ge les îles des Taphiens, I, 159; tue Comætho, ibid.; est trompé par Jupiter, ibid.; montre à Hercules à conduire un char, I, 161; sa mort, 167. — Ampliotérus, fils d'Alemeon, 315; tue les meurtriers de son père, ib.; tue Phégée et sa femme, ibid.; peuple l'Acarnanie, ibid. — Ampycus, père de Mopsus, II, 110; et fils de Titaron, 168.

Amycla, fille de Niobé, épar- ; ville de la Thessalie, II, 164. gnée par Diane, I, 285.-Amyclas, père de Léanire, I, 323. - Amyclas, fils de Lacedæmon et de Sparte, I, 333; épouse Diomédé; enfans qu'il en a, ibid.; père d'Hyacinthe, II, 35; de Cynortas, I, 67. — Amycléen, surnom d'Apollon, II, 147. - Amycus, roi des Bébryces, fils de Neptune et de Bithynis, I, 89; invente les Cestes, II, 175; provoque les Argonautes au pugilat, I, 89; les attaque avec ses sujets, II, 175; tuć par Pollux, I, 89, II, 175. — Amymone, l'une des Danardes, I, 125, II, 209; mère de Nauphus, 189; Neptune jouit d'elle, I, 125; elle épouse un fils d'Ægyptus, ib.—Amymone, fontaine près de Lerne, I, 173.

Amyntor, roi d'Orménium, tue par Hercules, I, 229, II, 325; étoit fils d'Orménus, 324; père d'Astydamie, I, 235; la refuse en mariage à Hercules, II, 325; le même que le père de Phœnix, II, 325. — Amyntor, fils de Pélasgus, et père de Phrastor, II, 240. — Amyntor, père de Phœnix, II, 110, 325; prive son fils de la vue, I, 373. — Amyros, -Amyrus, Argonaute, fils de Neptune II. 165. Amythaon, fils de Créthée, I, 71; demeure à Pylos, ibid., II, 140; épouse Idomène, I, 71 ; d'autres la nomment Aglaire ou Rhodope, II, 141; ses fils, I, 71, II, 141; père d'Æolie, I, 47; de Périmèle, II, 130.—Amythaonia, nom d'une partie de l'Elide, II, 141. — Anactor, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153.— Anaphė, ile, I, 105. — Anatolė, l'une des Heures, II, 24. — Anaurus (le fleuve), I, 81, II, 152.

Anaxandrá, fille de Thersandre, épouse un fils d'Aristodème, II, 325. —Anaxibie , fille de Bias ou de Dymas, épouse de Pélias, I, 71, II, 139. — Anaxibie, fille de Cratiéus, épouse de Nestor, I, 7; ou fille d'Atrée, femme de Strophius, et mère de Pylades, II, 138.—Anaxibie, Danaïde, femme d'Archélaüs, I, 127. — Anaxirrhoé, fille de Coronus, et femme d'Epéus, II, 128. — Anaxis et Mnasinoüs, fils des Dioscures, II, 437. — Anaxo, fille d'Alcée et d'Hipponome, I, 151; a des enfans d'Electryon, 153.

Ancée, fils de Neptune et d'Astypalée, II, 111, 164; fonde la ville de Samos, II, 165; l'un des Argonautes et le plus vigoureux après Hercules, ibid.; prend le gouvernail du vaisseau Argos, après la mort de Tiphys, I, 97, II, 181; tué par un sanglier, II, 111; tableau qui représente sa mort, ibid. — Ancée, fils de Lycurgue, I, 53, 325; père d'Agapénor, I, 341; l'un des Argonautes, 85; est tué par le sanglier de Calydon, 53; confondu mal à propos avec Ancée de Samos, II, 111.—Anchiale, fille de Japet, fonde une ville de ce nom, II, 17. — Anchinoé, fille du Nil et femme de Bélus, I, 123.—Anchise, fils de Capys, eut de Vénus .Ænée et Lyrus, I, 351, II,

446. — Anchius, centaure, mis en fuite par Hercules, I, 177. — Ancyor, fils de Lycaon, I, 319.

Andanie, dans la Messénie, II, 205. - Andræmon, fils d'Oxylus, II, 107; épouse Gorgé, I, 49; est père de Thoas, II, 107. — Androdamas, fils de Phlias et de Chtonophylé, II, 160. — Androgée, fils de Minos, I, 253; est vainqueur aux Panathénées, 399; périt en combattant contre le taureau de Marathon , ou aux jeux funèbres de Laïus, ib.; ses fils, I, 189. - Andromaque, fille d'Eétion, épouse Hector, I,359.-Andromède, fille de Céphée, exposée à un monstre marin, I, 145; délivrée par Persée, 147; Persée l'épouse, ibid.; ses enfans, I, 151; enlevée par Phœnix et délivrée par Persee, II, 240. - Andropompus, fils de Borus et père de Mélanthus, II, 138. -Androthoé, fille de Castor, mère de Dictys et de Polydectes, II, 233.

Anes (les), monture des Satyres et des Silènes, II, 67; part qu'ils ont à la défaite des géans, ib. — Anicètus, fils d'Hercules et d'Hébé, I, 233. — Anigrus, ri-

vière de l'Arcadie, II, 264; causes de son odeur, *ibid.*; vertu de ses eaux, 224. — Anippé, fille du Nil, mère de Busiris, II, 286.

Anogon, fils de Castor et d'Hilaire, I, 345.

Antagoras lutte contre Hercules, II, 305.—Antee, fils de Neptune , tué par Hercules, I, 201 .- Antée, roi d'Irasse en Libye, II, 286; propose sa fille en mariage pour prix à la course, ibid. -Antée, fille d'Iobates roi de Lycie, I, 133, II, 221; femme de Proetus roi de Corinthe, ibid. et II, 229. -Antéon, fils d'Hercules, II, 331. — Anthée, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Anthéide , fille d'Hyacinthe, sacrifiée sur le tombeau de Geræstus, I, 401. —Anthélée, fille de Danaus et de Polyxo, I, 129. — Anthémoïsia, fille du fleuve Lycus, ınère de Lycus, II, 181.— Anthémon (le fleuve), I, 195. — Anthippe, l'une des feinines d'Hercules, I, 233. - Anthius, fils d'Eumelus, II, 64. — Anthius, nom du puits près duquel s'assit Céres, II, 58. - Antiades, fils d'Hercules et d'Aglaé, I, 233. — Antianire, fille

de Ménétus, mère d'Eurytus et d'Echion, Argonautes, II, 158.—Antianire, fille de Phérès, et mère d'Idmon, II, · 167. — Anticlėe, mère d'Ulysse, II, 126.—Anticlée, mère de Polyphètes, I, 405. — Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, I, 289; ou d'Euryganie, 291; suit Œdipe son père, I,201; enterre Polynice malgré les ordres de Créon, I, 307; est enterrée vive dans le tombeau de Polynice, ib. -Antigone, fille d'Eurytion, épouse Pélée, I, 365. — Antiléon, fils d'Hercules et de Procris, I, 233. — Antiloque, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71; père de Pæon, II, 139; l'un des prétendans d'Hélène, I, 341. — Antimachus, fils d'Hercules et de Nicippe, I, 235. — Antimaque, fille d'Amphidamas et femme d'Eurysthée, I, 325. — Antimènes, fils de Nélée et de Phare, II, 136. - Antinoé, fille de Pélias, II, 140; coupe son père par morceaux, I, 109. - Antiochès, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57; Antiochus, fils de Ptérélas, I, 153. — Antiochus, fils d'Hercules et de Médie, donne son nom à une tribu d'Athènes, II, 338.

Antiope, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Antiope, fille de Nyctée, a commerce avec Jupiter, et épouse Epopée, I, 281; enfans qu'elle eut de Jupiter, 329; elle éprouve de mauvais traitemens et est délivrée par ses fils, 281, II, 379; elle erre par toute la Grèce, II, 382; elle épouse Phocus, fils d'Ornytion, ibid. — Antiope, Amazone, II, 273. -Antiope, fille de Pylon, femme d'Eurytus, II, 326. -Antiphéra, dont Ino fut jalouse, II, 123.—Antiphus, fils de Myrınidon et de Pisidice, I, 43.—Antiphus, fils d'Hercules et de Laothoé, I, 233. — Antiphus, fils de Priam et d'Hécube, I, 357. - Antissa. La tête d'Orphée y est enterrée, II, 34.

Acedé, l'une des Muses filles de Jupiter et de Plousia, II, 27; ou d'Uranus et de la Terre, 28.

Aones, peuples qui habitoient Thèbes avant l'arrivée de Cadmus, II, 361.

Apaturie, surnom de Vénus; son origine, II, 68.

Apémosyne, fille de Catrée, I, 257; violée par Mercure, et tuée par son frère. 259.

Apharée, fils de Périérès et de Gorgophone, I,67, 333; ses enfans, ibid. - Aphesius, surnom de Jupiter, II, 88, - Aphidas, fils d'Arcas, I, 323; père de Sthénébée, ibid., II, 221. - Aphidnes, ville de l'Attique, confondue avec Aphidne, ville de la Laconie, II, 440. -Apia, nom du Péloponnese, I, 115. — Apidan (l'), fleuve, II, 93. — Apis, fils d'Apollon, II, 196. —Apis, fils de Jason tué par Ætolus, II, 101; confondu par Apollodóre avec Apis fils de Phoronée, I. 45, II, 101.—Apis, fils de Phoronée, I, 115; règne sur le Péloponnèse, lui donne son nom et devient un tyran, ibid., II, 196; tué par Thelxion et Thelchines, I, 115, II, 197; cède ses Etats à Ægialéus son frère, et va en Ægypte, II, 197; adoré sous le nom de Sarapis, I, 117. — Apis, fils de Telchin, II, 196.

Apollon, fils de Jupiter et de Latone, I, 19; apprend de Pan l'art de la divination, ibid.; tue Python, et s'empare de l'oracle de Delphes, ibid.; il tue Tityus, I, 19, 21; il est vainqueur de Marsyas et il l'écorche, I, 21, 11, 48,

49 ; donne des flèches à Hercules, I, 167; sert chez Admète, 79, 337; pourquoi, II, 149, 150; lui donne un char attelė d'un lion et d'un sanglier, I, 79; il bâtit avec Neptune les murs de Pergaine, I, 191; garde les troupeaux de Laomédon, II, 273; en vient aux mains avec Hercules , I , 211 , II , 299; tue les fils de Niobé, I, 283; donne à Mercure ses bœufs en échange de la lyre, I, 333; lui donne une baguette d'or ; lui apprend l'art de la divination, ibid.; tue les Cyclopes, I, 337; il aune Hyacinthe, 15, 333; il le tue involontairement, 333; il aime Hyménée fils de Magnès, II, 37; il aime Cassandre, et lui apprend l'art de la divination, I, 357; il lui ôte le talent de persuader, ibid., II, 360; il veut épouser Marpesse, I, 47; il veut l'enlever, à Idas, 49; il a de Thalie les Corybantes, 17; il a d'Arsinoé Æsculape, 335; et Eriopis, II, 425; il a Æsculape de Coronis, I, 335, II, 425; il tue Coronis, I, 335; fils qu'il a de Phthia, 45; d'Arie, 253; d'Æthuse, I, 329, II, 423; il fut père d'Idmon, II, 167; de Mopsus, 169; enlève Cyrène, 366; où il la transporte, 367; enfans qu'il en a, ibid. — Apollon Amycléen (temple d'), II, 150. — Apollon famboyant (l'autel d'), I, 105. — Apollonia, temple que ses fils lui élevèrent, II, 255. — Apollonide, l'une des Muses, fille d'Apollon, II, 27.

Arabie (Hercules passe en), I, 203. — Aræthyree, fille d'Arans, mère de Phlias, II, 160. — Arans, père d'Aræthyrée, II, 160. — Arbélus, fils d'Ægyptus et d'Héphæstine, épouse Oime, I, 129.

Arcadie (royaume d'), fondé par Pélasgus, II, 491; par Lycaon, I, 319; suite des rois de ce pays, II, 490. -Arcadiens (les) secourent Hercules marchant contre Œchalie, I, 229. — Arcas, fils de Jupiter et de Callisto, I, 323; élevé par Maia, 321; sacrifié par Lycaon, II, 415, 415; ses enfans, I, 321; apprend de Triptolème l'art de faire croître le blé, 11, 64.—Arcésilas, père de Mèlas, II, 294. — Archander, fils d'Achæus, épouse Screa, II, 213; le même que le fils de Phthius, 87. - Arche bates, bates, fils de Lycaon, I, 319. - Arché, l'une des Muses, fille de Jupiter et de Plousia , II , 27. — Archédice , l'une des Danaides, II, 209. -Archédicus, fils d'Hercules et d'Eurypyle, I, 233. -Archélaus, fils d'Ægyptus, épouse Anaxibie, I, 127. -Archélaüs, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153. — Archémachus, fils d'Hercules et de Patro, I, 233. - Archémachus, fils de Priam, I, 359. — Archémore, surnom d'Opheltès, I, 79, 297, II, 148. — Architeles, fils d'Achæus, épouse Automaté, II, 213; le même que le fils de Phthius, II, 87. — Architélés, père d'Eunomus, I, 225. — Arcisius, père de Laërtes, I, 83.

Ardée, ville d'Italie, II, 237.

Aréius ou Arêtus, fils de Bias, II, 147; l'un des Argonautes, 165. — Arène, fille d'Œbalus, femme d'Apharée, I, 333. — Aréopage (l') absout Mars, I, 377; condamne Céphale à l'exil, 571; condamne Dædale à l'exil, 403. — Arestor, père d'Argus aux cent yeux, I, 117, II, 153. — Arété, femme d'Alcinous, I, 105; donne

douze filles à Médée, 107 — Aréthuse, l'une des Hespérides, I, 199. — Aréthuse (lanymphe) apprend à Cérès l'enlèvement de Proserpine, II, 58. — Arétus, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71.

Argelé, l'une des feinines d'Hercules, I, 233. — Argès, Cyclope, I, 3. — Argie, fille d'Adraste et d'Amphithée, I, 79; épouse Polynice, 293. - Argie, fille d'Autésion, femme d'Aristodème, I, 241. -Argiens (les) font la guerre aux Thébains, I, 295 et suiv.; laissés sans sépulture, 307; prennent Thèbes avec les Epigones, I, 311; se soumettent aux Doriens, II, 496. — Argiope, fille du Nil, épouse d'Agénor, II, 346. — Argiope, nymphe, mère de Thamyris, I, 15, II, 36. — Argiphontes, surnom de Mercure, I, 119. – Argius, fils d'Ægyptus, épouse Evippé, I, 127. — Argius, fils de Licymnius. Hercules lui donne la sépulture, I, 229, II, 314. — Argolide (fontaine dans l'), II, 22; on dit que Proserpine fut enlevée dans ce pays, 57; Junon y avoit un temple célèbre, II, 273. — Argonautes; leurs noms, I,

83 et suiv., II, 153 et suiv.; ceux qu'Apollodore re nomine point, II, 16s, 163; sont reçus par les femmes de Lemnos, I, 85, II, 170; abordent dans le pays des Dolions, I, 87; en partent, y reviennent, leur livrent combat sans les connoître, et tuent Cyzicus, I, 87, II, 172; abordent dans la Mysie: y laissent Heroules, Hylas et Polypheme, I, 87; abordent dans le pays des Bébryces, 89; les défont, gi; arrivent chez Phinee, ibid.; passent à travers les Roches Symplegades, I, 75, II, 181; abordent dans le pays des Mariandyniens, I, 97; arrivent à l'embouchure du Phase, ibid.; partent pendant la nuit, I, 101, .II , 183; sont attaqués par Æétès, et le repoussent, II, 185; arrivent vers l'Eridan, vers les îles Absyrtides; côtoient le pays des Celtes et la Libye, I, 103; abordent à Æea, ibid.; passent auprès des Sirènes, ibid.; atrivent a Corcyre, I, 105; élèvent un autel à Apollon, ibid.; arrivent à l'île de Crète, I, 107; abordent à Ægine, combat avec les habitans. (I, 109; arrivent à Iolcos,

ibid.; vont à l'Isthme, consacrer leur vaisseau à Neptune, ibid. — Argos (le vaisseau ), I, 83; origine de son nom, II, 153; parle aux Argonantes, I, 103; se plaint du poids d'Hercules, II, 174; consacré à Neptune, I, 109. - Argos ( le royaume d'), ·fondé par Inachus, I, 115; ou par Phoronée, II, 194; suite de ses souverains, II, 400; divisé en deux, I, 133; l'une de ces portions divisée en trois, I, 135, II, 223 et suiv.; échoit en partage à Téménus, I, 241. — Argos (la ville d') protégée par Junon, II, 211. - Argos l'Amphilochien, par qui fondé, I, .317, II, 410. — Argos le Pélasgique, ville de la Thessalie, II, 94. — Argos, nom du Péloponnèse, I, 117. — Argus, fils d'Arestor, II, 153. — Argus, père d'Argus Panoptès, I, 119. — Argus, fils de Jupiter et de Niobé, I , 117 ; ou d'Apis , II , 198 ; succède à Phoronée, I, 117; a d'Bvadné quatre enfans, ibid.; donne son nom au Paloponnèse, I, 117. - Argus, fils de Mégapenthès, II, 396, 307. — Argus Panoptès, fils d'Agénor, I, 117; autres opinions sur son père, I, 119, II, 205; couvert d'yeux, I, 107, II, 200, 201; tue un taureau, un satyre et Echidne, I, 117; tue les meurtriers d'Apis, ibid.; Junon lui confie la garde d'Io, I, 119, II, 201; il est tué par Mercure, I, 119. - Argus, fils de Phrixus, I, 63; construit le vaisseau Argos, 83; est de l'expédition des Argonautes, 85, II, 168. - Argus, chien d'Acteon, I, 273. - Argynnus, fils de Pisidice, II, 126. - Argyphie, femme d'Ægyptus, I, 125. Ariane, fille de Minos,

I, 253. - Aridaus, voyez Cloodseus. - Arie, fille de Cléochus, mère de Milatus, I, 453. — Arion, cheval d'Adraste, I, 305; provenu de Cérès et de Neptune, ibid., II, 404.—Arisbe, fille de Mérops, et semme de Priam, puis d'Hyrtacus, I, 355, II, 448. — Arisbė, fille de Teucer femme de Dardanus, II, 445. — Aristée, fils d'Apollon et de Cyrène, II, 125, 366; élevé par des Nymphes, 367; épouse Autonoé fille de Cadmus, I. 267; en a Actæon, 271; va dans l'ile de Sardaigne, II, 367; va dans l'île de Céos, y élèxe un temple à Jupiter pluvieux,

ibid.; ses fils, II, 368; autres Aristee, ibid. —Aristodeme, fils d'Aristomaque, II, 340; tué par la foudre, I,241; ou par Apollon, II, 343; ou par les fils de Pylades, ibid.; sa femme et ses fils, I, 241.-Aristodeme, fille de Priam, I, 350. - Aristomaque, fils de Talaus, I,77; père d'Hippomedon, I, 205. - Aristomaque, fils de Cléodæus et petit-fils d'Hyllus, II, 359, 340; ses enfans, ibid.; consulte l'Oracle de Delphes, II, 341; tente d'entrer dans le Péloponuèse; est tué dans un combat, 339, 341. — Aristophon; son tableau, II, 1II.

Armais; le même que Damais, II, 207. — Arménium, ville de Thessalie, II, 164. — Arménus ou Arménius, Argonaute, I, 165.

Arnæus, père de Mégamède, I, 163. — Arné, fille d'Æole, a de Neptune Bœotus, II, 94.

Aroé, ville, II, 215.

Arrhétus, fils de Priam, I, 359. — Arsinoé, fille de Leucippe, a d'Apollon Æsculape, I, 335. — Arsinoé, fille de Phégée, épouse Alcmeon, I, 311; reproche sa mort à ses frères; est livrée

à Agapénor, 313. — Arsinoé, mère de Thamyris, II, 36.—Artémisium (le mont), I, 175.

Ascalaphe, fils de l'Achéron et de Gorgyre, I, 27; rend temoignage contre Proserpine, ibid.; en est puni par Cérès, ibid. ; délivré par Hercules, I, 207; changé en Hibou, I, 209, II, 64. — Ascalaphe, fils de Mars, l'un des Argonautes, I, 85; commandoit les Orchoméniens au siège de Troie, II, 161; l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. — Ascanius, fils de Priam, I, 359. - Asclépiades, premier nom de Bellérophon, II, 226. — Ascra, ville de la Bœotie, II, 07. —Aséléna, montagne auprès de Trachine, II, 100.

Asie, l'une des Océanides, I, 9; enfans qu'elle eut de Japet, *ibid.* — Asie, fille de l'Océan et de Pompholygé, II, 206. — Asie (Hercules traverse l'), I, 201.

Asope (fleuve), fils de l'Océan et de Téthys, I, 359; autres opinions sur sa naissance, 361; épouse Mérope, ibid.; enfans qu'il a d'elle, ibid., II, 450; cherche sa fille Ægine, I, 65, 361; foudroyé par Jupiter,

ibid.; père d'Ismène, I, 119; de Salamine, 363; de Rhode, II, 54 ; est la limite du royaume d'Æole, II, 93. — Asope, l'une des Muses, filles de Pierus et de Pimpleis, II, 28. — Asopis, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. - Aspondus, fils de Phinée, II, 178. — Assaracus, fils de Tros et de Callirrhoé, I, 349; sa femme et ses enfans, ibid. - Astacus, I, 303, II, 403; ses fils signalent leur valeur devant Thèbes, I, 303. — Astérie, fille de Cœus et de Phœbé, I, 9; femme de Persés, 11; mère d'Hécate, ibid., II, 18; se change en caille pour se dérober à Jupiter, I, 19; Jupiter en jouit, II, 18, 40; elle fut mère d'un Hercules , II, 40; changee en ile, I, 19, II, 40. — Astérie, fille de Coronus, mère d'Idmon, II, 167. - Astérie, fille de Danaŭs, épouse Chaitus, I, 127. - Astérion, roi de Crète, I, 251; fils de Tectamus ou Tectaphus, II, 91, 349; épouse Europe, et élève les enfans qu'elle eut de Jupiter, I, 251. - Astérius, ou plutôt Astérion, Argonaute, fils de Cométès, I, 85, II, 162. — Astérius, père de Crété, I, 255

- Astérius, nom du Minotaure, I, 255. — Astérius, fils de Nélée et de Chloris, I, 69; ou de Pharé, II, 135. — Astérius de Pallène, Argonaute, II, 164, 165. — Astérodie (voyez Astéropée), mère de Crissus, II, 130. — Astérodie, femme d'Endymion, II, 101. — Astérope, fille de Cébren, épouse d'Æsaque, I, 355. — Astéropée, fille de Déion et de Diomédé, I, 65; la même qu'Astérodie, II, 130. — Astéropée, fille de Pélias, II, 140; coupe son pere par morceaux, I, 109.

Astræus, fils de Crius et d'Eurybie, I, 9; père des Vents et des Astres, II. -Astres (les), fils de l'Aurore et d'Astræus, I, 11. - Astyanax, fils d'Hercules et d'Epilais, I, 233. — Astybie, fils d'Hercules et de Calamétis, I, 233. —Astycratic, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Astydamie, fille de Phorbas, II, 267; mère de Caucon, ibid.; réconcilie Hercules avec Léprée, ibid. - Astydamie, fille d'Amyntor, a d'Hercules Ctésippus, I, 235, II, 325; mère de Tlépolème, II, 317. — Astydamie, femme d'Acaste; est amoureuse de Pélée, I, 367; l'accuse d'avoir voulu la séduire ibid.; tuée par lui, I, 371.—Astygonus, fils de Priam, I, 357. — Astynomé, eut de Mars Calydon, II, 102. — Astynoüs, fils de Phaéton, et père de Sandacus, I, 377. — Astyoché, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Astyoché, fille de Laomedon, I, 353. — Astyoché, fille de Phylas, aimée d'Hercules, I, 225; eut de lui Tlépolème, 235. — Astyoché, fille du fleuve Simoïs, épouse d'Erichthonius, et mère de Tros, I, 349. -Astypalée, mère d'Ancée de Samos, II, 111, 164; est fille de Phœnix et de Périmède ou de Téléphé, II, 164, 348. — Astypalėe, mėre d'Eurypyle roi de Cos, I, 217.

Atabyrien, surnom de Jupiter, I, 25g. — Atabyrius (le mont), I, 25g. — Atalante, fille d'Iasus et de Clymène, I, 325; ou de Maenale, I, 327; exposée, et nourrie par une ourse, I, 325; son éducation, ibid.; II, 410; tue les centaures Rhoecus et Hylæus, I, 325; va à la chasse du sanglier de Calydon, ibid.; le blesse la première, I, 53. Méléagre

est amoureux d'elle, ibid.; en a un enfant, II, 421; elle lutte avec Pélée, I, 325; désie ses amans à la course, I, 327, II, 420 ( voyez l'article suivant); épouse Milauion, 1,327, II, 420; changée en lionne, I, 327, II, 420, 421; nom de sa chienne, II, 109. - Atalante, fille de Schoénée, I, 53; confondue par Apollodore avec la fille d'Iasus, II, 420; l'un des Argonautes, I 85, II, 156; cpouse Hippomènes, I, 327, II, 420. - Atas, fils de Priam, I, 357.

Até, colline où Ilus bâtit Ilion, I, 351.—Até (déesse), précipitée du ciel, II, 447.

Athamantie, état fondé par Athamas, I, 65, II, 125. - Athamantium, plaine de la Bœotie, II, 124. — Athamas, fils d'Æole, I, 43, II, 95; roi de la Bœotie, I, 61; épouse Néphélé, ibid., II., 117, 118; enfans qu'il en a, ibid.; épouse Ino, I, 61, 267; enfans qu'il en a, I, 61; élève Bacchus, I, 269, II, 122. Junon irritée le rend furieux; il tue un de ses fils, et poursuit Ino, I, 63, 269, II, 122; il épouse Thèmisto, I, 65, II, 123, 125; enfans qu'il en a, ibid.; est

chassé de la Bœotie, I, 63; fonde un état, I, 65, II, 124; on veut le sacrifier, II, 124, 125. - Athènes tire son nom de Minerve, I, 377; Deucalion s'y retire, II, 82; assiégée par Minos, I, 401; par Caster et Pollux, I, 341.-Atheniens (les) prennent Thèbes, I, 307, II, 404, 405; refusent de livrer les Heraclides, et font la guerre à Eurysthée , I , 237 , II , 333; le font prisonnier, II, 334; font la guerre aux Eleusiniens, I, 395; ils sacrifient les filles d'Hyacinthe, I, 401, II, 486; envoient sept garçons et sept filles au Minotaure, I, 403; donnent retraite aux Ioniene, II, 497; vont avec eux en Asie, ibid.; prennent le nom d'Ioniens, II, 498; donnent retraite à des Pélasges, 499, 506; nominés Pélasges Cramiens, 465,

Atlantée, hamadriade, mère de quelques Danaides, I, 127. — Atlantes (le pays des), II, 9.—Atlantus, Cercope, II, 301. — Atlas, fils de Japet et d'Asie, I, 9; roi dans l'Arcadie, II, 72, 442; ses filles, I, 329, II, 421; porte le ciel sur ses épaules, I, 9, 203; va cueillir pour

Hercules les pommes d'or des Hespérides, I, 203, II, 290. — Atlas (l'), dans le pays des Hyperboréens, I, 199.

Atrax, fils du fleuve Pénée et de Bura; père de Cænée, II, 154, 155. — Atrée, fils de Pélops, I, 155; est mandé par Sthénélus, qui lui donne Midée, 157; père de Ménélas, I, 343; de Placie, I, 353, II, 447; succède aux droits d'Eurysthée, II, 242.—Atromus, fils d'Hercules et de Stratonice, I, 233. — Atropos, l'une des Parques, I, 13.

Atthis, fille de Cranaus, I, 381; mère d'Erichthonius, ibid.; donne son nom à l'Attique, ibid. - Attique, nominée d'abord Acté, ensuite Cécropie, I, 373; dispute à son sujet entre Neptune et Minerve, ibid., II, 466; origine du nom Attique, I, 381; submergee par Neptune, I, 377; ne formoit dans l'origine qu'un seul état avec la Bœotie, II, 466. — Atymnius, fils de Jupiter et de Cassiépée, aimé de Sarpédon, I, 253, II, 352.

Augé, l'une des Heures, II, 24. — Augé, fille d'A- léus, I, 223, 323; prêtresse de Minerve, 323; séduite par Hercules, I, 223, 323, II, 416; en a Télèphe, ibid.; l'expose, ibid.; accouche dans le temple de Minerve, II, 416; 417; dans le pays de Tégée, II, 418; accouche sur le mont Parthénius, II, 416; livrée par son père à Nauplius pour la vendre, I, 223, II, 416; enfermée avec son fils duns un coffre, et jetée à la mer, II, 417; epouse Teuthras, I, 223, II, 417; mariée avec son fils, II, 418; veut le tuer, ibid.; le reconnoit, ibid. — Aulis, patrie de Sylée, I, 213. - Aura, chienne d'Atalante, II, 108. —Aurore (l'), fille d'Hypérion et de Thia, I, q; ou d'Euryphaesse, II, 17; enfans qu'elle a d'Astræus, I, 19; amoureuse d'Orion, l'enlève, I, 23, II, 52; accorde ses faveurs a Mars, I, 23; enlève Céphale, I, 65, en a Tithon, ibid., ou Phaethon, II, 467; enlève Tithon, I, 353; fils qu'elle en a , ibid. ; obtient pour Tithon l'immortalité, II, 448; le change en Cigale, ibid. - Autels dressés par Hercules à Pélops et aux

douze Dieux, I, 219; à Jupiter Cénéen, 229, 231. — Autels dressés par les Héraclides à Jupiter Patrous, I, 243. — Autésion, père d'Argie, I, 241. - Autolycus, fils de Mercure, I, 83; enseigne la lutte à Hercules, I, 161; vole des bœufs, I, 209; frère de mère de Philammon, II, 35; Argonaute , I , 83 ; erreur d'Apollodore a ce sujet, II, 156. — Autolycus, Argonaute, fils de Déimachus, II, 156, 166. - Autolycus, père de Polyméde, I, 81.—Automaté, fille de Danaüs, épouse un fils d'Ægyptus, I, 125, ou Architeles, fils d'Achæus, II, 213. — Automéduse, fille d'Alcathous, I, 167.—
Autouchus, fils d'Apollon et
de Cyrène, II, 367.—Autonoé, Néréide, I, 13.—
Autonoé, fille de Danaus et
de Polyxo, I, 127.—Autonoé, fille de Pirée, eut
d'Hercules Palæmon, I, 235.
— Autonoé, fille de Cadmus, épouse Aristée, I, 267.
— Auxo, l'une des Grâces
chez les Athèniens, II, 26.

Aventinus, fils d'Hercules et de Rhéa, II, 332.

Azan. Jeux funèbres qui se célébrèrent à sa mort, II, 101. — Azan épouse Hippolyte, fille de Dexamène, II, 270. — Azeus, père d'Actor, II, 128. — Azon, fils d'Hercules, II, 331.

## BA

Babys, frère de Marsyas, II, 46. — Bacchantes prises par Lycurgue, comment délivrées, I, 275. — Bacchus, fils de Jupiter et de Sémélé, I, 263, II, 370, 371; enfermé par Jupiter dans sa cuisse, I, 269; Mercure le porte à Athamas, ibid.; ses nourrices, II, 371; élevé à Corcyre par Macris, 188; changé en chevreau, I, 271; Mercure le porte aux Nyinphes

du mont Nysa, ibid.; rendu furieux par Junon, I, 273; parcourt divers pays, est purifié par Rhéa, ibid.; est chassé de la Thrace par Lycurgue, I, 275, II, 373; se réfugie auprès de Thétis, ib.; punit Lycurgue, ib.; parcourt la Thrace et l'Inde, ibid.; il va à Thèbes, ce qu'il fait aux femmes de cette ville, ibid.; il fait déchirer Penthée par sa mère,

I, 277; il va à Argos, et y rend les femmes furieuses, tbid.; il y est vaincu par Persée, II, 375; il s'embarque pour Naxos, change en dauphins des corsaires Tyrrhéniens, I, 277; il descend aux enfers pour y chercher sa mère, *ibid.*, II, 375; monte au ciel avec elle, I, 277; il donne la vigne à Œnée, I, 49; est amoureux d'Althée, II, 107; en a Déjanire, I, 49; donne la vigne à Icarius, I, 385; séduit Erigone, II, 476; contribue à la défaite des Géans, II, 66; tue Eurytus, I, 31, et Rhoetus, II, 67; est père de Phanus et de Staphylus, I, 85, II, 160. - Bacchus, fils de Jupiter et de Cérès, II, 369, 380; fils de Jupiter et de Proserpine, II, 369; déchiré par les Titans, ibid.; enterré sur le Parnasse ibid. et 375. — Balius, cheval immortel donné à Pélée par Neptune, I, 371. — Bas-reliefs représentant le mariage d'Alcinène et de Rhadamanthe dans les Champs-Elysées, II, 255.— Bassarides (les ) déchirent Orphée, II, 33. — Batie, naïade, eut d'Œbalus trois fils, I, 339. — Baton, ou Elatton, écuyer d'Amphiaraus, I, 305.

Baubo fait rire Cérès par ses gestes, II, 59, 60, 61; elle étoit femme de Dysaulès, et avoit été la nourrice de Cérès, 62. — Baudrier (le) d'Hippolyte donné à Eurysthée par Hercules, I, 187.

Bébryces (les Argonautes abordent chez les ), I, 89, II, 175; Hercules marche contre les Bébryces, I, 189. - Bébrycie (la), II, 214. - Belier (le) à toison d'or porte Phrixus et Helle, I, 61, II, 118; sacrifié par Phrixus, I, 63. Il étoit né de Neptune et de Théophane, II, 120. — Bellérophon, fils de Glaucus, I, 157, ou de Neptune, II, 226; nomné d'abord Asclépiades; tue Bellérus, ibid.; tue son frère, et s'enfuit vers Prœtus, I, 137; Sthénébéele calomnie, ibid.; il porte à Jobates une lettre de Prœtus, ibid.; il dompte Pégase, II, 230; il tue la Chimère, I, 139, II, 231; il défait les Solymes et les Amazones, I, 139; il tue cinquante Lyciens, ibid.; il succède à Jobates, ibid.; il épouse la fille d'Amisodare, II, 230; il précipite Sthénébée dans la mer, II,

231; il veut monter au ciel, et Pégase le précipite dans les Champs Aléens, ibid.; il devient aveugle, et périt misérable, ibid.; ses enfans, II, 232. - Bellerus, roi de Corinthe, tué par Bellérophon, II, 226.—Bélus, fils de Neptune et de Lybie, et roi d'Ægypte, I, 123; épouse Anchinoe, ibid.; ses fils, ibid. - Benthesicyme, fille de Neptune et d'Amphitrite, élève Eumolpe, I, 393. — Bergius, le même que Dercynus, II, 281.

Bias, tué par Pylas son frère, I, 395.—Bias, fils d'Amythaon, I, 71; recherche en mariage Péro, I, 73; l'obtient par le moyen de Mélainpe son frère, I, 77, II, 145; enfans qu'il a d'elle, I, 77, II, 147, 165, 168, 170; Mėlampe lui fait avoir le tiers du royaume d'Argos, I, 77, 135, II, 225; il épouse une fille de Prœtus, I, 135, II, 226. — Bias, père d'Anaxibie, I, 71, II, 140. — Bias, fils de Priam, I, 357. - Biche Cerinyte (la), voy. Cerinyte. — Bisaltes (les) chassés de leur pays, II, 275. - Bistoniens (les), peuple de Thrace, vaincus par Hercules, I, 185. — Bithynis, mère d'Amycus, I, 89; nymphe Méliade, II, 174.

Bodone, ancien nom de Dodone, II, 80. — Bœotie (la). Halinus s'y établit, II, 128. - Boeotus, fils de Neptune et d'Arné, II, 94. -Bœufs de Phylacus, enlevés par Mélampe, I, 73, 75. — Bœufs d'Electryon. Combat à ce sujet, I, 155.—Bœufs de Géryon emmenés par Hercules, I, 193; mis dans sa coupe, 195; sacrifiés à Junon par Eurysthée, 197. Bœuss du Soleil enlevés par Alcyonee, I, 29. Boeufs que gardoit Apollon enlevés par Mercure, I, 331. -Bœum, ville de la Dryopide , II , 92. — Bolya , l'une des femmes d'Hercules, II, 233. — Borée enlève Orithye, I, 391; en a Zétès et Calaïs, I, 391; et Cleopatre femme de Phinée, II, 177; est père de Lycurgue et de Butés, II, 98; prive Phinée de la vue, I, 91, II, 178; l'enlève, II, 180; jette Hercules sur l'île de Cos, 481. — Borės, chien d'Actæon, I, 273. - Borus, fils de Penthilus, II, 137, et père d'Andropompus, 138. - Borus, fils de Périérès, épouse Polydore, fille de Pélée, I, 365, 369. — Borysthénis, l'une des Muses, fille d'Apollon, II, 27. — Bosphore de Thrace, I, 121. — Boucliers, par qui inventés, I, 131.

Bræsia, fille de Cinyre et de Métharmé, I, 379. — Brentus, fils d'Hercules, II, 331. - Brétannus, père de Celtina, II, 332. — Brettus, fils d'Hercules et de Balettia, II, 331. - Briarée, fils d'Uranus et de la Terre, I, 3, II, 5; épouse Gymopolie, II, 6; son tombeau, ib. - Bromius, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127.— Brontes, Cyclope, I, 3.— Bryce, fille de Danaus et de Polyxo, I, 129, II, 214.

Bucolion, fils de Lycaon, I, 519. — Bucolion, fils de Laomédon et de la nymphe Calybé, I, 353. — Bucolus, fils d'Hercules et de Marsé, I, 235. — Bucolus, fils d'Hippocoon, I, 33g. — Bulée, fils d'Hercules et d'Eleuchie, I, 235. — Bunus, fils de Mercure et d'Alcidamie, II, 183. — Bura, mère d'Atrax, II, 155. - Bura, ville de l'Achaïe, II, 269. - Busiris, fils d'Ægyptus, épouse l'une des Danaides, I, 125. -Busiris, roi d'Ægypte, fils de Neptune et de Lysianasse, tué par Hercules, I, 201; diverses opinions sur son origine, II, 286. - Butés, fils de Borée, II, 98. — Butès, Argonaute, fils de Téléon, I, 85, ou de Téléonte et de Zeuxippe, II, 159; se jette dans la mer, et est enlevé par Vénus, I, 103; père d'Eryx, II, 283. — Butes, fils de Pandion et de Zeuxippe, I, 387; est grandprêtre de Minerve et de Neptune Ericlithonius, 389; épouse Chthonie, ibid.—Bysalte, père de Théophane, II, 120.

## CA

Cacus, fils de Vulcain, tué par Hercules, II, 282. — Cadix; où cette ville fut bâtie, II, 275. — Cadmée. Les dieux y viennent pour assister aux noces de Cadmus, I, 267. — Cadinéens, surnoin des Thébains, II, 92. — Cadinus, fils d'Agénor et de Téléphasse, I, 249, ou d'Argiope, II, 347, 348; cherche Europe, s'établik

dans la Thrace, I, 251; y fait exploiter les mines du mont Pangée, II, 360; se rend à Delphes, I, 265; à quelle époque, II, 360; oracle qui lui est rendu, I, 265, II, 360, 361; suit une vache qui le conduit dans la Bœotie, I, 265; tue un Dragon, ibid., II, 362; sème ses dents, ibid.; comment il se défait des Spartes, I, 267; sert Mars un an pour expier ce meurtre, ibid., II, 364; épouse Harmonie, ibid., 375; les Dieux assistent à ses noces, I, 267, II. 366; présens qu'ils lui font, ibid.; enfans qu'il a d'Harmonie, I, 268; il introduit le culte de Bacchus dans la Grèce, II, 371; il quitte Thébés avec Harmonie, se retire dans le pays des Enchéléens, I, 279; les commande et leur fait remporter la victoire sur les Illyriens, ibid.; règne sur ces derniers, ibid.; a un fils nommé Illyrius, ibid.; chassé de Thèbes par Amphion et Zéthus, II, 376; emporté par Agavė, ibid.; changė en serpent avec sa femme, I, 279; pour quelle raison, II, 377; placé aux champs Elysées, I, 279, II, 377; il

apporte les lettres de la Phénicie, II, 3o. — Cænée, fils d'Atrax roi des Lapithes, II, 154; père de Coronus, ibid.; tué par les Centaures, II, 155; confondu par Ovide avec le suivant, II, 154. — Cænée, fils d'Elatus, II, 155; frère d'Ischys, I, 335, II, 428; pere de Clymėnus, II, 155; se tue lui-même, ibid. - Cærus, cheval d'Adraste, II, 404. — Calaïs, fils de Borée et d'Orithye, I, 3q1; l'un des Argonautes, 83; est aimé par Orphée, II, 34; poursuit les Harpyes, I, 93, II, 180; est tue par Hercules, I, 371, II, 481. — Calamétis, l'une des semmes d'Hercules , I , 233. — Calchas prédit que Troie ne peut être prise sans Achilles, 373. — Calé, l'une des trois Grâces, II, 402; don qu'elle sait à Tirésias, ibid. - Caliande, nymphe, eut douze fils d'Ægyptus, 127. — Callias, fils de Téménus, fait tuer son père, I, 245. — Callicarpus, fils d'Aristee, II, 368. - Callichore (le puits) à Eleusis, I, 25, II, 58. — Callidice, fille de Danaus et de Crino. épouse Pandion, I, 129. —

Callinice, surnom d'Hercules, I, 215.—Calliope, l'une des Muses, mère de Linus et d'Orphée, I, 13; sa décision sur Adonis, II, 34; mère d'Hyménée, 37. — Callirrhoé, fille de l'Achélous, épouse Alcinæon, I, 313; demande le Collier et le manteau d'Harmonie, ib.; a commerce avec Jupiter, I, 315; obtient de lui que ses enfans deviennent surle-champ assez grands pour venger leur père, ibid. -Callirrhoé, fille de l'Océan, mère de Géryon, I, 193. - Callirrhoé, fille du fleuve Scamandre, et épouse de Tros, I, 349. — Callisto, fille de Lycaon, de Nyctée ou de Cétée, I, 321, II, 414; compagne de Diane, I, 321; violee par Jupiter, ibid.; changée en ourse par lui, ibid., ou par Diane, II, 414; mère d'Arcas, I, 321, II, 414; tuée à coups de flèches par Diane, ibid.; placée dans les Astres, I, 323, II, 415. — Callithya, première prêtresse de Junon : peut être la même qu'Io, II, 204. — Calybé, nymphe, mère de Bucolion, I, 353. — Calyce, fille d'Æole et d'Enarète, I, 43; fem-

me d'Aëthlius et mère d'Endymion, 45. — Calyré, fille de Danaüs, II, 213. — Calydon, fils d'Ætolus et de Pronoé, I, 47, ou d'Endymion, II, 102 — Calydon, fils de Mars et d'Astynomé, changé en rocher pour avoir vu Diane au bain, II, 102. - Calydon, fils de Thestius, II, 102. — Calydon (le pays de), II, 94. — Calydon ( sanglier de ), I, 51. - Calydoniens (les); guerre entre eux et les Curètes, I, 55. — Calypso, Néréide, I, 11; fille de l'Océan, suivant Hésiode, et d'Atlas, suivant Homère, II, 19. — Camirus, fils du Soleil, II, 17.-Campé, gardienne des Titans, I, 7. — Canacé, fille d'Æole et d'Enarète, I, 43; enfans qu'elle eut de Neptune, ibid. — Cancre (un) mord au pied Hercules, qui le tue, I, 173. — Candale, fils du Soleil et de Rhode, II, 54. — Candolus, Cercope, II, 301. — Canéthus, fils d'Abas, II, 165. - Canéthus, fils de Lycaon, I, 319. - Canthus, Argonaute, fils de Canéthus, II, 165.

Capanée, fils d'Hipponous, l'un des sept chess contre Thèbes, I, 295; soudroyé par Jupiter, 303; ressuscité par Esculape, 337; diverses opinions sur sa naissance, II, 396, 397. — Capharées (roches); les Grecs, au retour du siège de Troyes, font naufrage contre, II, 217.-Capys, fils d'Assaracus et d'Hiéromnémé, et père d'Anchise, I, 349. — Car, fils de Phoronée, II, 197. — Carmanor (le fleuve) prend le nom d'Haliacmon, II, 21. - Carnus Ætolien, II, 341, ou Acarnanien, II, 344; on donnoit ce nom à un spectre d'Apollon, ibid.; tue par Hippotes, II, 341, 344. — Carnien, surnom d'Apollon, II, 342. — Carpô, déesse, II, 26. — Cartéron, fils de Lycaon, I,

Casius, montagne de Syrie, I, 33. — Casque (le) de Pluton rendoit invisible, I, 143, II, 238. — Cassandre, fille de Priam et d'Hécube, I, 357. Apollon amoureux d'elle, lui apprend l'art de la divination, I, 357; lui ôte le don de persuader, ibid., II, 360; elle avoit reçu l'art de la divination dans le temple d'Apollon Thymbræen, II, 142. — Cassièpée, fille d'Arabus, II,

176.—Cassiépée, mère d'Atymnius, I, 253. — Cassiepée, femme de Céphée roi d'Æthiopie, I, 145; se vante de l'emporter sur les Néréides pour la beauté, 147; vengeance qu'en tire Neptune, ibid.; mère d'Andromède, ibid. — Castor, sils d'Hippalus, enseigne à Hercules à combattre armé de toutes pièces, I, 161, II, 250. - Castor, fils de Jupiter, ou de Tyndare et de Léda, I, 51, 341; va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 51; est l'un des Argonautes, 83; enlève les bœufs d'Apharée, I, 347, II, 438; ses enfans, I, 345, II, 437; épouse Hilaire, I, 345; est tué par Idas, et partage l'immortalité avec Pollux, 347, II, 439, 440.

Catrée, fils de Minos et de Pasiphaé, I, 253; ses enfans, 257; oracle qui lui apprend qu'il mourra de la main d'un de ses enfans, ib. Il donne à Nauplius, pour les vendre, Aérope et Clymène ses filles, I, 259, II, 355; il va dans l'île de Rhodes pour y chercher son fils, I, 261; il est tué par lui, ib.—Caucase (le), montagne de la Scythie; Promèthée atta-

ché dessus, I, 37, II, 17; les Argonautes passent auprès, I, 97; Hercules y vient, I, 203. — Caucon, fils de Lycaon, I, 319. — Caucon, fils de Neptune et d'Astydamie, II, 267.—Caucons (le pays des), II, 267.

Cébren (le fleuve), père d'Œnone, I, 359. — Cébriones, l'un des géans, tué par Vénus, II, 68. — Cébriones, fils de Priam, I, 359. — Cécropie, nom de l'Attique, I, 375. — Cécrops, Autochthone, regne le premier sur l'Attique, I, 375, II, 465; règne aussi sur la Bœotie, II, 466; moitié homme et moitié serpent, I, 375; étoit Ægyptien, II, 366; témoin pour Minerve et non son juge, I, 375, II, 466; épouse Agraule, I, 377; enfans qu'il en a, ibid.; sa mort, I, 381. — Cécrops, fils d'Ereclithée et de Praxithée, I, 389; succède à son père, épouse Métiaduse, dont il eut Pandion, 395, II, 86; son existence douteuse, II, 483; sa mort, I, 395. — Cédalion, serviteur de Vulcain, II, 51.

Célæné, fille de Prœtus, II, 222.—Célænée, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153.

- Célænes en Phrygie, II, 39. — Célæno, fille de Danaus et de Crino, épouse Hyperbius , I , 129; mere de Célænus, II, 214. — Célæno, l'une des Pléiades, eut de Neptune Lycus, I, 329, et Eurypyle, II, 422. - Célænus, fils de Neptune et de Celæno, fonde une ville dans la Phrygie, II, 214. - Célendéris, ville de la Cilicie, fondée par Sandacus, I, 377. - Céléus, roi d'Eleusine, I, 25; reçoit Cérès, 385. — Céleustanor, fils d'Hercules et d'Iphis, I, 233. - Céleutor, fils d'Agrius, I, 59. -Celtiné, mère de Galatus ou Celtus, II, 281. - Celtus, fils d'Hercules et de Celtiné, II, 281, 332.

Cénée, promontoire de l'ile d'Eubée, I, 229. — Centaures (les); leur origine, II, 261; peuple de la Thessalie, ib.; veulent violer Hippodamie, II, 261; chassés du mont Pélion par les Lapithes, II, 261, 269; se réfugient auprès des Æthiques, II, 261; établis dans le pays de Pholoé, I, 177; attaquent Hercules, ibid.; sont tués et mis en fuite par lui, I, 177, 179, II, 264; se réfugient dans la Tyrrhé-

nie, II, 264; attirės par les Sirènes, ils périssent de faim, II, 264, 265. — Centaurus, fils d'Apollon et de Créüse, II, 171. — Centimanes (les), fils d'Uranus et de la Terre, II, 1, 4. — Céphale, fils de Déion ou Déionée, I, 65, 157, 389; enlevé par l'Aurore, I, 65, II, 479; épouse Procris, I, 65, 389; se convainc de son infidélité, I, 389, II, 479; se réconcilie avec elle, I, 391, II, 481; reçoit d'elle un chien, I, 157; la tue involontairement, I, 391; est exilé d'Athènes, I, 331; marche aver Amphitryon contre les Téléboens, I, 159; épouse Clymène, II, 151. — Cépliale, fils de Mercure et de Hersé, eut de l'Aurore Tithon, I, 377; on le confond avec le précédent, II, 467.-Céphalion, berger, fils d'Amphithémis et de la nymphe Tritonide, II, 166. — Cépliée, fils de Belus, 1, 123; roi d'Æthiopie, I, 145; ou des Artéens ou des Phéniciens, II, 239; époux de Cassiépée, I, 145; expose sa fille Andromède, I, 147; la donne en mariage à Persée, ibid. - Céphée, fils d'Aleus, I, 323; dit mal a propos, fils de Lycurgue, II, 108; va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53; l'un des Argonautes, I, 85; roi de Tègèe, I, 221; accompagne Hercules avec ses vingt fils dans son expédition contre Lacédémone, ibid.; y est tué avec eux, ibid. — Céphise, l'une des Muses, fille d'Apollon, II, 27. — Céphise, père de Diogénie, I, 389.

Cérauniens (les monts), I, 105. — Cerbère, amené des enfers par Hercules, I, 205, 207; son écume produit l'aconit, II, 293. — Cercaphus, sils du Soleil et de Rhode, II, 54. — Cercaphus, fils d'Æole, père d'Orménus, II, 324. — Cercestes, fils d'Ægyptus, épouse Dorie. — Cercopes (les), enchainés par Hercules, I, 213, II, 301; héros d'un poëme attribué à Homère, ibid.; leur caractère, ibid. - Autres Cercopes, fils de Thia, II, 300; trompent Jupiter qui les change en singes, ibid.; autres Cercopes, sils de Limné ou Memnonis, II, 300, 301; ravagent la Bœotie , 301 ; leur aventure avec Hercules, ibid. - Cercyon, fils d'une fille d'Amphictyon, d'Amphictyon, II, 63; ou fils de Neptune, ibid., et père d'Hippothous, 109; père d'Alopé, II, 58. -Cerdo, femme de Phoronée, II, 196. — Cérès, fille de Saturne et de Rhéa, I, 5; avalée par son père, ibid.; mère de Proserpine, I, 25, II, 27; la cherche par toute la terre, I, 25; apprend qu'elle a été enlevée, I, 25, II, 57; quitte le ciel, I, 25; vient à Eleusis chez Céléus, I, 25, II, 58; ou chez Eleusis, I, 27; ou chez Dysaulès, II, 62; elle rit, et pourquoi, I, 25, II, 59, 60, 61; se charge d'élever l'enfant de Céléus, I, 25, II, 62; veut le rendre immortel, I, 25, II, 62; en est empéchée par Métanire, I, 27; envoie Triptolème semer le blé, ib.; enferme Ascalaphe sous une pierre, ibid.; le change en chat-huant, I, 200, II, 64; change un enfant en lezard, II, 65; change Lyncus ou Cornabus en lynx, II, 64; mère de Bacchus, II, 369, 370; se change en Furie, et a de Neptune le cheval Arion, I, 305, II, 404; est amoureuse de Jasion, et lui accorde ses faveurs, II, 441; en a plusieurs fils, ibid.; n'est pas la même qu'Isis, II, 55; son culte apporté dans la Grèce par Danaüs, II, 56; ses voyages dans différentes villes, ibid.; va dans l'Attique avec Bacchus, I, 385. — Cérinyte (la biche), prise vivante par Hercules, I, 175, II, 260. — Cérynès, fils de Témenus, II, 345.

Cétée, père de Callisto, I, 321, II, 414; de qui il étoit fils, II, 414.— Céto, Néreide, I, 13.— Céto, fille de Pontus et de la Terre, I, 11.— Ceuthonyme, père de Menœtius, I, 207.

Céyx, fils de Lucifer, épouse Alcyone, I, 43; leur orgueil et leur métamorphose, ibid., II, 96. — Céyx, roi de Trachine; Hercules se retire chez lui, I, 225, 227; il donne rétraite aux fils d'Hercules, I, 235, II, 333; il est obligé de les renvoyer, I, 237, II, 333; est père de Thémistonoé, II, 322; d'Hippasus, I, 229; confondu avec Céyx époux d'Alcyone, ibid.

Chaitus, fils d'Ægyptus, épouse Astérie, fille de Da-naus, I, 127. — Chalbès, héraut de Busiris, est tué par Hercules, I, 201. — Chalciope, fille d'Æétès,

femme de Phrixus, I, 63.-Chalciope, fille d'Eurypyle, a d'Hercules Thessalus, I, 235, II, 305, 306. — Chalciope, fille de Rhexenor, seconde femme d'Ægée, I, 307. — Chalciope, surnoin d'Iophossa, II, 122. - Chalcodon, fils d'Ægyptus, épouse Rhodie, I, 127. — Chalcodon, roi des Eubœens, tué par Amphitryon, II, 247; étoit père d'Eléphénor, I, 343. — Chalcodon blesse Hercules, I, 277; il est peutêtre le même que Chalcon, II, 306. — Chalcon, fils d'Eurypyle et de Clytie, II, 306. — Chaos (le) existoit avant tout, II, 1. - Chariclo, nymphe, mère de Tirésias, I, 299; amie de Minerve, ibid. - Charmus, fils d'Aristée, II, 368. — Charybde et Scylla; Junon y fait passer le vaisseau Argos, I, 105. - Chersidamas, fils de Priam, I, 357. — Chersidamas, fils de Ptérélas, I, 153. — Cheveux de la Gorgone, donnés à Stérope, I, 221; ou à Céphée, II, 315. - Cheveu (le) fatal de Nisus, I, 401. - Cheveu (le) d'or de Pterelas, I, 159. — Chien (le) de Procris, changé en pierre, I, 157; II, 248. — Chien de Géryon (le). V. Eurytion et Orthros. Chiens qui dévorent Actæon; leurs noms, I, 273. — Chimère (la), née de Typhon et de l'Echidne, I, 137; sa description, ibid., II, 229, 230; élevée par Amisodare, I,137; tuée par Bellérophon, I, 65, 139; II, 231. — Chio (l'ile de), nommée Ophiuse, II, 50; Orion y vient, I, 23; promet de la purger des bêtes féroces, II, 50. — Chione, mère de Philammon, II, 170. — Chioné, fille de Borée et d'Orithye, I, 391; a de Neptune Eumolpe, 393; elle le jette dans la mer, ibid. — Chiron, Centaure, fils de Saturne et de Philyre, I, 9, 11, II, 18; ou d'Ixion, II, 18; chassé du mont Pélion par les Lapithes, se retire vers Malée , I , 177; ou dans le pays des Maliéens, II, 263; sauve Pélée, I, 369; lui conseille de prendre Thétis, ibid.; fait passer pour Thétis Philomèle, fille d'Actor, II, 459; donne à Pélée une lance, I, 371; prend soin de l'éducation de Jason, II, 152; d'Esculape, I, 335, d'Achille, I, 371, II, 461; de la plupart des Héros, II, 18; rend la vue à Phoenix, I, 373; ami d'Hercules, II, 263; blessé par lui involontairement, I, 177, II, 263; désire mourir, I, 177, 203; il étoit immortel, I, 177, II, 263, 264, 290; il cède son immortalité à Prométhée, I, 177, 203; s'il étoit père d'Endéide, II, 452. -- Chloris, fille d'Amphion et de Niobé, nommée d'abord Mélibée, II, 385; épargnée par Diane, I, 283; épouse Nélee, I, 69, 285. — Chloris fille d'Amphion, fils d'Iasus, épouse de Nélée, II, 135, 385. — Chloris, mère de Mopsus, II, 168. — Christianisme. Ses premiers défenseurs n'ont pas toujours été de bonne foi, lorsqu'ils cherchoient des armes pour combattre les païens, II, 61. - Chromie, fille d'Itonus, et femme d'Endymion, II, 101. — Chromius, fils de Priam, I, 357. — Chromius, fils de Ptérélas, I, 153. - Chromius, fils de Nélée et de Chloris, II, 135. — Chrysaor, fils de Neptune et de Méduse, et père de Géryon, I, 145. — Chrysé, fille d'Halmus, et mère de Phlegyas, II, 128. — Chryseis, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Chrysès, fils de Neptune et de Chrysogénie, et père de Minyas, II, 129. — Chryses, fils de Minos, I, 187; et de Paria, 253; tue des compagnons d'Hercules, I, 187; est tué par ce Héros, 189. — Chrysippe, fils de Pélops, enlevé par Laïus, I, 284; se tue lui-même, II, 383; est tué par Atrée et Thyeste, ses frères, ibid. — Chrysippe, fils du Soleil et de Rhode, II, 54. - Chrysippus épouse Chrysippé, Danaide, I, 127. — Chrysogénie, fille d'Halmus, et mère de Chrysès, II, 128. - Chrysonoé, fille de Clitus, épouse Protée, II, 275. - Chrysopélie, Nymphe, eut d'Arcas deux fils, I, 323. Chthonia, ou la Terre, II, 3. — Chthonia, fille de Phoronée, II, 197. — Chthonie dévouée à la mort par son père Erechthée, II, 486. - Chthonie, fille d'Erechthée et de Praxithée, épouse Butes, I, 389.—Chthonius, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. — Chthonius, l'un des Spartes qui restèrent en vie, I, 267, II, 377. - Chthonius, père de Nyctée, I, 279, II, 377. — Chthonophylé, fille de Sicyon, mère ou femme de Phlias, II, 160; mère d'Androdamas, ibid.

Cibise (la), I, 143, II, 234. - Ciel (le), voy. Uranus. — Ciel (l'empire du) échoit à Jupiter, I, 9. -Cilicie, lieu de la naissance de Typhon, I, 33; a pris son nom de Cilix, 251; Sandacus y fonde une ville, I, 377. — Cilix, fils d'Agénor, I, 249; va chercher Europe, I, 251; donne son nom à la Cilicie . ibid. : père de Thasus, ibid.; en guerre avec les Lyciens, I, 253; secouru par Sarpédon, lui donne une partie de ses états, ibid. - Cilla, fille de Laomedon, I, 353. — Cimmériens, leur pays, I, 121. - Cinyre, père de Laodicé, I, 323. — Cinyre, fils de Sandacus, fonde Paphos dans l'ile de Chypre, et épouse Métharmé, I, 379; diverses opinions sur sa naissance, II, 468; sa richesse, ibid.; aimé par Vėnus, ibid.; auteur du culte de Vénus dans l'île de Chypre, ibid.; lui élève un templesur le mont Liban, II, 469. — Cinyre, contemporain d'Agamemnon, II, 469; maudit par ce prince, ibid.; perd l'esprit, ibid.; tue par Apollon, ibid.; ses cinquante filles se jettent dans la mer, ibid.; il est chassé de Paphos par Agapénor, ibid.; il se retire à Amathonte, ibid. - Cinyrides ou Cinyrades, prêtres de Vénus dans l'île de Chypre, II, 468. — Cios, ville de la Mysie, fondée par Polyphème, I, 89. — Circéa, racine dont Procris fait un breuvage pour Minos, I, 391. - Circé, fille du Soleil et de Perséis, II, 121, ou d'Æétès et d'Hécate, II, 182; habitoit Æaea, I, 103; purifie les Argonautes, ibid. - Cissée, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. — Cissée, père d'Hécube, I, 355. - Cisus, fils de Téménus, I, 345. — Cithæron (le mont), Actæon y est devore par ses chiens, I, 271; les femmes de Thèbes y vont courir en Bacchantes. 275; Œdipe est exposé dessus, 285; les fils de Niobé y sont tués, 283; les Argiens s'y arrêtent, 297; lion qu'Hercules y tue, 163; ce mont cache les amours de Jupiter et de Junon, II, 20. — Cithare, instrument à cordes, II, 48. — Cius, Argonaute, compagnon d'Hercules, II, 165.

Cléobée, mère d'Eurythémis, I, 49. — Cléobée, mère de Philonide, II, 35. - Cléocharie, Naïade, mère d'Eurotas, I, 333. — Cléochus, père d'Arie, I, 253. - Cléodaeus, fils d'Hyllus, II, 340; père d'Aristomaque, ibid.; nommé Aridaeus par Œnomaŭs, II, 341, 342; est tué dans son expédition contre le Péloponnèse, II, 341. — Cléodore, fille de Danaüs et de Polyxo, I, 129. - Cléodoxe, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. - Cléolas, fils d'Hercules et d'une esclave, II, 331. — Cléolaus, fils d'Hercules et d'Argelé, I, 233.—Cléolaus, I, 239, vor. Cléodaeus. — Cléones, ville; Hercules y va, I, 169; s'y met en einbuscade pour tuer les Molionides, 219; habitans de cette ville qui sont tués dans la première expédition d'Hercules contre Augias, II, 308; comment Hercules honore leur mémoire, ib. — Cléopatre, fille de Borée et d'Orithye, et femme de Phinée, I, 301, II, 177; fille d'Erechthée, I, 429. — Cléopa-

tre, fille de Danaus et de Polyxo, I, 127. — Cléopatre, fille de Danaus et d'une nymphe Hainadryade, I, 127.— Cléopatre, fille d'Idas et de Marpesse, et mariée à Méleagre, I, 53; sa mort, 55, II, 113. — Cléopatre, fille de Tros et de Callirrhoé, I, 349. — Cléophile, femme de Lycurgue, I, 325. — Clétor, fils de Lycaon, I, 319. — Clio, l'une des Muses, I, 13; devient amoureuse de Piérus, et en a Hyacinthe, 15. - Clita ou Cléta, l'une des Grâces, chez les Lacédémoniens, II, 26. — Clité, sille de Danaus et de Memphis, I, 127. — Clité, fille de Mérops, et femme de Cyzicus, II, 171; sa pend de regret de sa mort, 173. — Clitus épouse Clité, Danaïde, I, 127. — Clitus, roi des Sithoniens, II, 275. - Clonie, nymphe; enfans qu'elle eut d'Hyriée, I, 329. - Clonius, fils de Priam, I, 35g. — Clotho, l'une des Parques, I, 13.

Clymène, fille de l'Océan, épouse Japet, II, 17; eut Deucalion de Prométhée, 76. — Clymène, femme de Dictys, II, 237. — Clymène, fille de Catrée, I, 131,

257, II, 219; son père la donne à Nauplius pour la vendre, I, 259; Nauplius l'épouse, I, 131; fils qu'il en a, ibid. — Clymène, fille de Minyas, mère d'Iphiclus, II, 149; femme de Phylaque ou de Céphale, II, 151. - Clymène, fille de Minyas, femme d'Iasus, I, 325. — Clymenus, roi des Minyens, blessé à mort, I, 165; père d'Erginus, ibid. — Clyménus, fils de Caenée, roi d'Arcadie, II, 155. — Clyinėnus, fils de Cardys, vient de l'île de Crète s'établir dans l'Elide, II, 100; il en est chasse par Endymion, ibid. - Clymenus, fils d'Œnée, I, 49. — Clymėnus, père d'Eurydice semme de Nestor, II, 139. — Clymėnus, Argonaute, frère d'Iphiclus, II, 165. — Clymėnus, fils de Phoronée, bâtit un temple à Cérès, II, 197. — Clysonyme, fils d'Amphidamas, tué par Patrocle, I, 375. — Clytemnestre, fille de Tyndare et de Léda, et semme d'Agamemnon, I, 330. — Clytippe, fille de Thespius, l'une des femines d'Hercules, I, 233. — Clytius l'un des géans, tué par Hécate ou Vulcain, I, 31. - Clytius,

Argonaute, fils d'Eurytus, II, 166. — Clytius, fils de Laomédon, I, 353.

Coccygius, surnom du mont Thornax, II, 21. -Cœus, l'un des Titans, I, 5; fils de la Terre, à l'inscu d'Uranus, II, 8; enfans qu'il eut de Phœbe, I, 9.-Colchidiens (les) poursuivent le vaisseau Argos, I, 101; sont repoussés par les Argonautes, II, 186; trouvent les Argonautes, I, 105; s'établissent sur les monts Cérauniens, ibid.; peuplent les iles Absyrtides, ibid.; restent avec les Phæaciens, ibid.—Collier d'Harmonie, fait par Vulcain, I, 267; donné par Polynice à Eriphyle, 293; par Alcmæon à Arsinoe, 311; et à Callirrhoé, 313; déposé dans le temple de Delphes, 315: funeste à toutes celles qui le porterent, II, 409. - Colone, bourg de l'Attique, I, 291. - Colonnes (deux) plantées par Hercules, I, 195, II, 277, 278. — Cometho, fille de Ptérélas, I, 153; arrache le cheveu d'or de la tête de son père, et est tuée par Amphitryon, 159. - Comėtès, fils de Thespius, II, 105; père d'Astérius l'Ar-

gonaute, I, 85, II, 162. — Compagnons d'Hercules, tués par les fils de Minos, I, 187. - Constantin fait du temple Sosthénium une église de S. Michel, II, 175. — Coprée, fils de Pélops, I, 171; tue Iphitus, et s'enfuit à Mycènes, ibid.; est purifié par Eurysthée, ibid.; devient son héraut, ibid.; veut arracher les Héraclides de l'autel de la Pitié à Athènes, II. 259; est tue par les Atheniens, ibid. — Corbeau (le), maudit par Apollon, devient noir, I, 335.—Corcyre, l'ile des Phæaciens, I, 105. -Coréthon, fils de Lycaon, I, 319.—Corinthe (isthme de); les Argonautes y consacrent leur vaisseau, I, 109; est dévasté par Sinis, 405. — Corinthe, nommée anciennement Ephyre, I,65.—Corinthiens (les) tuent les enfans de Médée, I, 111, II, 191; payent Euripides pour dire qu'elle les avoit tués ellemême, II, 191; instituent une fète pour appaiser leurs manes, ibid. — Corinthus, fils de Marathon, II, 192. -Corinthus, père de Sylée, I, 405. — Cornabus, roi des Gètes, II, 64. — Corne d'Amalthée (la), I, 225.—Corone, femme de Protée, II, 274. — Coronée, fondée par Coronus, II, 128. - Coronis, fille de Phlégyas, I. 335, II, 425; soluite par Apollon, devient mère d'Esculape, ibid.; épouse Ischys, I, 335, II, 426; est tuee par Apollon, ibid .-- Coronis, l'une des nourrices de Bacchus, enlevée par Butés, II, 98. — Coronus, fils de Cænée, l'un des Argonautes, I, 83; père de Léontéus, II, 155; étoit roi des Lapithes, et fit la guerre aux Doriens, I, 227; futtué par Hercules, 229; ses liaisons avec ce héros, II, 322.—Coronus, fils de Thersandre, fils de Sisyphe, II, 128. — Corybantes (les), fils de Thalie et d'Apollon, I, 17. — Corycien (antre), dans la Cilicie; Typhon y enferme Jupiter, I, 35. - Corynète, surnoin du brigand Périphétès, I, 405. — Coryphé, fille de l'Océan, mère de Minerve, II, 40. - Corythus, père de Dardanus et de Jasion, II, 443; donne son nom à une ville de l'Italie, qui prit par la suite celui de Crotone, ibid. — Corythæens (les), tribu des Têgéates, II, 443. - Corythus, ses bouviers élèvent Télèphe, I, 325.—Cos (l'ile de); Junon y jette Hercules séparé de ses compagnons, II, 305; elle est prise par Hercules, I, 217. — Cottus, fils d'Uranus et de la Terre, I, 3. — Coupe d'or donnée par le Soleil a Hercules, qui y met les bœuss de Géryon, I, 195, II, 278; diverses opinions sur cette coupe, II, 279.

Crambis, fils de Phinée, II, 178. - Cranaé, fille de Cranaüs, I, 381. — Cranæchiné, fille de Cranaüs, I, 381. — Cranaens, ancien nom des Athéniens; son origine, II, 465, 472. — Cranaüs Autochthone, successeur de Cécrops, épouse Pédiade, I, 381; détrôné par Amphictyon, ibid.; Deucalion se retire vers lui, II, 82; son existence douteuse, 472. - Cranto, Néréide, I, 11. - Crathé, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. -Cratieus, père d'Anaxibie, I, 71, II, 138. — Crau (les Champs de la ), II, 281. — Crénides (les portes), à Thèbes , I , 299.— Créon , roi de Corinthe, père de Glaucé, I, 111; est peut-ètre le même que Glaucus, fils de Sisyphe, II, 190; est consumé avec sa fille, I, 111. — Créon, roi de Corinthe, différent du précédent ; élève les enfans d'Alcinæon et de Manto, I. 317. — Créon, fils de Menœcée, monte sur le trône de Thèbes, I, 287; purific Amphitryon, 157; promet son secours à Amplitryon contre les Téléboens, et à quelle condition, ibid.; va à cette expédition, I, 159; promet le royaume et la femme de Laïus à celui qui tueroit le Sphinx, I, 289; remonte sur le trône de Thebes, I, 307; défend qu'on enterre les Argiens, ibid.; fait enterrer Antigone vivante, ibid.; donne ses filles en mariage à Hercules et à Iphiclus, I, 167; il fut père d'Hæmon, I, 289; de Menœcée, 303; de Jocaste, II, 385. — Créon, fils d'Hercules, I, 233.—Créontiades, fils d'Hercules et de Mégare, I, 167, 235.—Cresphontes, fils d'Aristomaque, II, 340; sa ruse pour avoir Messène. I, 243, 245; il est tué avec deux de ses enfans, I, 245, II, 346. - Crété, fille d'Astérius, épouse Minos, I, 253. - Crété, fille de Deucalion, I, 261. - Crète (l'ile de), Jupiter y fut élevé, I,7; il

y eut les premières faveurs de Junon, II, 21; Tectamus, fils de Dorus, s'y établit, qu; les Argonautes ne peuvent y aborder, I, 107; Hercules y détruit les bêtes féroces, II, 277. — Créténie, dans l'île de Rhodes, I, 259. — Créthée, fils d'Æole et d'Enarete, I, 43, II, 95; élève Tyro, fille de Salmonée, I, 67; l'épouse, I, 71, II, 133; enfans qu'il en a, I, 71; fende Iolchos, I, 71, II, 140; eut une autre femme nominée Démodicé, II, 119; se plaint à Athamas de Phrixus, ibid. -Créuse, dévouée à la mort par son père Erechthée, II, 486. — Créüse fille d'Erechthée et de Praxithée, épouse de Xuthus, et mère d'Achœus et d'Ion, I, 41, 389, II, 86, 479. — Créüse, fille de Priam et d'Hécube, I, 357; épouse d'Ænée, II, 449. — Créüse, la même que Glaucé et Mæro, II, 190. - Créuse, mère de Lapithus et de Centaurus, II, 171.

Criasus, fils et successeur d'Argus, I, 117, II, 200. — Crino, mère de quatre Danaïdes, I, 129. — Crissa, ville, II, 130. — Crissus, fils d'Astérodie, II, 130; et

de Phocus, 131. - Crius, l'un des Titans, I, 5; fils de la Terre, à l'insçu d'Uranus, II, 8; ses enfans, I, 9. — Crius, gouverneur de Phrixus, II, 120. — Croesus, tiroit son origine d'Agélaus, fils d'Hercules, I, 235. — Crommyon (la laie de), tuée par Thésée, II, 304. -Cronus, fils de la Terre, à l'insçu d'Uranus, II, 8; c'est le nom grec de Saturne, I, 4; produit Æther et l'Amour, II, 2, 4; voyez Saturne. - Croton, tue par Hercules, II, 282. — Crotone, fondée par Hercules, II, 282. — Crotopus, pere de Psamathé, II, 30.

Ctéatus, fils d'Actor et de Molione, I, 217, II, 157; père d'Amphimachus, I, 341, II, 310; voyez Molionides. — Ctésippus, fils d'Hercules et de Déjanire, I, 235. — Ctésippus, fils d'Hercules et d'Astydamie, I, 235, II, 325; est roi d'Orménium à la place d'Eurypyle, II, 325, 338.

Cuirasse d'or donnée à Hercules par Vulcain, I, 167. — Curêtes (les) de Crête élèvent Jupiter, I, 7; font disparoître Epaphus et sont tués par Jupiter, I, 121, II, 206; disent à Minos ce qu'il faut faire pour retrouver son fils, I, 261; issus d'une fille de Phoronee, II, 198. — Curètes, peuple de l'Ætolie, II, 94; leur guerre avec les Calydoniens, I, 55.

Cyanippe, fils d'Adraste et d'Amphithée, I, 79. Cyathus, echanson d'Œnée, tue par Hercules, II, 318. - Cybeles dans la Phrygie, Bacchus s'y rend, I, 273. - Cyceon, sorte de boisson, II, 59. — Cychrée, fils de Neptune et de Salamine, I, 363; tue un serpent qui ravageoit l'île qu'il nomma Salamine, I, 365; en devient roi, ibid., II, 455; donne sa fille en mariage à Sciron, II, 452; laisse ses ėtats à Télamon, I, 365. — Cyclopes (les), fils d'Uranus et de la Terre, enchaînés par leur père et précipités dans le Tartare, I, 3; délivrés par les Titans et précipités de nouveau par Saturne, 3, 5; délivrés par Jupiter, 7; lui donnent le tonnerre, donnent à Pluton le casque, et à Neptune le trident, I, 9; ils furent tués par Apollon, I, 337, II, 6, 7, 149.—Cyclopes (les), fortifient Tirynthe, I, 133;

venus de la Lycie, II, 7; se rendent à Argos avec Persée, II, 235. — Cyclopes, du nombre desquels étoit Polyphème, II, 7. — Cycnus, fils de Mars et de Pyrène, défie Hercules vers Trachine, I, 199, II, 285; est tue par lui, ibid.; etoit époux de Thémistonoe, II, 322. — Cycnus, fils de Mars et de Pélopie, tué par Hercules, I, 229, II, 324; coupoit la tête aux voyageurs pour en construire un temple à Apollon, II, 324. - Cydon, fils d'Apollon ou de Mercure et d'Acallė, II, 353. — Cydonia, dans l'île de Crète, fondée par Cydon, II, 353. — Cyllène, lieu de la naissance de Mercure, I, 329.—Cyllene, nymphe, femme de Pélasgus, I, 319. - Cymbales d'airain données à Hercules par Minerve, I, 183. — Cymo, Néréide, I, 11.—Cymopolie, fille de Neptune, épouse de Briaree, II, 6. — Cymothoe, Nereide, I, 11. - Cynæthus, fils de Lycaon, I, 319. - Cynortas, fils d'Amyclas, I, 67, et de Diomedė, 333. — Cynos, port d'Opunte, II, 78. — Cynos Sema, endroit de l'Ætolie,

II, 109. - Cynurus, fils de Persée, donne son nom aux Cynuréens, peuples de l'Argolide, II, 242. — Cynus, père d'Hodædocus, II, 169. -Cypsèle (le coffre de), II, 162. — Cyré, fontaine de la Libye, II, 368. - Cyrene, fille d'Hypsée, et mère d'Aristée, II, 125, 366; Apollon en devient amoureux en la voyant terrasser un lion, II, 366; il la transporte dans la Libye, 367; elle y tue un lion et monte sur le trône, 367; mère d'Aristée et d'Autouchus, ibid.;

d'Idinon, II, 167. — Cyrène, mère de Diomèdes, roi des Bistoniens, I, 185.-Cyrène dans la Libye, par qui fondée, II, 158, 368.-Cyrianasse, fille de Proetus, II, 222. — Cyrné, premier nom de l'ile de Corse, II, 331. — Cyrnus, fils d'Hercules, II, 331. — Cytinium, ville de la Dryopide , II , 92. Cytisorus, fils de Phrixus, I, 63; est l'un des Argonautes, II, 168.—Cyzicus, fils d'Ænéus, reçoit les Argonautes, I, 87, II, 171; est tué, I, 87 : par qui, II, 172?

## DÆ

Dædale, fils d'Enpalamus, invente l'art de faire des statues, I, 403; tue Talus son neveu et son élève, ib.; est exilé d'Athènes, 255, 403; se rend auprès de Minos, ib.; fabrique une vache en bois pour Pasiphae, ibid.; construit le labyrinthe, 257, 405; érige une statue à Hercules, I, 213, II, 303. — Dædalion, fils de Lucifer, père de Philonide, II, 35.— Daiphron, fils d'Ægyptus, épouse Scæa, l'une des Danaides, I, 125. - Daiphron, autre fils d'Ægyptus, épouse Adiante, fille de Danaus et de Hersé, I, 129. — Damasichthon, fils d'Amphion et de Niobė, est tué par Apollon, I, 283. — Damasippus, fils d'Icarius et de Péribée, I, 339. — Damasistrate, roi des Platæens, donne la sépulture à Laius, I, 287. — Damno, fille de Bélus, femme d'Agénor, II, 347. — Danaé, fille d'Acrisius et d'Eurydice, I, 133, II, 232; enfermée par son père dans un souterrain, I, 139, II, 232; séduite par Jupiter, sous la forme d'une pluie d'or, I, 141, II,

232; ou par Proetus, I, 139, II, 236; mère de Persée, I, 141, II, 232; jetée avec lui dans les flots, I, 141, II, 233, 237; aborde à l'île de Sériphe, I, 141, II, 233; inspire de l'amour à Polydectes, ibid.; se réfugie au pied des autels pour éviter sa violence, I, 147; revient à Argos avec son fils, I, 149, II, 235; jetée par les flots sur les côtes de l'Italie, y épouse un roi du pays, I, 237. — Danaens, noms des habitans d'Argos, I, 125. — Danaides (les cinquante), I, 123, II, 209; épousent les fils d'Ægyptus, I, 125; tuent leurs maris, 129; les enterrent, I, 129, II, 215; sont purifiées de ce meurtre, I, 129; se remarient ensuite, I, 131, II, 214, 215; prennent les armes et combattent, 208; fondent le temple de Minerve à Lindos, 209; font des puits à Argos, 212; remplissent dans les enfers un tonneau percé, ibid. - Danaus, fils de Bélus et d'Anchinoé, I, 123; a la Libye en partage, ibid.; a 50 filles, ibid., II, 207; s'enfuit avec elles, I, 123; chasse Ægyptus de ses états; est chassé à son tour par lui, II, 207; construit le premier

vaisseau, I, 123, II, 209; aborde à Rhodes, y érige une statue à Minerve, I, 123, II, 209; vient à Argos, et s'y fait reconnoître roi, I, 125, II, 210, 211; donne aux habitans le nom de Danaens, I, 125, II, 211; marie ses filles aux fils d'Ægyptus, I, 125, 129, II, 212, 214; les engage à les tuer, I, 120; met en jugement Hypermnestre, pour avoir épargnė Lyncėe; ou la renferme, I, 129, II, 215; la marie à Lyncee, I, 131; comment il marie ses autres filles, I, 131 , II , 214 , 216 ; il etoit le même qu'Armais, 207. Danube ( le ) , erreur des anciens sur son cours, II, 186. - Daphné, fille de Tirésias, II, 407.—Dardanie, origine du nom de ce pays, I, 349. - Dardanus, roi des Scythes, père d'Idæa, femme de Phinee; la fait mourir, II, 177. — Dardanus, fils de Jupiter et d'Electre, I, 349, II, 442; épouse Chrysé, fille de Pallas, 442; en a deux fils, ibid.; va dans l'île de Samothrace avec Jasion, 443; la quitte et passe en Asie, I, 349, II, 443; épouse Batie, fille de Teucer, I, 349, II, 245; ou Arisbé, II, 445; fonde Dardanie, I, 349; a deux fils, ibid.; il étoit fils de Corythus, II, 443. — Dascylus, fils de Tantale, II, 181; pere de Lycus, I, 189, II, 181, 273. — Daulia, ville de la Phocide, I, 387. — Dauphins (corsaires changés en), I, 277.

Déjanire, fille d'Althée et d'Œnée, I, 49, 223; ou de Bacchus, I, 49, II, 107; conduit un char et se plait aux exercices militaires, I, 51; Hercules promet à Méléagre de l'épouser, II, 316; il la dispute à l'Achélous, I, 61, II, 223; elle part avec lui pour Trachine, I, 225; Nessus veut la violer, I, 227, II, 319; il lui donne un philtre, I, 227, II, 320; elle prend les armes avec Hercules contre les Dryopes, et est blessée, 321; elle envoie à Hercules une chemise frottée du sang de Nessus, I, 231; elle se tue , ib.; enfans qu'elle eut d'Hercules, I, 225, II, 332. — Déjanire, fille de Dexamène, épouse Hercules, II, 275; demandée en mariage par Eurytion Centaure, ibid. - Déjanire, Néréide, I, 11.

Déicoon, fils d'Hercules et de Mégare, I, 167, 235.

Déidamie, fille de Lycomèdes, aimée d'Achille, devient mère de Pyrrhus, I, 373, II, 462; leurs amours célébrés par plusieurs poëtes, II, 462. -Déiléon, frère d'Autolycus, et Argonaute, II, 156, 166. - Déimachus, fils d'Eléon, et compagnon d'Hercules, II, 304. — Déimachus, père d'Enarète, I, 43. — Déimachus, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. — Déion, fils d'AEole et d'Enarète, I, 43; roi de la Phocide, I, 65, II, 130; épouse Diomédé, ib.; enfans qu'il en a, ibid.; père d'Actor père de Ménesthius, II, 157; nommé aussi Déionée, 150. — Déion, père de Philonide, II, 35. — Déion, fils d'Hercules et de Mégare, I, 235. — Déionée, le même que Déion, II, 130. - Déionée, voyez Eionée. - Déiopé, mère ou fille de Triptolème, et mère d'Eumolpe, II, 63. — Déioptès, fils de Priam, I, 359. -Déiphobe, fils d'Hippolyte, purifie Hercules, I, 211; étoit roi d'Arcadie, II, 299. - Déiphobe, fils de Priam et d'Hécube, I, 357.—Déiphon, fils de Céléus et de Métanire, I, 25; autres noms donnés à cet enfant, II, 62;

Cérès se charge de l'élever, et veut le rendre immortel, I, 25; il est consumé par le feu, 27. — Déiphontes, fils d'Antimaque et descendant d'Hercules, II, 346; épouse Hyrnétho, I, 245; succède à Temenus, ibid. - Deipyle, fille d'Adraste et d'Amphithée, I, 79; épouse Tydee, 59, 293; est mère de Diomèdes, 59 .- Délos, ville appelée d'abord Astérie, I, 19.-Déliades, tué par Bellérophon son frère, I, 137. - Delphes. Themis y rendoit ses oracles, I, 19, II, 44; Apollon s'en empare, I, 19; Deucalion s'établit dans ses environs, II, 77. - Delphyné, nom du serpent Python, II, 45.—Delphyné, moitié femme, moitié serpent, garde l'antre Corycien, I, 35. -Déluge, arrivé du temps de Deucalion, I, 39; sous le règne de Nyctimus, 321 ; aucun auteur plus ancien que Pindare n'en a parlé, II, 77; auteurs qui en parlent, 78. Δημήτης, nom de Cérès en grec, I, 24, II, 55. - Démoanasse, femme d'Adraste, II, 149. — Démocoon, fils de Priam, I, 35g. - Démodice, femme de Créthée, II, 119; accuse Phrixus d'avoir

voulu la séduire, ibid. -Démonice, fille d'Agénor, I , 47; enfans qu'elle eut de Mars, ibid. — Démophoon, fils de Céléus et de Métanire, II, 62. — Démophoon, fils de Thésée, reçoit les Héraclides, II. 333. — Démotice, vorez Demodice. - Dents (les) du dragon tué par Cadmus, I, 97, 265, II. 362; semėes, produisent des hommes armés, I, 99, 265, 267, II, 362.— Dercynus, fils de Neptune, tué par Hercules, I, 195. -Déro, Néréide, I, 13.-Des (les) servoient pour la divination, II, 424. - Deucalion, fils de Prométhée, I . 30; et de Pandore ou de Clymène, II, 76; probablement originaire du Péloponnėse, ibid.; ėpouse Pyrrha, I, 39; s'établit dans les environs de Delphes, II, 77; est averti du déluge par Promethee, I, 39; s'en preserve, ainsi que sa femme, ihid.; aborde au Parnasse, ibid.; sacrifie à Jupiter, ib.; repeuple la terre, I, 41; s'ètablit dans la Thessalie, II, 82; donne à une portion de ce pays le nom de Pandore sa mère, 76; chasse les Pèlasges de la Thessalie, 82; père d'Hellen, d'Amphictyon et de Protogénie, I, 41 ; de Thyia, 92; se retire à Athenes, et y fonde le templede Jupiter Olympien, II, 82; se retire à Argos, 83. ---Deucalion, fils de Minos et de Crété, I, 253; ou de Pasiphae, II, 166; l'un des Argonautes, ibid.; ses enfans, I, 261, II, 355, 356. ---Deucalion, frère de l'Argonaute Amphion, II, 164, 166. — Dexamène, fils d'Oïcée, II, 268; étoit un des Centaures, II, 269; père de Mnésimaque, I, 181; ou de Déjamire, II, 270; ou d'Hippolyte, ib.; le centaure Eurytion veut épouser sa fille malgré lui, I , 181 , II , 270; il la marie à Azan, II, 270. - Dexithée, femme de Minos, mère d'Euxanthius, I. 253.

Dia, surnom d'Hébé, II, 22.—Dia, la même qu'Idæa, II, 178.—Dia, premier nom de l'île de Naxos, II, 99. — Dia, fille d'Eionée, femme d'Ixion, II, 130. — Dia, fille de Lycaon, mère de Dryops, II, 324. — Diane, fille de Jupiter et de Latone, I, 19; accouche sa mère d'Apollon, ibid.; se livre à la chasse, et demeare vierge,

ibid.; tue Tityus, I, 21; est amoureuse d'Orion, et veut l'épouser, II, 53 ; le tué, I, 22, 23, II, 53; tue Gration. l'un des Géans, I, 31; elle envoie le sanglier de Calydon, 51; ruse qu'elle emploie pour faire périr les Aloides, 45; envoie des serpens dans le lit d'Admète, 79; irritée contre Hercules de ce qu'il avoit pris la biche Cérynite. est appaisée par son frère, 175; change Actason en cerf, 271, II, 372; tue les filles de Niobé, I, 283; tue Callisto, 321; rend Philonoé immortelle, 339; fait tuer Adonis, 370; la même qu'Ilithye, II , 23; se change en chat, 70. - Dias, l'un des Titans, II, 8. --Dicæus, fils de Neptune et frère de Sylèus , II , 302. — Dicé ou la Justice, I, 12, 13, II, 24. - Dicté (l'antre de), où naquit Jupiter, I, 7. - Dictys, fils de Magnès, I. 56; ou de Péristhènes et d'Androthoé, II, 233; fonde Sériphe avec son frère Polydectes, 467; sauve Danae et Persee des flots, I, 141, II, 233; se réfugie au pied des autels avec Danaé, I, 147; Persée le fait roi de Sériphe, 149, II, 234; autel qu'il avoit

١

à Athènes, I, 237; sa femme, ibid. — Dieux (les) fuient en Ægypte sous diverses formes d'animaux, I, 35, II, qo; assistent aux noces de Cadmus, I, 267, II, 366; se partagent les villes du temps de Cécrops, I, 375. — Dino, l'une des Phorcides ou Græes, I, 141, II, 334.—Diocorystès, fils d'Ægyptus, épouse Philodamie, I, 127. — Diogénie, fille de Céphise, mère de Praxithée, I, 389. — Diomédé, fille de Lapithus et femme d'Amyclas, I, 333; mère d'Hyacinthe, ibid., II, 35. — Diomedé, fille de Xuthus, épouse de Déion, I, 65. — Diomèdes, fils de Tydée et de Déïpyle, I, 59; l'un des prétendans d'Hélène, 341; épouse Ægialée, fille d'Adraste, I, 59, II, 117; marche contre Thèbes, I, 309; tue les fils d'Agrius, I, 59, II, 115; remet Œnée sur le trône, II, 115; ou l'emmene à Argos, I, 59, II, 115; met Andræmon sur le trône d'Œnée, I, 59; Agameinnon lui rend ses états, II, 408; il tue Rhésus au siége de Troie, I, 17. — Diomèdes, fils de Mars et de Cyrène, roi des Bistoniens, I, 185; nourrit ses jumens de chair humaine, ibid.; ses jumens étoient ses filles, II, 272; tué par Hercules, I, 185. – Dioné , Néréide , I , 13. — Dione, l'une des Titanides, I, 5, II, 7. — Dionysus, II, 2; nom de Bacchus, 371. - Dioscures (les) épousent Hilaire et Phœbé, I, 335; origine de ce nom, 345; leurs enfans, II, 437. Voy. Castor et Pollux. — Dioxippe, Danaide, épouse Ægyptus, fils d'Ægyptus, I, 129. – Dirce, fille du fleuve Ismenus, II, 38t; femme de Lycus, I, 281; l'une des nourrices de Bacchus, II, 282; maltraite Antiope, I, 281; les fils d'Antiope l'attachent à la queue d'un taureau, et la font périr, ibid., II, 381; fontaine qui prend son nom, ibid.; son tombeau, II, 281; Bacchus venge sa mort, Ι, 382. - Δίε, Δεύε, Ζιύς, Zn, Zn. Quelle idée les Grecs attachoient à ces noms, II, 13.

Dodone, ville de la Thessalie, II, 79; autre ville de ce nom dans l'Epire, 80. — Doliché, île où aborde Hercules, I, 213; il y donne la sépulture à Icare, et donne à l'île le nom d'Icarie, ibid.

- Dolions

- Dolions (les Argonautes abordent chez les ), I, 87; combattent contre eux, ibid. - Domachus, fils de Nélée et de Pharé, II, 136. - Doride (la), dans la Thessalie, qui fut depuis l'Histiæotide, II, 91. - Doride, entre le Mont Œta et le Parnasse, ibid. — Doriens (les) ont pris leur nom de Dorus, fils d'Hellen, I, 41; habitent d'abord l'Histiæotide, II, 90, 91, 322, 336; en sont chassés par les Cadméens, 90,92; ou plutôt partagent leur pays avec eux, 02, 406; et avec les Héraclides 336; s'établissent sur le Pinde, 90, 92, 337; se divisent en trois tribus, 337; ne vont pas au siège de Troie, 338, 496; font une première tentative sur le Péloponnèse, sous la conduite d'Hyllus, et sont repoussés, 328; trouvent à leur retour leur pays occupé par les Hestiæens de l'Eubée, et ils vont s'établir dans la Dryopide, 92, 338; y fondent trois villes, II, 92, 93, 336; ou quatre, ib.; s'emparent de la plus grande partie du Péloponnèse, II, 496; sont repoussés par les Athéniens, 407. Doriens dans l'ile de Crète, 91, 93; voyez Héraclides. — Dorie, Danaide, épouse Cercestes, I, 127.-Doriéus, fils d'Anaxandrides, II, 284. — Doris, l'une des Océanides, I, 9; femme de Nérée et mère des Néréides, 11. - Dorium, ville de la Messénie, II, 37, 295. — Dorus, fils d'Apollon et de Phthia, tue par Ætolus, I, 45. — Dorus, fils d'Hellen et d'Orseide, I, 41; s'établit vis-à-vis le Péloponnèse, ib.; donne son nom aux Doriens, ibid.; s'établit dans l'Histiæntide, II, 90; y fonde trois villes, 93. — Doriclée, fils d'Hipporoon, I, 339.—Doryclus, fils de Priam, I, 357. - Dotis la Bœotienne, mère de Phlegyas, I, 279, II, 379. - Dotium, ville fondée par Dotus, II, 96; plaine dans la Bœotie, 379. - Doto, Néréide, I, 11.-Dotus, fils de Pélasgus, fonde Dotium, II, 96.

Dragon, tué par Cadmus, I, 97, 265; fils de Mars et de Tilphusse, II, 362. — Dragon (le) qui garde la toison d'or, I, 101; endormi par Médée, ibid.; tué par Jason, II, 184; il reparoit dans l'ile des Phéaciens, et y est tué par Diomèdes, 181. — Dragon (le gardien du jardin des Hespérides, I, 199;

de qui il étoit né, II, 284, 285. — Dryas, fils de Mars, I, 51; combat contre les Centaures, II, 108. — Dryas, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. — Dryas, fils de Lycurgue, tué par son père, I, 275. — Dryas, père de Lycurgue, I, 275. — Dryopé, fille de Dryops, II, 107. -Dryopes ont pris leur nom de Dryops; habitent les bords du sleuve Sperchée, II, 323; Hercules les attaque, I, 227, II, 321, 323; les défait et les force à s'établir dans les environs de Delphes, 323; ils profanent le temple d'Apollon, I, 239, II, 322; Eurysthée leur donne retraite dans l'Argolide, 323; leur pays occupé par les Doriens, 92. — Dryopide (la), habitée par les Hellènes, II, 90.

— Dryops, fils du fleuve Sperchée, II, 107; ou du fleuve Pénée, 323; ou d'Apollon et de Dia, 324; et père de Dryopé, 107. — Dryops, fils de Priam, I, 357.

Dulichium. Phylee s'y établit, I, 181.

Dymanes (les), nom d'une tribu des Doriens, II, 337. - Dymas, file d'Ægimius; sa mort, I, 241; on donne son noin à une tribu des Doriens, II, 337. — Dymas, père d'Hécube, I, 355, II, 448. — Dymas, père d'Anaxibie, II, 139. — Dynamène, Néréide, I, 13. -Dynaste, fils d'Hercules et d'Erato, I, 233.— Dysaulès, mari de Baubo , II , 62 ; père d'Eubulus et de Triptolème, 63. - Dysis, l'une des Heures, II, 24.

# EC:

Echasus, fils d'Argus et d'Evadné, I, 117, II, 199; père d'Agénor, ibid. — Echédore (le fleuve), I, 199, II, 285. — Echémon, fils de Priam, I, 359. — Echémus, fils d'Aéropus, fils de Phégée, tue Hyllus, II, 339, 340; il épouse Timandre, I, 339. — Echéphron,

fils d'Hercules et de Psophis, II, 284. — Echéphron, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71. — Echéphron, fils de Prian, I, 359. — Echépolis, fils d'Alcathus, II, 110. — Echidne, fille du Tartare et de la Terre, I, 117; diverses opinions sur son origine, II, 202; est mère de la Chimè-

re, I, 137; du Dragon des Hespérides, 199; du Chien Orthros, 193; de l'Aigle du Caucase, 203; du Sphinx, 287. — Echinades (les îles) prennent le noin de Strophades, I, 93; Neptune y conduit Hippothoe, 151. -Echion, fils de Mercure, II, 109; et de Laothoé fiile de Mérétus, ou d'Antianire fille de Ménéthus, l'un des Argonautes, 158; et frère d'Eurytus, 166. - Echion, l'un des hommes armés produits par les dents du dragon tue par Cadmus, I, 267; épouse Agavé, fille de Cadmus, ibid.; est père de Penthée, 277. — Echo, mère d'Iambe, II, 59.

Ection, pere d'Androma-

que , I , 359.

Egide (l'), formée de la peau de la chèvre qui avoit nourri Jupiter, et de la tète de la Gorgone, II, 16. — Egypte. Les Dieux s'y retirent en prenant diverses formes d'animaux, I, 35; s'appeloit anciennement le pays des Mélampodes, 123; a pris son nom d'Ægyptus, ibid.

Eιλαρίαδης, surnom de Titye, II, 45. — Eionée, père de Dia, II, 130. — Eionéus, fils de Magnès et de Philodicé, II, 13t; l'un des prétendans d'Hippodamie, tué par Œnomaüs, 132.

Elare, fille d'Orchomène, mère de Titye, I, 19; ou fille de Minyas, et sœur d'Orchomène, II, 45. — Elatton. Voy. Baton. - Elatus, fils d'Arcas, I, 323; a toute l'autorité, ibid.; père de Cænée, II, 109, 154, 155, 428. — Elatus, père de Polyphème l'Argonaute, I, 85. - Elatus, Centaure, blessé par Hercules, I, 177. - Electre, l'une des Océanides, I, 9; enfans qu'elle a de Thaumas, 11. - Electre, fille de Danaüs et de Polyxo, I, 127. - Electre, fille d'Atlas et de Pléione, I, 329; a de Jupiter Jasion et Dardanus, 347; Eétion et Harmonie, II, 365; habitoit avec ses sils l'ile de Samothrace, 564, 365; Harmonie donne son nom à l'une des portes de Thébes, 365; Electre se réfugie auprès de la statue d'Ate, I, 353, II, 447; étoit celle des Pléiades qui avoit disparu, ibid. - Electre (les portes d') à Thèbes, I, 299. - Electryon, fils de Persée et d'Andromède, I, 151; enfans qu'il a d'Anaxo, 153; père d'Alcmene, ib., II, 244

245; il a de Midée un fils naturel, I, 153; les fils de Ptérelas veulent emmener ses bœufs, 155, II, 245, 246; combat entre ses fils et ceux de Ptérélas; les fils d'Electryon sont tués, ibid.; il donne à Amphitryon Alcmène sa fille en mariage, I, 155; il est tué par Amphitryon, ibid. - Elégé, fille de Prœtus, II, 222. — Eléones, ville, la même qu'Orménium, II, 325. — Eléphantis, mère de Gorgophone et d'Hypermnestre, I, 127. Eléphénor, fils de Chalcodon, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. — Elété, l'une des Heures, II, 24. - Eleuchie, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. - Eleusis, roi du pays qui prit son nom, II, 58; père de Triptolème, I, 27; reçoit Cérès, ibid. — Eleusis, ville de l'Attique, II, 56; Cérès y vient, après l'enlèvement de Proserpine, I, 25; de qui elle a pris son noin, II, 53; Hercules y est initié, I, 205. - Eleusiniens (les) recoivent Cérès, I, 25; recoivent Eumolpe, 393; font la guerre aux Athéniens, 395; appellent Eumolpe à leur secours, ibid. - Eleusine, femme de Trochilus, prêtre de Cérès, II, 56. — Eleusine (la montagne). Neptune y cache les Centaures échappes à Hercules, I, 179.—Eleuther, filsd'Apollon et d'Æthuse, I, 329.- Eleuthères, en Bœotie, I, 281. - Elide (l'). Clyménus vient s'y établir, II, 100; il en est chassé par Endymion, ibid.; Salmonée s'y établit, I, 67, II, 132; faisoit partie de l'Arcadie, II, 132; prise par Hercules, I, 119, II, 308. - Eléens (les) députent les Molionides aux jeux Isthmiques , I , 219; périssent presque tous dans la guerre contre Hercules, II, 300; pretendoient que Pluton étoit venu à leur secours, II, 314. - Elis ou Elius, fils de Neptune et d'Eurypyle, II, 101. - Executaris, nom des Ioniens, II, 89.

Emathion, fils de Tithon et de l'Aurore, tué par Hercules, I, 203, 355, II, 288. — Emulation (l'), fille de Pallas et de Styx, I, 11.

Enaraphorus, fils d'Hippocoon, tué par Hercules, I, 339. — Enarète, fille de Déimaque, et femme d'Æole, I, 41. — Encélade, l'un des Géans, écrasé par Minerve, qui jette sur lui l'ile de Sicile, I, 31; ou tué par Silène, II, 68.—Encelade, fils d'Ægyptus, épouse l'une des Danaïdes, I, 125. — Enchéléens (Cadinus et Harmonie se retirent chez les , I , 279; remportent sous leurs ordres une victoire sur les Illyriens, îb. - Endéide, fille de Sciron, épouse d'Æaque, I, 361, II, 452; fille de Chiron, suivant Pindare , II , 452. — Endymion, sils d'Aëthlius ou de Jupiter et de Calyce, I, 45; conduit une colonie d'Æoliens dans l'Elide, ibid., II, 100; en chasse Clyménus, II, 100; aimé par la Lune, I, 45, II, 100; elle l'endort dans un antre de la montagne de Latmos, II, 100; elle a de lui 50 filles, ibid.; Jupiter le fait dispensateur du trépas, II, 99; admis dans le ciel, y devient amoureux de Junon, ibid.; précipité dans le Tartare, ibid.; puni par un sommeil éternel, II, 100; obtient de dormir éternellement, I, 45; le Sommeil est amoureux de lui, II, 100; père de Phthèir, ibid.; il y a eu plusieurs Endymion, ibid.; enfans qu'il a de Séide ou d'Iphianasse, I, 45, II, 101. — Enfers (l'empire des) échoit à Pluton, I, 9; Hercnles y descend, 205; Bacchus en ramène sa mère, 277. — Enipée (le fleuve), aimé par Tyro, I, 69, II, 133; borne le royaume d'Æole, I, 93. — Enna, ile de la Sicile, où Proserpine fut enlevée, II, 56. — Entédide, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Enyo, mère de Mars, II, 23. — Enyo, l'une des Phorcides ou Græes, I, 141, II, 254.

Eone, l'une des femmes d'Hercules, I, 233.

Epaphus, fils d'Io, I, 121; les Cérutes le font disparoitre, ibid.; Io en accouche dans l'île d'Eubée, II, 205, 206; roi d'Egypte, I, 121; épouse Memphis, ib.; père de Libye, ibid.; de Lysianasse, I, 201. - Epée donnée à Hercules par Mercure, I, 167. — Epėus, fils d'Endymion, II, 101. — Ephialtes, sils de Neptune et d'Iphimédie, I, 43; veut épouser Junon, 45; voy. Aloïdes. — Ephialte, l'un des Géans, I, 31; Apollon et Hercules lui crèvent les yeux, ibid. — Ephyra, mère d'Æétès, II. 183. — Ephyre, fondée par Sisyphe, I, 65; où située, II, 317. - Epicaste, fille de Calydon et d'Æolie, I, 47;

ses enfans, ibid. - Epicaste, fille d'Augias, eut d'Hercules, Thestalus, I, 235. — Epicaste, nom de Jocaste, I, 285, II, 386. — Epidaure, dans le Péloponnèse. Æsculape y a un temple, II, 296. - Epidaurus, fils d'Argus et d'Evadné, I, 117, II, 200. - Epidaus, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. — Epigones (guerre des), I, 307.— Epilaïs, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Epiléon, fils de Nélée, II, 136. - Epilepsie (l'), maladie d'Hercules, II, 330. — Epimènes, fils de Nélée et de Pharé, II, 136. — Epiméthée, fils de Japet et d'Asie, I,9; et frère de Prométhée, II, 73; est père de Pyrrha, I,39; se charge de distribuer aux animaux les différentes qualités, II, 73. — Epochus, fils de Lycurgue, I, 325.— Epopée, fils de Neptune et de Canacé, I, 43.—Epopée, fils d'Aloée, II, 191; enlève Antiope, II, 579; l'épouse, I, 281; sa guerre avec Nyctee, I, 281; est tue, ibid.; ou meurt de la suite de ses blessures, II, 380.

Explication de ce mot, II, 237. — Erasippus, fils d'Hercules et de Lysippe,

I, 235. — Erato, l'une des Muses, I, 13; mère de Thamyris, II, 36. — Erato, Néréide, I, 11. — Erato, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Erato, Dryade, femine d'Arcas, II, 413. — Erèbe (l'), produit par le Chaos, eut de la Nuit Æther et le Jour, II, 1. - Erechthée, fils de Pandion et de Zeuxippe, I, 387; roi de l'Attique, épouse Praxithée, 389; enfans qu'il en a, ibid.; ne fut point juge entre Minerve et Neptune, 375; a la guerre avec les Eleusiniens, et sacrifie sa fille, 395; tue Eumolpe, ib.; ou Immarade son fils, II, 483; est tue lui-même dans le combat, ibid.; Neptune, le fait périr, I, 395; a un commerce incestueux avec Procris sa fille, II, 480; ses descendans, 483. Erechthée est le même qu'Brichthonius, II, 473. — Erechthéide (la mer), I, 375. — Erechtheum, temple de Neptune, II, 479. -Ereuthalia, ville de la Phocide, II, 200. — Ereuthalion, fils et successeur de Criasus, II, 200, 205. — Erginus, fils de Clymenus, et roi d'Orchomène, II, 160; fuit la guerre aux Thébains

pour venger la mort de son père, ibid.; les soumet à un tribut, ibid.; tue par Hercules, I, 165; ou fait la paix avec lui, II, 255. - Erginus, Argonaute, fils de Neptune, I, 85; gouverne le vaisseau après la mort de Tiphys, II, 181; demeuroit à Milet, 161. - Eribotès ou Eurybates, Argonaute, fils de Téléon, II, 166. - Erichthonius, fils de Dardanus et de Batie, épouse Astyoché, I, 349; père de Tros, ibid. — Erichthonius, fils de Vulcain et d'Atthis, I, 381; ou de Minerve, 383, II, 473; élevé par Minerve, qui le confie à Pandrose, I, 383, II, 474; détrône Amphictyon, 1,381, 385; érige une statue à Minerve, et institue les Panathénées, 385; épouse Pasithée, et en a un fils, ibid. ; contemporain d'Hyagnis, II, 47; aussi nommé Erechthée . 473.—Eridan, fleuve de l'Attique, père de Zeuxippe, II, 159. - Eridan, fleuve d'Italie. Les Argonautes passent auprès, I, 103; Hercules s'y rend, 199; Nymphes qui habitent auprès, ibid. - Erigone, fille d'Icarius, I, 385; cherche son pere, ibid., II, 475; séduite par Bacchus,

II, 486; se pend, I, 385. II, 486; jeux qu'on institue en son honneur, II, 486. — Erinéum, ville de la Dryopide, II, 92. — Eriphyle, fille de Talaus, et feinine d'Amphiaraus, I,77; réconcilie Adraste et Amphiarans, 295, II, 396; gagnée par le collier d'Harmonie, engage Amphiaraus à aller au siège de Thèbes, I, 295; reçoit des présens pour engager Alcmæon à la seconde expédition, 311, II, 405; est tuée par Alcmæon son fils, ibid. - Erymanthe (le mont), I, 175; sanglier qui s'y réfugioit, ibid. - Erysichthon, fils de Cécrops, mort sans enfans, I, 377. — Erysichthon, fils de Triopas, II, 96. — Erythie, l'une des Hespérides, I, 199. - Erythie, fille de Géryon, et mère d'Eurytion et de Norax, II, 276. - Ervthie, ile près de l'Océan, I, 193. On croit que Cadix y fut bâti, II, 275. — Erythras, fils de Neptune et d'Amphiméduse, II, 214. — Erythres, ville de la Bœotie, II. 214. - Erythrius, fils d'Athamas et de Thémisto, I, 65, II, 117. — Erythrus, fils d'Hercules et d'Exolé, I, 233. — Erytus, vorez Eurytus, Argonaute. — Eryx, fils de Neptune, I, 197; ou de Butes et de Venus, II, 283; met dans ses troupeaux un taureau d'Hercules, I, 197; provoque Hercules à la lutte, conditions qu'il y met, ibid., II, 283, 284; est tué, I, 197.

Etéobutades (les), famille dans laquelle étoit prise la pretresse de Minerve, II, 478. — Etéocle d'Orchomène fixe le nombre des Grâces à trois. II, 26; donne dans la Bœotie un canton à Halmus, fils de Sisyphe, II, 128; a pour successeur Phlegyas, ib. - Etéocles, sils d'Œdipe et de Jocaste, I, 289, ou d'Euryganie, 201; chasse son père de Thèbes, ibid., II, 302; convient de régner alternativement avec son frère, I, 201; a le premier la couronne, il ne veut plus s'en dessaisir, ibid.; s'empare du tròne par violence, II, 394, 395; il arme les Thébains, I, 299; tue son frère, et est tué par lui , 303 ; fut père de Laodamas, 309. — Etéoclus, fils d'Iphis, l'un des sept chefs contre Thèbes, I, 297; remporte à Némée le prix de la course, ibid.; est tue par Léades, 303. — Etéoclymene, fille de Minyas, II, 149; mère d'Alcimède, II, 151.

Etésies. Noms des vents qui rafraichissent l'air au lever de la canicule, II, 367.

Ethodæa, ou Neæra, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Etna. Typhon est sous cette montagne, I, 37.

Eubée, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. - Eubée, ( l'île d' ), II, 20; anciennement appelée Macris, 172; Junon y fut élevée, II, 20; Io y accoucha d'Epaphus, II, 205, 206. — Eubote, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. -Eubulus, fils de Trochilus et d'Eleusine, II, 56. - Eubulus, fils de Dysaulès, II, 63. -Euchénor, fils d'Ægyptus, épouse Iphiméduse, I, 127. - Euclia, fille d'Hercules et de Myrto, II, 331. — Hüzémei, épithète des Harpyes, dans Homère, II, 180. -Eucrate, Néréide, I, 11. -Eudore, Néréide, I, 11. — Eulimène, Néréide, I, 11 .-Eumède, fils d'Hercules et de Lysé, I', 233. — Eumèdes, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57. — Eumédon, Argonaute, fils de Bacchus et d'Ariane, II, 166. - Eumėlus, fils d'Admète, l'un des prétendans

tendans d'Hélène, I, 343. — Eumélus, fondateur de l'Achaïe, II, 63; père d'Anthius, 64; apprend de Triptolème l'art de cultiver la terre, ibid. — Euménides (enceinte consacrée aux), I, 291; vor. Furies. - Eumètes, fils de Lycaon, I, 319. - Eumolpé, Néréide, I, 13. - Eumolpe purific et initie Hercules, I, 205; il y a eu plusieurs Eumolpes, II, 291. - Eumolpe, fils de Neptune et de Chioné, I,393, épouse une fille de Benthésicyme, ibid.; veut violer l'autre; est exilé, et se retire dans la Thrace, ibid.; il conspire contre Tégyrius, ib.; s'enfuit à Eleusine, ibid.; revient vers Tégyrius, et lui succède, ibid.; va au secours des Eleusiniens, et est tué par Erechthée, 395; père d'Ismarus, I, 393, II, 482. — Eumolpe, fils de Déiopé, II, 63. — Eumolpe, fils de Philammon, enseigne la musique à Hercules, II, 251. — Eumon, fils de Lycaon, I, 319. — Eunéus, fils de Jason et d'Hypsipyle, I, 87, II, 171. - Eunice, Néréide, I, 11. - Eunomie, fille de Jupiter et de Thémis, I, 13, II, 24. — Eunomus, fils d'Architeles, tue par Hercules, I, 225; on lui donne divers noins, II, 317, 318.— Eupalamus, fils de Métion et d'Alcippe, père de Dædale, I, 403. — Eupheinus, fils de Neptune et d'Europe, II, 158, ou de Mécionicé, 159; lieu de sa naissance, ibid.; l'un des Argonautes, I, 85; va à la chasse du sanglier de Calydon, II, 109; doué de la faculté de courir sur les flots, 159. — Euphétès, roi d'Ephyre, II, 317. — Euphrosyne, l'une des Grâces. I , 13. — Eupolémie , fille de Myrmidon, et mère de l'Argonaute Æthalide, II, 163. - Europe, fille d'Agénor et de Téléphasse, I, 249, ou de Phœnix et de Téléphé, ibid., II, 348; enlevée par Jupiter , I , 251 , II , 349; emportée dans l'île de Crète, I, 251; enfans qu'elle a de lui, ibid.; épouse Astérion, roi de Crète, ibid. — Europe, fille de l'Océan et de Parthénopé, II, 206. — Europe, mère de l'Argonaute Euphémus, II, 158. — Europe, femme de Danaiis, I, 127. - Europe, nom primitif de l'ile de Crète, II, 277. - Europe, partie du monde, où s'établit Agénor, I, 249. H

-Europs, fils de Phoronée, et père d'Hermione, II', 197. - Eurotas, fils de Lélex, père de Sparte, 1, 333. — Euroto, fille de Danaus et de Polyxo, I, 129. — Euryale, mère d'Orion, I, 21; fille de Minos, II, 50. — Euryale, l'une des Gorgones, I, 143. - Euryale, fils de Mélas, tue par Tydee, I, 57. - Euryale, fils de Mécistée, I, 77; l'un des Argonautes, 85; ou plutôt chef des Argiens au siège de Troie, II, 161; marche contre Thèbes, I, 309. - Eurybates; voyez Eribotès. - Eurybates, l'un des Cercopes, II, 301. — Eurybie, fille de Pontus, I, 9, II; enfans qu'elle eut de Crius, ibid. — Eurybie, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Eurybius, sils de Nélée et de Chloris, I, 69, ou de Pharé, II, 136. — Eurybius, fils d'Eurysthée, tué par les Athéniens, I, 237.—Eurycapys, sils d'Hercules et de Clytippe, I, 253. — Euryce, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. Euryclee, nom de Jocaste, II, 386. — Eurycyda, fille d'Endymion, II, 101. — Eurydanas, Argonaute, fils

de Ctiménus, II, 166. — Eurydamas, fils d'Ægyptus, épouse Pharé, I, 127. — Eurydème, mère des Grâces, II, 26. — Eurydice, femme d'Orphée; sa mort, I, 13, II , 32. - Eurydice , fille de Clymenus, et épouse de Nestor, II, 139. - Eurydice, femme de Lycurgue, I, 79. -Eurydice, fille de Danaus et de Polyxo, I, 127 et 129. - Eurydice, fille de Lacédæmon et de Sparte, et femme d'Acrisius, I, 133, 332. - Eurydice, fille d'Adraste, épouse d'Ilus, I, 353. — Eurygamie, fille d'Hyperphas, et femme d'Œdipe, I, 291; enfans qu'elle a eus de lui, ibid., II, 390. — Euryloque, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. — Eurylyte, épouse d'Æétes, II, 183. — Eurymède, femme de Glaucus, et mère de Bellérophon, I, 65. — Eurymedon, l'un des Geans, viole Junon, qui eut de lui Prométhée, et est précipité dans le Tartare, II, 17. — Eurymedon, premier nom de Persée, fils de Danae, II, 256. -Eurymedon, fils de Minos, I, 187, et de Paria, 253; tue par Hercules à Paros, I, 187. — Eurymeduse, fille de Clitor, II, 95; séduite par Jupiter, en a Myrmidon, ib. - Euryméduse, mère des Graces, II, 26. — Eurymėnes, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. — Eurynome, fille de l'Océan, I, 9; femme d'Ophion ou Ophionée, II, 2; regne avec lui sur l'Olympe, ibid.; en est chassée par Saturne, ibid.; a de Jupiter les Graces, I, 15; recoit Vulcain précipité du ciel, II, 39. - Eurynome, fille d'Iphitus, et feinme de Talaus, II, 148. — Eurynome, femme de Lycurgue, I, 325.— Eurynomus, fils de Magnès et de Philodice, et pere d'Hippias, II, 131; est tué par Œnomaüs, 132. — Euryops, fils d'Hercules et de Terpsicrate, I, 235. — Euryphaesse, épouse d'Hypérion, selon Homère; ses enfans, II, 17. - Eurypyle, fille d'Endymion, II, 101; eut de Neptune Elis, ibid. - Eurypyle, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Eurypyle, fils de Thestius et d'Eurythémis, I, 49. — Eurypyle, fils d'Hercules et d'Eubote, I, 233. — Eurypyle, fils de Neptune et d'Astypalée, roi de Cos, I, 217; veut s'opposer au débarquement d'Hercules, II, 305, qui le tue, I, 217, II, 305; père de Chalciope, I, 235, II, 305. - Eurypyle, fils de Téménus, I, 245. — Eurypyle, fils d'Hypérochus, et père d'Orménus, II , 321. — Eurypyle, fils d'Evæmon, l'un des prétendans d'Hélène, I. 343; commande les troupes d'Orménium, au siège de Troie, II, 325; est obligé, par un Oracle, d'aller s'établir dans l'Achaïe, ibid.; a Ctésippus pour successeur; ibid. - Eurysthée, fils de Sthénélus et de Nicippe, I, 153, ou d'Amphibia, ou d'Artibia, II, 245; nait à sept mois, ibid.; a Hercules a son service, I, 169; lui ordonne douze travaux; 171, 209; a peur de lui, et se cache sous terre, 171; lui fait donner ses ordres par le héraut Coprée, ibid.; met en liberté les jumens de Diomèdes, I, 187; ou les consacre à Junon, II, 272; sacrifie les bœuss de Géryon à Junon, I, 197; poursuit les enfans d'Hercules, 235; menace Céyx de lui déclarer la guerre, s'il ne les lui livre pas, 237, II, 333; declare la guerre aux Athéniens pour le même sujet, I, 237, II, 233, 234; est tué dans le combat par Hyllus, I, 235; ses fils sont tués aussi, ibid.; diverses opinions sur sa mort, II, 234; chasse Hercules de Tirynthe, II, 333; est presque toujours en guerre avec lui, 498; avoit épousé Antimaque, I, 325. — Eurysthènes et Procles, fils d'Aristodeine, I , 241; ont Lacedémone pour leur part, 245. - Euryte, fille d'Hippodamas, et femme de Parthaon; I, 49. - Euryte, Nymphe; a de Neptune Halirrothius, I, 377. — Eurytèle, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. - Eurythémis, fille de Cléobée, et femme de Thestius, I, 49. - Eurytion, fils d'Actor, de Phthie, I, 53, 365, ou plutôt fils d'Irus et petitfils d'Actor, II, 456, 457; l'un des Argonautes, 166; purifie Pélée du meurtre de Phocus, I, 365; lui donne en mariage Antigone sa fille, et le tiers de ses états, ibid.; va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53, 365; y est tué par Pélée, ibid. - Eurytion, berger de Géryon, I, 193; assomné par Hercules, 195; étoit fils de Mars

et d'Erythie, II, 276. — Eurytion, Centaure. Pirithous lui coupe le nez et les oreilles, II, 267; poursuivi par Hercules, se réfugie à Pholoé, I, 170; ou plutôt à Olène, II, 285; veut épouser Mnésimaque, malgré Dexamène son père; I, 181; est tué par Hercules, ibid., II, 267, 270; erreur de Bacchylides à son sujet, II, 269. - Eurytus, l'un des Géans. tué par Bacchus, I, 31, II. 67. - Eurytus, fils de Mercure, I, 85, et de Laothoé ou d'Antianire, II, 158; frère d'Echion, 109; l'un des Argonautes, I, 85; va à la chasse du sanglier de Calydon, II, 100; venu d'Alopé en Thessalie, 158. — Eurytus, fils de Mélas, II, 294, et de Stratonice, 326; roi d'Œchalie, I, 200; mari d'Antiope, II, 326; ses enfans, ibid.; propose sa fille Iole pour prix à celui qui tireroit le mieux de l'arc, I, 209, II, 297; refuse de la donner à Hercules, ibid.; est tué par Hercules, I, 229; ou s'enfuit dans l'Eubée, et y est tué par Apollon, II, 326; enseigne à Hercules à tirer de l'arc, I, 161. - Eurytus, pere d'Hippasus, II, 110.- Eurytus, fils d'Hippocoon, I, 339. — Eurytus, fils d'Actor et de Molione, I, 217; tué par Hercules, 229, II, 157, 306; père de Thalpius, I, 343; voy. Molionides. — Euterpe, l'une des Muses, I, 13; mère de Rhésus, 15. — Eutychès, fils d'Hippocoon, I, 339. — Euxanthius, fils de Minos et de Dexithèe, I, 253; père de Milètus, II, 350.

Evadné, fille de Strymon et de Néæra, et femme d'Argus, I, 117. — Evadnė, fille d'Iphis, se jette sur le bûcher de son mari Capanée, I, 307. - Evæmon , fils de Lycaon , I, 319. — Evæmon, père d'Eurypyle, I, 243; succède à Amyntor, II, 325. — Evagoras, sils de Nélée et de Chloris, I, 69; ou de Phare, II, 136. — Evagoras, fils de Priam, I, 357. — Evagore, Néréide, I, 13. — Evandre, établit les Arcadiens sur le Mont Palatin, II, 41. - Evandre, pere de Lavinie, II, 282. -Evandre, fils de Priam, I,

357. — Evanthė, mėre des Graces, II, 26. — Evėnia, la mėme que Iophossa, II, 122. - Evénus, fils de Mars et de Démonice, I, 47, ou de Stéropé, II, 103; père de Marpesse, I, 47; poursuit Idas son ravisseur, ibid.; se précipite dans le fleuve Lycormas, qui prend son nom, ibid.; défioit à la course des chars ceux qui lui demandoient sa fille, et tuoit les vaincus, II, 103. — Evėnus, fleuve. Nessus le fait passer aux voyageurs, I, 225. -Evérès, fils de Parthénopé et d'Hercules, I, 235. — Eyérès, fils de Ptérélas, I, 153; évite la mort, 155. - Evétus, père du devin Tirésias, I, 299. — Evippė, fille de Leucon, mariée à Andréus, II, 125. — Evippė , Danaïde, épouse Argius, I, 127. - Evippus, fils de Thestius, I, 49.

Exadius, Centaure, II, 269. — Exolé, fille de Thestius, l'une des femmes d'Horcules, I, 233.

# FA

Famine de neuf ans en Ægypte, I, 201. — Faune. Sa méprise, II, 300. — Faunus, roi des Aborigenes, II, 282.

Flamboyant, surnom d'A-

pollon, I, 105. — Flèches, données à Hercules par Apollon, I, 167. — Flore, fait connoitre à Junon une fleur par l'attouchement de laquelle elle conçoit Mars, II, 23. — Flûte (la), inventée par Minerve, II, 46, ou par Mercure, ou par Hyagnis, 47.

Fontaine où Junon recouvroit chaque année sa virginité, II, 22. — Force (la), fille de Pallas et de Styx, I, 11. — Fourmis, changées en hommes, II, 450.

Fruits éphémères, I, 37, II, 70.

Furies (les trois), naissent du sang qui sort de la blessure d'Uranus, I, 5; elles s'emparent d'Alcmæon, 311.

### GA

Galanthis ou Galinthias, II, 249. - Galatée, Néréide, I, 11. - Galatus, fils d'Hercules et de Celtiné, II, 281. — Galéotis ou Hybla, ville de la Sicile, II, 359.— Ganyméda, surnom d'Hébé, II, 22. — Ganymedes, fils de Tros et de Callirrhoé, enlevé par Jupiter, I, 349, II, 350, 445; indemnité que Jupiter donne pour cet enlèvement, I, 191; il est fait l'échanson des Dieux, 350, II, 445. — Garamante. V. Amphithémis, II, 353. — Gaza, ville de Phénicie, par qui fondée, II, 331.

Géans (les), fils d'Uranus et de la Terre, I, 29; armés contre les Dieux, II, 4,65; leur histoire, I, 21, 37; Hercules les combat, 282. Gélanor cède à Danaus le royaume d'Argos, I, 125, II, 209. — Gélon, fils d'Hercules et de l'Echidne, II, 331. — Génétor, fils de Lycaon, I, 319. — Géræstus, Cyclope, sur le tombeau duquel furent sacrifiées les filles d'Hyacinthe, I, 401. - Géréniens (le pays des), II, 138. — Gérymbas, fils de Phinée, II, 178.—Géryon, fils de Chrysaor, I, 145, et de Callirrhoé , 193 ; Hercules emmène ses bœufs, ibid., et le tue, 195; où étoient ses états, II, 275, 276.

Gibraltar ( le détroit de ), II, 276.

Glaucé, fille de Créon, épouse Jason, I, 111; sa mort, ibid., II, 190. — Glaucé, Danaïde, épouse

Alcis, I, 127. — Glauce, fille de Cychrée, et épouse d'Actœus, I, 361. — Glaucippe, fille de Danaus et de Polyxo, I, 129. — Glaucothoe, Néréide, I, 11. -Glaucus, Argonaute, II, 166; avoit fabriqué le vaisseau Argos, ibid.; change en dieu marin, 167.-Glaucus, fils de Sisyphe, et père de Bellérophon, I, 63; dévoré par ses juinens, II, 126; est peut-être le même que Créon, roi de Corinthe, II, 190. - Glaucus, fils d'Hippolochus, II, 190, 490; son bouclier d'or, II, 184. — Glaucus, fils de Priam, I, 357. — Glaucus, fils de Minos, I, 253; meurt dans un tonneau de miel, 261, et est ressuscité par Polyïdus, 263; ou par Esculape, 337, II, 358, 359; apprend l'art de la divination, et le perd, 1, 261. - Glénus, fils d'Hercules et de Déjanire, I, 235. — Γλως ris, la languette d'une flûte, II, 47.

Gordys, fils de Triptolème d'Argos, II, 64. — Gorgè, fille d'Œnée, et femme d'Andræmon, I, 49; mère de Tydèe, qu'elle a de son propre père, I, 57; son tombeau, II, 208. — Gorgè, fille de Danaus, I, 127. — Gorgone ( la tête de la ), forma l'Egide, II, 16, 233; change en pierre Phinée, etc., I, 147; une boucle de ses cheveux donnée à Stérope, 221; son sang employé par Esculape, I, 335, 337, II, 428. — Gorgones (les), filles de Phoreus et de Céto, I, 11; Ægyptus en eut des fils, 129; leurs noms, I, 143; leur forme, 145; elles poursuivent Persee, ibid. — Gorgophon, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153. — Gorgophone, fille de Persée, I, 67, et d'Andromède, et semme de Périerės, 151, 333. — Gorgophone, fille de Danaus, épouse Protée, I, 125 .- Gorgopis, belle-mère de Phrixus, II, 118. - Gorgyre, mère d'Ascalaphe, I, 27. — Gorgythion, fils de Priam, I, 357.

Gounéus conduit les Enianes et les Perrhæbes au siége de Troie, II, 79.

Grâces (les), filles de Jupiter et d'Eurynome, I, 23, ou d'Eumomie, II, 25; de Junon, d'Eurydeme, d'Euryinéduse ou d'Evanthé, II, 26; filles d'Etéocle, ibid., ou du Ciel et d'Æglé, ibid.; n'étoient que deux, suivant les Lacédémomens, ibid.;

leur nombre fixé à trois par Etéocle d'Orchomène, ibid.; leur culte introduit dans la Bœotie et dans l'Attique, ibid.; le cyprès leur est consacré, ibid.; deux espèces de Grâces, ibid.; on leur sacrifie à Paros, sans couronnes, I, 399. — Græcus, fils de Thessalus, II, 85. — Græes (les), filles de Phorcus, II, 234; voy. Phorcides.—Gration, l'un des Géans, tué par Diane, I, 31. — Grecs (les), prennent le nom d'Hellènes, I, 41, II, 85.

Gyès, fils d'Uranus et de la Terre, I, 3. — Gymnasia, l'une des Heures, II, 24.

#### HA

Hadès. Hercules lui enlève Alceste, I, 81, II, 150. — Hæmon, fils de Pélasgus et père de Thessalus, II, 85.— Hæmon, fils de Thoas, et pere d'Oxylus, II, 107, 344. - Hæmon, fils d'Alector et père d'Hypérochus, II, 131.—Hæmon, fils de Créon, dévoré par le Sphinx, I, 289; se tue sur le tombeau d'Antigone, II, 390. — Hæmon, fils de Lycaon, I, 319. — Hæmonius, père d'Amalthée, I, 225. — Hæmus (le mont), d'où il tire son nom, I, 37. - Hæro, fille d'Œnopion et d'Hélicé, II, 50; violée par Orion, 51. — Hagnius, pere de Tiphys, I, 83.—Halcyone; voy. Alcyone. — Haliacmon surprend Jupiter et Junon, II, 21; devient furieux, et se précipite dans le fleuve

Carmanor, qui prend son nom , ibid. — Haliarte , fondée par Haliartus, II, 128. - Haliartus, fils de Thersandre, II, 128. — Halirrothius, fils de Neptune et d'Euryté, veut violer Alcippe, I, 377; il est tué par Mars, ibid. — Halmus, fils de Sisyphe, s'établit dans la Bœotie, II, 128; ses deux filles, ibid. — Halocrates, fils d'Hercules et d'Olympuse, I, 235. — Harmonie, fille de Mars ou de Vénus, I, 267; ou de Jupiter et d'Electre, II, 364; épouse Cadmus, I, 267; est changée en serpent, 279; Polynice donne son collier à Eriphyle, 293. — Harpalée, fils de Lycaon, I, 319. — Harpalycus, enseigne la lutte à Hercules, II, 250. - Harpalycus, fils

de

de Lycaon, I, 319. — Harpies (les), filles de Thaumas et d'Electre, I, 11; envoyées chez Phinée, 91, II, 179; comment décrites, I, 91, II, 180; enlèvent Phinée, II, 180; enlèvent les filles de Pandare, ibid.; tuées par les fils de Borée, I, 93. — Harpinna, fille du fleuve Asope, II, 450; a de Mars Œnomaŭs, ibid. — Harpys, autre nom du fleuve Tigrès, I, 93.

Hébé, fille de Jupiter et de Junon, I, 15, ou de Junon toute seule, II, 22; se laisse tomber en versant à boire aux Dieux, 445; épouse Hercules, I, 233; enfans qu'elle en a, ibid.; nominée aussi Dia et Ganvineda, II, 22.-Hécaergé, l'une des Vierges qui apportèrent à Delphes les offrandes des Hyperboréens, II, 53. - Hécate, fille de Persès et d'Astérie, I, 11, ou de Jupiter et d'Astérie, II, 18; annonce à Cérès l'enlèvement de sa fille, 58; épouse Æétès, et est mère de Médée, 182; se livre à la chasse, 182; découvre les vertus des plantes, ibid.; fille de Perseus, ibid.; mère de Circe et de Médée, ibid.; confondue avec la déesse de ce noin,

19. — Hector, fils de Priam et d'Hécube, I, 355; épouse Andromaque, 359. — Hécube, fille de Dymas ou de Cissée, I, 355, II, 448; seconde femme de Priam, I, 355.— Hécypris, l'une des Heures,. II, 24. — Hédonus, fils d'Hellé et de Neptune, II, 121. — Hegemoné, l'une des Grâces chez les Athéniens, II, 26. — Helene, fille de Jupiter et de Léda ou de Némésis, I, 341; histoire de sa naissance, II .450, 435; est enlevée par Thésée, I, 341, II, 435; ou par Idas et Lyncée, II, 435; a de Thésée une fille, ibid.; est reprise par Castor et Pollux, I, 341; noins des prétendans d'Hélène, ibid., 343; elle épouse Ménélas, I, 343, II, 436; est enlevée par Paris, I, 359; enfans qu'elle eut de Ménélas, 345, II, 436, 437. — Hélénus, fils de Priam et d'Hécube, I, 357; par quel moyen il recut l'art de la divination, II, 142. - Helicaon, fils d'Anténer, époux de Laodice, II, 449. - Helicé , Nymphe , mère de Hæro, U, 50. - Hélicé, l'une des Danaïdes, II, 209, - Hélicon (l'), consacré aux Muses, II, 28. — Heliconis,

I

June des femmes d'Hercules, I, 235. — Héliopolis, ville d'Ægypte, II, 17. - Hélius, fils de Persée et d'Androinède, I, 151; allié d'Amphitryon dans la guerre contre les Téléboens, 159. - Hélix, fils de Lycaon, I, 319. — Hellade, ville fondée par Hellen, II, 83; son territoire portion de la Thessalie, 78, 82,85.—Helle, fille d'Athamas et de Néphélé, I, 61; son tombeau, II, 120; enfans qu'elle a de Neptune, ibid., 121. - Hellen, fils de Deucalion ou de Jupiter et de Pyrrha, I, 41, II, 83; ou de Jupiter et de Dorippe, 84; ses enfans, I, 41; donne son nom aux Grecs, ibid., 85.— Hellènes, nom des Grecs, I, 41, II, 78, 85; à quelle époque ce nom devint général, II, 498. — Hellespont (l'), a pris son nom d'Helle, I, 63; Hercules y ramène une partie de ses troupeaux, 197. - Hélos, ville de l'Argolide, habitée par Hélius, I, 159. - Hélos, dans la Laconie, fondée par Hélius, II, 242. - Hephæstine, eut des fils d'Ægyptus, I, 129. — Heptapole, l'une des Muses, fille de Piérus et de Pimpléis, II, 28. — Héraclés, nom donné à une partie du terntoire des Bebryces, I, 189. — Heraclée en Italie, ville fondée par Hercules, II, 282. -Héraclides (les), poursuivis par Eurysthee, se réfugient chez Ceyx, I, 235, II, 333; en sont renvoyes, I, 237, II, 333; se retirent à Athènes, ibid.; s'emparent du Péloponnėse, I, 237; ou plutôt sont repousses, II, 335; se retirent à Thèbes, ibid.; vont avec les Thébains s'établir chez les Doriens, II, 336; font, avec les Doriens, une expédition contre le Péloponnèse, 337; sont repoussés, et perdent Hyllus leur chef, 338; empêchent les Doriens d'aller au siège de Troie, ibid.; acquerrent des forces à la suite de cette guerre, ibid.; font une seconde expédition contre le Péloponnèse, I, 239, II, 340; sont repousses, ibid.; entreprennent d'y entrer par mer, I, 241, II, 341; malheurs qu'ils éprouvent à Naupacte, ibid.; prennent Oxylus pour leur guide, I,243, II,344; s'emparent du Péloponnèse, I, 243; quelques-uns d'entre eux s'établissent dans l'Attique, I, 237, II, 338, 339. - Heraus, fils de Lycaon, I, 319. — Hercius, surnom, de Jupiter, II, 233. - Hercules Tyrien; s'il a existé, II, 257; les anciens poëtes Grecs n'ont pas connu d'autre Hercules que le Thébain, ibid.; 'Ηρωκλής, Hercules, est un nom Grec, et n'a pu être donné par les Phœniciens ou les Egyptiens à un de leurs Dieux, ibid., 258. — Hercules, nommé aussi Cronus, II, 4. — Hercules, fils de Jupiter et d'Astérie, tué par Typhon, et ressuscité par Iolas, II, 40. — Hercules, fils de Jupiter et d'Alcmène, I, 161; nommé d'abord Alcides, 169; ou plutôt Alcée, II, 257; sa naissance est retardée par Junon, I, 153; est exposé par sa mère aussitôt après sa naissance, II, 249; Junon lui donne à teter, 249, 250; étant au berceau il tue deux serpens, I, 161; ses différens maîtres, ibid., II, 250, 251; il garde les troupeaux d'Amphitryon, I, 163; son portrait, ibid., II, 252; il tue le lion du mont Cithæron, ibid.; il couche avec les cinquante filles de Thestius, I, 163; en combien de nuits il les rend toutes mères, II, 253; il se revêt de la dépouille du lion qu'il

avoit tue, I, 164; il mutile les hérauts d'Erginus, ibid.; il le défait et le tue, ibid.; il fait la paix avec lui, II, 254; stratagème qu'il emploie pour le vaincre, ibid., 255; il épouse Mégare, fille de Créon, I, 167; armes et autres présens qu'il reçoit des Dieux, ibid., II, 255; Junon le rend furieux ; il jette au feu ses enfans et ceux d'Iphiclus, I, 167, II, 256; il est purifié par Thestius, I, 167; il va à Delphes; la Pythie lui donne le nom d'Hercules, au lieu de celui d'Alcides qu'il portoit; lui ordonne d'habiter Tirynthe, et d'exécuter les douze travaux qu'Eurysthée lui commanderoit, I, 169: 10. le lion de Némée : il s'arrête à Cléones, chez Molorchus, I, 169; il tue le lion, 171, II, 259; il y perd un de ses doigts, II, 259; il porte le lion à Mycènes, I, 171; Eurysthée lui défend d'entrer dans la ville, et lui fait donner ses ordres par Coprée, ibid.; 2º. l'hydre de Lernes : il la fait sortir de sa retraite, I, 171; il tue un cancre qui la secondoit, ib.; il appelle à son secours Iolas, qui brûle les têtes de l'hydre à mesure qu'elles repous-

soient, ibid.; il enterre sa tète qui étoit immortelle, ib.; il trempe ses flèches dans son fiel, ibid.; il est blessé par elle, II, 260; cette action ne lui est pas comptée par Eurysthee, I, 175; 3°. la biche Cérynite : il la poursuit, la prend vivante, et l'emporte, I, 175, II, 260; il appaise Diane irritée contre lui, I, 175; 4°. le sanglier d'Erymanthe, I, 175; il va chez le centaure Pholus, I, 177; il lui demande du vin, ibid.; son combat avec les Centaures, ib., II, 262, 263; il les poursuit jusqu'à Malee, I, 177, II, 263; il blesse Chiron, ibid.; il avoit demeure quelque temps chez lui, II, 263; il donne la sépulture à Pholus, I, 119; il prend le sanglier vivant, ib.; stratageme qu'il emploie, II, 266; 5°. les étables d'Augias, I, 179; ses conventions avec lui, 181; il cure ces étables dans un jour, ibid., II, 267; Augias lui refuse son salaire, et le chasse de l'Elide, I, 181; sujet de sa querelle avec Léprée, II, 267; il se reconcilie avec lui, ibid.; défis entre eux; Hercules le tue, ibid., 268; il se rend à Olche chez Dexamene, il y

tue Eurytion le centaure, I, 181, II, 270; Eurysthée ne lui tient pas compte du curement des étables d'Augias, I, 183; 6°. les oiseaux Stymphalides, I, 183; il les fait sortir de leur marais avec des cymbales d'airain que Minerve lui avoit données. et les tue à coups de flèches, ibid., II, 271; 7°. le taureau de Crête, I, 183; il le prend, et le mene à Eurysthée, 185; 8°. les jumens de Diomèdes, I, 183; il s'embarque avec quelques volontaires, aborde en Thrace, prend ces jumens, et les amène vers la mer, I, 185; il est attaque par les Bistoniens; il les met en fuite, et tue Diomèdes, ibid.; il donne la sépulture à Abdérus, et fonde une ville de son nom, ibid.; il conduit les jumens à Eurysthée, I, 187; 9º. le baudrier d'Hippolyte, ibid.; il s'embarque avec quelques volontaires, aborde à Paros, où il tue quatre fils de Minos, ibid.; il assiège la ville et emmene deux des fils d'Androgée, 189; il aborde en Mysie, défait les Bebryces, tue Mygdon leur roi, et donne une partie de ses états à Lycus, ibid., II,

273; il aborde à Thémiscyre; Hippolyte lui promet son baudrier, I, 189; les Amazones l'attaquent, il les défait, tue Hippolyte, prend son baudrier et se rembarque, ibid.; il arrive à Troie, tue le monstre qui devoit dévorer Hésione, 191; il entre dans son corps, et y demeure trois jours, II, 274; Laomédon lui refuse les chevaux qu'il lui avoit promis; Hercules part en le menaçant, I, 191; il est reçu à Ænos par Poltys, ibid.; il tue Sarpédon, fils de Neptune, 193; il soumet les Thraces de Thasos, et donne cette île aux deux fils d'Androgée , ibid.; il lutte à Toroné avec Polygone et Télégone, fils de Protée, et les tue, ibid., II, 275; il est purifié par Protée lui-même, II, 275; il donne le baudrier à Eurysthée, I, 103; 10°. les bœufs de Géryon, ibid., II, 276; il traverse l'Burope, I, 193; purge l'île de Créte des bêtes féroces qui la ravagent, II, 277; entre dans la Libye, I, 193; plante deux colonnes sur les confins de l'Europe et de l'Afrique, 195, II, 278; il bande son arc contre le Soleil, et reçoit de lui une coupe d'or dans la-

quelle il traverse l'Océan, I, 195,II, 278, 279; il bande son arc contre l'Océan, II, 278; il tue le chien et le berger de Géryon, emmène les bœufs, tue Géryon lui-même, I, 105; il blesse Junon, qui étoit venue au secours de Géryon, II, 280; il met les bœufs dans sa coupe, les traverse à Tartesse, et rend la coupe au Soleil, I, 195; il passe par Abdère, ibid., II, 280; vient dans la Ligurie, ibid.; y tue Alébion et Dercynus, I, 195, ou Alebion et Bergius, II, 281; il se trouve réduit à la dernière extrémité; étant blessé et ses flèches étant épuisées, Jupiter fait pleuvoir des pierres qui lui servent à repousser ses ennemis, ibid.; il a dans les Gaules de Celtiné, un fils nomme Galatus, ibid.; il se rend dans la Tyrrhénie, un de ses taureaux échappe, I', 195; ce taureau traverse l'Italie, passe en Sicile, Hercules le poursuit, tue Eryx qui s'en étoit empare, et ramène son taureau, 197, II, 283; il tue Cacus, II, 282; défait les Lestrigons, tue Lacinius, fils de Cyrène, tue Croton, fonde Pompéia et Héraclée, a deux fils de Lavinie, fille

d'Evandre, ib.; il tue Scylla, fille de Phorcus, 283; il rend impraticable le lit du Strymon, et amène les bœufs à Eurysthée . I , 197; 11°. les pomines d'or des Hespérides, I, 199; il tue Cygnus, fils de Mars et de Pyrène, et combat Mars, ib., II, 285; il trouve dans l'Illyrie, vers l'Eridan, des nymphes qui lui indiquent la demeure de Nérée, I, 199; il le lie et le force à lui indiquer la demeure des Hespérides, ib.; il tue dans la Libye Antée, fils de Neptune, 201, II, 286; il a d'Iphinoé, femme d'Antée, un fils, II, 286; il est attaqué par les Pyginées, ibid.; il tue en Egypte Busiris, Amphidamas son fils et Chalbes son heraut, I, 201, II, 286, 287; il traverse l'Asie, aborde dans l'ile de Rhodes ; aventure qui lui arrive, I, 201, II, 287; il tue dans l'Arabie Emathion, fils de l'Aurore, I, 203, II, 280; il passe dans la Libye, traverse l'Océan, I, 203, II, 288; il tue sur le Caucase l'aigle qui mangeoit le foie de Prométhée, I, 203; il prend le Ciel sur ses épaules, et envoie Atlas cueillir les pommes d'or; ruse qu'il em-

ploie pour remettre le Ciel sur les épaules d'Atlas, I, 203, II, 290; il tue le serpent des Hespérides, cueille lui-même les pommes, I, 205; il les porte à Eurysthée qui les lui rend, et il les donne à Minerve, ibid.; 12°. Cerbère, I, 205; il se fait purifier et initier par Eumolpe, ibid., II, 291; il descend aux enfers par Ténare, I, 205; il délivre Thésee et Ascalaphe, 207, II, 292; il égorge un des bœuß de Pluton, et lutte avec Mencetius, I, 207; il prend Cerbère, et remonte avec lui par Trœzène, ibid., II. 292; il le montre à Eurysthée, et le reconduit aux enfers, I, 209, II, 292; il donne Mégare en mariage à Iolas, et demande Iole pour lui, et est refusé, I, 200; il demande Iole pour Hyllus son fils, II, 294, 297, 298, 329; il enlève Alceste à Hades, I, 81, 209, II, 150; il tue Iphitus , I , 211 , II , 299 ; il se fait purifier par Deiphobe, I, 211; attaqué d'une maladie très-grave en punition de ce meurtre, il va à Delphes consulter l'Oracle, ibid.; la Pythie ne veut pas lui répondre ; il pille le temple et emporte le trépied, ibid., II, 299; il en vient aux mains avec Apollon; Jupiter les sépare, et Apollon lui rend un oracle, ibid.; Mercure le vend à Omphale, I, 211; il enchaine les Cercopes, 213, II, 300, 301; il tue Sylée et Xénodice sa fille, I, 213, II, 302; il se revet d'habits de femme, méprise du dieu Faune, II, 300; il donne la sépulture à Icare, I, 213; il jette une pierre à sa propre statue faite par Dædale, ib.; il tue Lithyersès, II, 303; l'expédition des Argonautes se fait tandis qu'il étoit chez Omphale, I, 89, 213; il fut l'un des Argonautes, I, 83; il etoit leur chef, 89, II, 174; on le laisse à Aphètes, dans la Thessalie, 89; pour quelle raison, I, 89, II, 173, 174; il reste dans la Mysie, où il avoit perdu Hylas, I, 87,89; son expédition contre Troie, I, 213, II, 304; il la prend, tue Laomédon et ses enfans, et donne Hésione à Télamon, I, 215, II, 304; Junon excite une tempète contre lui , I , 217 ; il est jeté par Borée sur l'île de Cos, II, 481; il y aborde malgré les habitans, prend leur ile, et tue Eurypyle leur roi, I, 217, II, 305; il est repoussé à la première attaque, II. 305; il lutte avec Antagoras, fbid.; il est attaqué par les Méropes, et est obligé de se cacher en s'habillant en femme, 306; il est blessé par Chalcodon, I, 217; il épouse Chalciope, II, 305, 306; il combat à Phlègre pour les Dieux contre les Géans, I, 31, 217, II, 66, 67, 282; il les achève tous à coups de flèches, I, 33; il combat Alcyonée, II, 67; son expédition contre Augias, I, 217; il tombe malade, I, 219; il est défait par les Molionides, ibid., II, 307; il est pris par eux, et leur échappe, II, 308; il se met en embuscade à Cléones, et les tue, I, 519, II, 309; il prend Elis, ibid.; il tue Augias et ses fils, et donne ses états à Phylée, I, 217; ou pardonne à Augias, II, 310; il institue les jeux Olympiques, élève des autels à Pélops et aux douze Dieux, I, 219, II, 310; son expédition contre Pylos, I, 219; quelle en fut l'époque, II, 310-312; quelle en fut la cause, II, 312; il prend Pylos, I, 71, 219; tue Périclymène, ibid., II, 316; il tue Nélée et ses autres

fils, ibid.; il blesse Pluton, I, 219, II, 313, 314; son expédition contre Lacédémone, I, 221; son époque,  $\Pi$ , 314; sa cause, I, 221, II, 315; il engage Céphée et ses sils à le suivre, I, 221; Hercules est vaincu, et même blessé au premier combat, II, 315; il tue Hippocoon et ses fils, I, 233, 339; il rétablit Tyndare sur le trône, ibid.; il seduit Auge, I, 223, 333, II, 416; il en a Téléphe, I, 223, 335, II, 416; il vient à Calydon, et demande en mariage Déjanire, I, 223; il la dispute à Achélous, en luttant contre lui, et remporte la victoire, I, 51, 223; Achélous lui donne la corne d'Amalthée, I, 225; son expédition avec les Calydoniens, contre les Thesprotes, ib.; il prend Ephyre, et a d'Astioché, fille de Phylas, un fils nominé Tlépolème, ib., II, 317; comment il dispose des fils qu'il avoit eus des filles de Thestius, I, 225; il tue d'un coup de poing Eunomus, ibid., II, 317, 318; il s'exile lui-même pour ce meurtre, I, 225; au passage du sleuve Evenus, il tue le centaure Nessus, qui vouloit violer Déjanire, 227, II, 319, 320; en passant dans le pays des Dryopes, il dételle un des bœufs de Thiodainas, et le mange, I, 227, II, 320, 321; les Dryopes l'attaquent, II, 321; il les défait, I, 227; tue Thiodamas, et emmene Hylas son fils, II, 321; il arrive chez Céyx, I, 227; il va au secours des Doriens contre les Lapithes, ibid., II, 322; il tue Coronus, I, 229; il tue Laogoras, roi des Dryopes, et ses fils, ibid.; ses deux expéditions contre les Dryopes, et leurs epoques, II, 321, 323; il les transfère dans les environs de Delphes, ib.; il les en chasse, II, 223; il tue à Itone Cygnus, fils de Mars et de Pélopie, I, 229, II, 324; il tue à Orménium Amytor qui s'opposoit à son passage, I, 229, II, 325; il enlève Astydamie sa fille dont il eut Ctésippus, II, 325; son expédition contre Œchalie, I, 229; il tue Eurytus et ses fils, ibid., II, 326; il met la ville au pillage, et emmène Iole. I, 229; il aborde au promontoire Cénée dans l'Eubée, y élève un autel à Jupiter, et veut lui offrir un sacrifice, ibid.; il se revet d'une tunique

nique frottée du sang de Nessus, 231; il jette Lichas dans la mer, ibid.; il se fait porter à Trachine, ibid.; il ordonne à Hyllus d'épouser Iole, ib., II, 339; il se met sur un bùcher, I, 231; le seu y est mis par Pœas, ib.; il lui donne ses flèches, ibid.; le feu y est mis par Philoctète ou par Hyllus, II, 329, 330; il est enlevé au Ciel, I, 233; il se réconcilie avec Junon, ib., II, 330; il épouse Hébé, ibid.; enfans qu'il en a, I, 233; il tue Zétès et Calaïs, 391, II, 481; il étoit sujet à l'épilepsie, II, 330; sa gourmandise, 322; enfans qu'il eut des filles de Thestius, I, 233; de Déjanire, 235; de Mégare, 167, 235; d'Omphale, 235; de Chalciope, ibid.; d'Epicaste, ibid.; de Parthenopé, ibid.; d'Augé, ibid.; d'Astyoche, ibid.; d'Astynomie, ibid.; d'Autonoé, ibid.; de Celtiné, II, 281; de Lavinie, 282; d'Iphinoé, 286; de Malide, esclave d'Omphale, 331; de Phyllo, fille d'Alcimedon, ibid.; de l'Echidne, ibid.; de Balettia, ibid.; de Myrto, ibid.; de Bolya, 332; de Rhéa, ibid.; de Midée, ib.;

331, 332. — Hercynie, sœur d'Eurysthée, violée par Homadus, II, 264. — Hermione , fille de Ménélas et d'Hélene, I, 345, II, 436. — Hermione, fille d'Europs, II, 197.—Hermionéens (les) apprennent à Cérès l'enlèvement de Proserpine, I, 25. - Hermus, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. Herse, mère de deux Danaïdes , I , 129. - Hersé , fille de Cécrops et d'Agraule, eut de Mercure, Céphale, I, 377. - Hésione, femme de Nauplius, I, 131. - Hésione, fille de Laomédon, I, 191, 353; délivrée d'un monstre par Hercules, I, 191; il la donne à Télamon, I, 215, 365 ; elle rachète Podarque son frère, qui depuis fut nommė Priam, ib.; elle eut de Télamon, Teucer, I, 365... - Hespérides (le jardin des), I, 199; de qui elles étoient filles, 285. — Hestia, l'une des Hespérides, I, 199. -Hestica, ville fondée par les Thébains, I, 311, II, 406. - Hésychie, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. — Heures (Déesses des), II, 24. Hicetaon, fils de Laoméde diverses autres femmes, don, I, 353. — Hierar

découvre Mercure, I, 119. - Hiéromnémé, fille du Simois, épouse d'Assaracus, I, 349. — Hilaire, fille de Leucippe et de Philodice, I, 335; femme de Castor, I, 345, II, 437; elle étoit pretresse de Diane, II, 438. - Hippa, nourrice de Bacchus, II, 371. - Hippalcimus, Hippalmus ou Hippalémus, Argonaute, fils de Pélops et d'Hippodamie, II, 167. — Hippalmus, père de Pénélée, I, 85. — Hippalus ou Hippasus, père de Castor, II, 250. — Hippasus, père de l'Argonaute Actor, I, 85, II, 158. — Hippasus, fils de Géyx. Hercules lui donne la sépulture , I , 229. — Hippasus, fils d'Eurytus, II, 110. - Hippeus, fils d'Hercules et de Procris, I, 233. - Hippias, fils d'Enrynomus, II, 131; enlevé par le Sphinx, ib., 390. — Hippocentaures (origine des), II, 261. - Hippocoon, fils d'Œbalus et de Batie, ses enfans, I, 339; chasse Tyndare et Icarius de Lacedamone, I, 339; refuse d'expier Hercules du meurtre d'Iphitus, II, 314; est tué par Hercules, I, 223, 339. — Hippocoon (les filed'), II, 710; tuent le file

de Licymnius, I, 221, II, 315; tués avec leur père par Hercules, I, 223, 339. -Hippocorystės, fils d'Ægyptus et d'Héphæstine, épouse Hypéripte , I , 129. — Hippocorystès, fils d'Hippocoon, I, 339. — Hippocrate, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. -Hippodamas, fils d'Achélous et de Périmède, I, 43; père d'Euryte, 49. — Hippodamas, fils de Priam, I, 357. - Hippodamie, fille de Danaus, epouse Istrus, I, 127. - Hippodamie, fille d'Œno maŭs, aimée de Polydectes, I, 141; femme de Pélops et mère d'Hippalcimus, II, 167. — Hippodamie, femme d'Ixion, les Centaures veulent la violer, II, 261. -Hippodice, fille de Danais et de Hersé, épouse Idas, I, 199. — Hippodromus, file d'Hercules et d'Anthippe, I, 233. — Hippolochus, his de Bellérophon, et père de Glaucus, II, 232. — Hippolyte, reine des Amazones I, 187; avoit le baudrier de Mars, ibid.; le promet à Hercules, ib.; tuée par Hercules, 189. — Hippolyte, I'un des Géans, tué par Mercure, I, 31. - Hippolyte, fils d'A- gyptus, épouse Rhodé, I, 127. - Hippolyte, fils de Thésée, ressuscité par Esculape, I, 337. - Hippolyte, père de Déiphobe, I, 211. - Hippolyte, fille de Dexamene, II, 270. — Hippomédon, fils de Talaus ou d'Aristomaque, I, 295; et de Mythidice, sœur d'Adraste, II, 397; l'un des sept contre Thèbes, I, 295; tue par Ismarus, 303. — Hippomėduse, Danaide, épouse Alcménor, I, 127. - Hippomenes, vainqueur d'Atalante à la course, I, 327; fils de Mégaréus, II, 421; changé en lion avec Atalante . II . 420.—Hippomènes, père de Mégaréus d'Oncheste, tué par Minos, I, 401. — Hipponoe, Nereide, I, 11. — Hipponoe, fille de Prœtus, II, 222. — Hipponome, fille de Ménœcée, et femme d'Alcée, I, 151. — Hipponous, père de Péribée, I, 57; l'envoie à Œnée, I, 57, II, 114. — Hipponous, père de Capanee, I, 295; fils d'Anaxagoras et frère d'Alector, II, 397; étoit sans doute le même que le père de Péribee, ibid. — Hipponous, fils de Priam et d'Hécube, I. 337. — Hippostrate, fils d'A- maryncée, I, 57, ou de Phycie, fils d'Amaryncee, II, 113; corrompt Péribée. I, 57. — Hippotas, fils de Mimas, et père d'un second Æole, II, 94. — Hippoté. l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Hippotès, fils de Phylas, tue un devin, I. 141, II, 341, 344; il est exilé, I, 243. — Hippothoé, Néréide, I, 11. — Hippothoé, fille de Pélias, I, 71. - Hippothoe, fille de Mestor, enlevés par Neptune, I, 151; mère de Taphius, I, 151; ou de Ptérélas, II, 244. - Hippothoon, fils de Neptune et d'Alopé, mari de Meganire, II, 58. — Hippothous, fils de Cercyon, II, 109. — Hippothous, fils d'Hippocoon, I, 339.— Hippothous, fils d'Ægyptus, I, 127. - Hippothous, fils de Priam, I, 357. — Hippozygos, fils d'Hercules et d'Hippocrate, I, 235.—Histiæotide (l'), habitée par les Hellenes, II, 90, 91; les Histiæens de l'Eubée s'en emparent, et lui donnent leur nom, II, 92, 338.

Hodoedocus, fils de Cynus, et père d'Oilée, II, 169. — Homadus, Centaure tué par Hercules, II, 264. — Hommes d'Airain, I, 107. — Homolippus, fils d'Hercules et
de Xanthis, I, 233. — Hoplée, fils de Lycaon, I, 319.
— Horus, fils de Lycaon, I,
319.

Hyacinthe, fils de Piérus et de Clio, I, 15; ou plutôt d'Amyclas et de Diomédé, I, 333, II, 35, 37; aimé par Apollon, qui le tue involontairement, I, 15, 333.— Hyacinthe, ses filles sont sacrifiées sur le tombeau de Geræstus, I, 401, II, 486; leurs noms, ibid. — Hyacinthe, village où furent sacrisiées / les Hyacinthides, II, 486. - Hyacinthides (les), dévouées à la mort par Erechthee leur père, II, 486. - Hyades ( les ), astres, I, 271. — Hyagnis, père de Marsyas, II, 46. — Hyantes, peuples qui habitoient Thèbes avant l'arrivée de Cadmus, II, 361. — Hydre (l') de Lerne, tuée par Hercules, I, 171; nombre de ses tetes, II, 260. — Hylæus. Centaure, tué par Atalante, I, 325. — Hylas, fils de Thiodamas, 1, 87, 11, 173; Hercules le prend avec lui; II, 321; il lui est enlevé par les Nymphes, I, 89; diverses opinions sur son père, II.

173. — Hyléus, tué par un sanglier, I, 53. — Hylleens (les), tribu des Doriens, II, 837.—Hyllus, fils d'Hercules et de Déjanire, I, 235; met le feu au bûcher de son père, II, 329; épouse Iole, I, 239; tue Eurysthee, I, 237; entre dans le Péloponnèse, I, 239; y est tué par Echémus, II, 335, 339, 340; on donne son nom à une tribu des Doriens, II, 337.—Hyllus, fils d'Hercules et de Mélité, II, 330. - Hyménée, ressuscité par Esculape, I, 357. — Hyménée, fils de Magnès et de Calliope, II, 37. — Hypate, dans le pays des Ænianes, Il, 276. — Hypėrasius ou Hippasus, père d'Amplion et Astérius, Argonautes, II, 164. — Hyperbius, fils d'Ægyptus et d'Héphæstine, épouse Celæno, I, 129. -Hyperboreens (les) envoient des offrandes à Delphes, II, 54. — Hypérénor, l'un des hommes armés nés des dents du Dragon tué par Cadmus, I, 267. — Hyrérénor, fils de Neptune et de la Pléiade Alcyone, I, 329. — Hyperion, l'un des Titans, I,5; fils de la Terre, à l'inscu d'Uranus, II, 8; enfans qu'il eut de Thia, I, 9. - Hyperion,

fils de Priam, I, 359. — Hyperippe, fille d'Arcas, II, 101. - Hypéripte, fille de Danaus et de Crino, épouse Hippocorystès, I, 129. — Hyperlaus, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57. - Hypermnestre; fille de Thestius, I, 49. - Hypermnestre, fille de Danaus, mariée à Lyncee, I, 125; sauve son mari, 129, II, 214; est renfermée par son père, I, 129, II, 215; est rendue à Lyncee, I, 131. — Hypérochus, père d'Eurypyle, II, 324. - Hypérochus, fils d'Hæmon, et père de Tenthrédon, II, 131. — Hypérochus, fils de Priam, I', 359. — Hyperphas, père d'Euryganie, I, 291. - Hypsa, mère d'Ainphion et d'Astérius, Argonautes, II, 164. — Hypsée, roi des Lapithes et fils du fleuve Pénée, II, 366; père de Thémisto, I, 65, II, 125; de Cyrène, II, 366. — Hypsipyle, fille de Thoas,

sauve la vie à son père, I, 87; gouverne l'île de Leinnos, I, 85; recoit les Argonautes, et a de Jason deux fils, I, 87, II, 171; les femmes de Lemnos la vendent, et elle est achetee par Lycurgue, I, 297; elle élève Opheltes, fils de Lycurgue, ibid.; elle conduit les Argonautes à une fontaine, ibid. - Hypsistes (les portes), à Thèbes, I, 299. — Hyrieus, fils de Neptune et d'Halcyone, I, 329, II, 49; demeuroit à Tanagre en Boeotie, II, 49; reçoit chez lui Jupiter, Neptune et Mercure, ibid.; leur demande un fils, ibid.; ce qu'ils font pour lui en donner un, ibid.; ses autres enfans, I, 329, II, 422. - Hyrmine, fille de Nelee, II, 266; eut de Phorbas, Actor et Augias, II, 307. - Hyrnétho, fille de Téménus, I, 245. — Hyrtacus, second époux d'Arisbé, I, 355.

### IAC

Iacchus, nom du Bacchus fils de Jupiter et de Proserpine, II, 369; ou plutôt de Jupiter et de Cérès, II, 370. — Ialménus, fils de Mars,

étoit l'un des Argonautes, I, 85; ou plutôt il commandoit les Orchoméniens au siège de Troie, II, 161; il fut l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. - Ialysus, fils du Soleil, II, 17. — Iambé , vieille qui fait rire Cérès par ses plaisanteries, I, 25; elle étoit fille d'Echo et de Pan, II, 59. On lui attribue l'origine des vers iambiques, ibid. lardanus, père d'Omphale, I, 211. — Lasus, roi d'Orchomène, père d'Amphion, II, 135, 385. — Lasus, fils d'Arges et d'Ismène, et père d'Io, I, 119; le même qu'Inachus, II, 203. — Iasus, tils de Lycurgue, et pere d'Atalante, I, 325. — Iasus, fils de Phoronée, II, 198.

Icare, fils de Dædale; Hercules lui donne la sépulture, I, 213. - Icarie, îlă appelée auparavant Doliché, I, 213 .- Icarius reçoit Bacchus, qui lui donne la vigne et lui enseigne à faire le vin, I, 385; il en fait boire à des bergers, qui, se croyant empoisonnés, le tuent, ibid.; il tue un bouc qui avoit broutė la vigne, II, 475. — Icarius, fils de Périéres et de Gorgophone, I, 67, 333; ou d'Œbalus et de Batie, I, 339; est chassé de Lacédæmone par Hippocoon, ibid.; règne sur une portion de l'Acarnanie, II, 430; enfans qu'il a de Péribée, I,

359; différens nous de ses femmes, II, 430; père de Pénélope, *ióid.*; la donne en mariage à Ulysse, I, 339, 343; la propose pour prix à la course, et Ulyse l'obtient, II, 436.

Ida, fille de Mélissus, I, 7. -Ida (le Mont), où Jupiter a les premières faveurs de Junon , II, 21. — Idea , fille de Dardanus, roi des Scythes, et seconde épouse de Phinée, I, 393, II, 177; accuse les fils de Phinée d'avoir vorlu la violer , ibid.; est renvoyée à son père, qui la las mourir, ibid. — Idas, fils d'Apharée, I, 47, 333; on de Neptune, 533, 335; @lève Marpesse, I, 47, avec les chevaux de Neptune, II, 103; combat avec Apollon, I, 49; est de la chase du sanglier de Calydon, 51; est l'un des Argonautes, 83; enlève des bosufs avec son frère et les Dioscures, 345, II, 438; fait le partage, I, 343, a tout le butin, ib; tue Castor, I, 347, II, 439; est foudroyé par Jupiter, I, 347; ou tue par Pollux, II, 430. - Idas, fils d'Ægyptus, épouse Hippodice, fille de Danaus et de Herse, I, 139. -Ideus, fils de Thestius, II,

105. — Idmon, Argonaute, et devin, fils d'Apollon ou d'Abas; diverses opinions sur sa mère, II, 167; sa mort, I, 97; il avoit engage les Argonautes à fuir, II, 183. — Idmon, fils d'Ægyptus, épouse Pylargue, I, 129. - Idomène, fille de Phérès, I, 71; ou d'Abas, II, 141; feinine d'Amythaon, I, 71. — Idoménée, fils de Deucalion, I, 261, II, 355; partage les états de Catrée avec Mériones, II, 356; étoit l'un des chefs les plus àgés des Grecs an siège de Troie, II, 357. -Idoménée, fille de Priam, I, 359. — Idothée, sœur de Cadmus, et seconde feinine de Phinée, II, 178. -Idyia, fille de l'Océan, mère de Médée, I, 97.

Isees rapes, ou le Mariage sacré de Jupiter et de Junon, II, 20.

Iles Fortunées, I, 329.

Iléus, le même qu'Oilée, II, 169. — Ilion, ville de Phrygie, bâtie par Ilus, I, 351; prise par Hercules, 365.

Ilissus (le fleuve), I, 391. — Ilithye, fille de Jupiter et de Junon, I, 13; Homère semble reconnoître plusieurs déesses de ce nom, II, 22. — Illyrie (Hercules

passe par l'), I, 199. — Illyriens (les ) vaincus par Cadmus, I, 279. — Illyrius, fils de Cadmus, I , 279. — Ilus, fils de Dardanus et de Batie, mort sans enfans, I, 349. — Ilus, fils de Tros et de Callirrhoé, I, 349; va dans la Phrygie et y remporte le. prix de la lutte, I, 351; y batit Ilion, ibid.; trouve le Palladium, ibid.; lui batit un temple, I, 353; épouse Eurydice, ibid.; est pere de Laomédon, ibid.; de Thémis, I, 349.

Imbrus, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127.—Ineusinus, fils d'Icarius et de Péribée, I, 339. — Immaradus, fils d'Eumolpe, tué par Erechthée, II, 482, 483; le même sans donte qu'Ismarus, II, 482.

Inachus, fils de l'Océan et de Téthys, I, 115; étoit ou Egyptien ou Phénicien, II, 193, 194; antérieur de plusieurs générations à Deucalion, 193, 490; donne son noin au fleuve qui coule à Argos, I, 115, II, 194; Neptune irrité contre lui, I, 125; épouse Mélia, enfans qu'il en a, I, 115; il avoit d'autres enfans, I, 195; sa postérité, II, 490. — Ina-

chus, sleuve qui passe à Argos, I, 115. - Inachus. père, d'Io, I, 119; le même qu'Iasus, II, 203. — Ino, fille de Cadinus et d'Harinonie, I, 267; épouse Athamas, 61, 267; élève Bacchus, 269, II, 122; a de lui deux fils, I, 61; cherche à faire périr les enfans de Néphélé; ruse qu'elle emploie, ibid.; sa fraude est découverte, II, 122, 123; Athamas la livre à Phrixus; Bacchus l'enlève, II, 123; elle se précipite avec Mélicertes dans la mer, I, 63; elle le jette dans une chaudière d'eau bouillante et se précipite ensuite avec lui dans la mer, 260; elle est changée en déesse sous le nom de Leucothee, 271; diverses fables sur elle, II, 118, 119, 122, 123, 124.

Io, fille d'Iasus, d'Inachus ou de Pirus, I, 119, II, 203, 204; prêtresse de Junon, est séduite par Jupiter, I, 119; il la change en vache, *ibid.*; il la donne à Junon, qui la met sous la garde d'Argus, *ibid.*; elle la fait poursuivre par un taon; pays qu'elle parcourt, I, 119, 121, II, 205; elle reprend sa forme en Egypte,

où elle accouche d'Epaphus, I, 121; elle en accouche dans l'Eubée, II, 205, 206; elle le perd et parcourt la Syrie pour le chercher, I, 121; elle le trouve et retourne en Egypte, où elle épouse Télégone, ibid.; elle est adorée sous le nom d'Isis, ibid.; il n'y a pas eu deux Io, II, 203. — Iobates, roi de Lycie, I, 133, II, 221; envoie Bellérophon tuer la Chimere, I, 137; l'envoie contre les Solymes, I, 139; contre les Amazones, ibid.; lui dresse une embuscade, ibid.; lui donne I phinoé sa fille en mariage, et lui laisse ses états, ibid. — Iobès, fils d'Hercules et de Crathé, I, 233. — Iolas ou Iolaūs, fils d'Iphiclus frère d'Hercules, et d'Automéduse, I, 167; écuyer d'Hercules, l'aide à tuer l'hydre, I, 173; il en est blessé, II, 260; il épouse Megare, I, 209; il fut Pun des Argonautes, II, 167; il remporte le prix de la course des chars aux jeux sunebres de Pélias, II, 127; il va à la chasse du sanglier de Calydore, II, 108; Hercules l'envoie à Delphes, II, 328; les Dieux le rajeunissent, ou, suivant d'autres, le ressusci-

tent

tent pour qu'il se trouve au combat des Héraclides contre Eurysthée, II, 334; il tue Eurysthėe, ib. - Iolas ressuscite Hercules, fils de Jupiter et d'Astèrie, II, 40. - Iolcos, fondée par Créthée, II, 71; ou par Iolcus; fils d'Amyrus, II, 140; les Argonautes y arrivent, I, 109; Pélias y reçoit la sépulture, 111. - Iole, fille d'Eurytus, roi d'Œchalie, I, 209; proposée pour prix à celui qui tireroit le mieux de l'arc, ibid., II, 297; Hercules la demande en mariage pour lui, I, 209; ou pour son fils, II, 297, 329; on la lui refuse, I, 200; elle se jette du haut des murs d'Œchalie, II, 327; emmenée captive par Hercules, I, 229; elle épouse Hyllus, I, 239, II, 329. — Ion, fils de Xuthus et de Créuse, I, 41; roi d'Athènes, II, 88; donne le nom de ses quatre fils aux quatre tribus d'Athènes, ib.; commande les Athéniens dans une guerre contre les Eleusiniens, ibid., 479; donne son nom à une partie des habitans du Péloponnèse, I, 41. — Ione, Néreide, I, 13. — Ionienne ( la mer ), prend son nom d'Io, I, 119,

131; Hercules conduit ses taureaux auprès, I, 197. - Ioniens (les) ont pris ce nom d'Ion, sils de Xuthus, I, 41; sont chasses de l'ÆL gialee par les Achæens, II, 497; se retirent dans l'Attique, II, 89, 497; s'incorporent dans les tribus Athéniennes, 89; il est douteux qu'ils fussent au siège de Troie, 89, 498; ils partent de l'Attique pour aller dans l'Asie, 497; ce fut d'eux que les Atheniens prirent le nom d'Ioniens, 89, 498. - Iophossa, fille d'Æétès, épouse Phrixus, II, 122.

Iphianasse, femme d'Endymion, mère d'Ætolus, I, 45. — Iphianasse, fille de Proetus, I, 133. — Iphianire, fille de Megapenthès épouse Mélampe, II, 226! - Iphicles ou Iphiclus, fils d'Amphitryon, I, 53; et d'Alcmene, 161; eut d'Automéduse Iolas, I, 167; épouse ensuite la seconde fille de Créon, ibid.; va a la chasse du sanglier de Calydon, I; 53, II, 108; sa mort, I, 221; son tombeau; II, 316. - Iphiclus, fils de Céphale et de Clymène, sans doute le même que le suivant, II; 151, 167. - Iphiclus, fils de

Phylacus, I, 75; ne peut. avoir d'enfans, ibid.; Mélampe en découvre la cause et le guérit, I, 77, II, 144, 145; étoit l'un des Argonautes, II, 167; sa légéreté à la course, 168. — Iphiclus, fils de Thestius, I, 49, II, 105; l'un des Argonautes, I, 85. - Iphidamas, fils de Busiris, II, 287. - Iphimedie, fille de Triops, I, 43; semme d'Aloée, ibid.; devient amoureuse de Neptune et en a Otus et Ephialtes, nommes les Aloïdes, ibid.; elle est enlevée par les Thraces, II, 98; ses fils la délivrent, ibid. — Iphimedon, fils d'Eurysthée, tué par les Atheniens, II, 237.—Iphiméduse, Danaide, épouse Euchénor, I, 127. — Iphinoé, fille de Prœtus, I, 133; sa mort, 135. - Iphinoé, femme d'Antée, II, 286; a d'Hercules un fils nommé Polémon, ibid. — Iphis, fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. - Iphis, Argonaute, fils de Sthénélus, II, 168, 245; et frère d'Eurysthée, est tué par Æétès, 186. - Iphis, fils d'Alector, I, 293, II, 397; cousin de Capanée, ibid.; laisse ses états à Sthénélus, file

de Laodicé, II, 397; conseil qu'il donne à Polynice, I, 293. — Iphitus, Argonaute, fils de Naubolus, I, 85, II, 161 .- Iphitus, fils d'Eurytus, I, 209; veut qu'on donne Iole à Hercules, ib.; va chercher les bœufs qui avoient été volés à son père, ibid., II, 296; rencontre Ulysse dans la Messénie, II, 296; va à Tirynthe, où il est tué par Hercules, I, 211, II, 296. — Isses. Ce mot s'emploie pour signifier une feinine débauchée, II, 272. Irene ou la Paix, I, 11, 13, II, 24. — Irasse, en Libye, II, 286. - Iris, fille de Thaumas et d'Electre, I, 11. - Irus, fils d'Actor, fils de Myrmidon, II, 456; père de l'Argonaute Actorion, II, 163; ou plutôt Eurytion, II, 166 , 456. Isandre, fils de Bellerophon, II, 232. — Ischys, frère de Cænée, I, 355; a fils d'Elatus, II, 428; éponse Coronis, I, 335, II, 428. - Isée, fille d'Agénor et de Damno, et épouse d'Aligyptus, II, 347. — Iséa, Né-

de Capanée, ibid.; étoit père

réide, I, 13. — Isidoce ou

Pisidice, fille de Pélias, II,

140. — Isis, nom de Cérès

et d'Io, I, 121. - Isis, Déesse des Egyptiens, est la même que Cérès ou la Lune, II, 55. — Ismarus, fils d'Astacus, tue Hippomedon, I, 303. — Ismarus, fils d'Eumolpe, I, 393; s'enfuit avec son père vers Tégyrius, roi de Thrace, qui lui donne sa fille en mariage, ibid.; il meurt, ibid. - Ismène, fille du sleuve Asope, seinne d'Argus et mère d'Iasus, I, 119. - Ismène, fille d'Œdipe et de Jocaste, I, 289; ou d'Euryganie, 291. — Isménias, père de Linus, II, 30. — Isménus, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. - Ismėnus, fils du fleuve Asope, I, 361. — Istrus, fils d'Ægyptus, épouse Hippodamie , I , 127.

Italie. Origine de cenom, I, 195, 197; ses habitans se sont livrés les premiers à l'amour des garçons, II, 37.— Ithacus, fils de Ptérélas, II, 244. — Ithome, ville de la Thessalie, II, 293, 295; nommée anciennement Thomé, II, 297; on lui applique les vers d'Homère qui avoient rapport à Ithoine de la Messénie, II, 295. — Itone, Hercules y tue Cygnus, I, 229. — Itonus, fils d'Amplictyon, II, 101. - Itys, fils de Térée et de Progné, est tué par sa mère, I, 387. Ixion, père de Pirithous, I, 43, II, 130; époux de Dia, étoit fils de Périmèle, II, 130; diverses opinions sur son origine, 261.

## JAP

Japet, l'un des Titans, I, 5; fils de la Terre, à l'insçu d'Uranus, II, 8; enfans qu'il eut d'Asie, I, 9; il épouse Clymène, II, 17; et Thénis, ibid.; il avoit eu vingtneuf enfans, ibid. — Jason, fils d'Æson, I, 53, et de Polymède, 81, ou Polymèle, ou Alcimède, II, 151; fut êlevé par Chiron, 152; trans-

porte Junon de l'autre côté de l'Enipée, ibid.; perd un de ses souliers en traversant l'Anaurus, I, 81, II, 152; Pélias lui ordonne d'aller chercher la toison d'or, I, 83; il fait construire un vaisseau, ibid.; d'après les ordres de l'Oracle, il rassemble les principaux des Grecs, ib.; il a d'Hypsipyle deux fils,

87, II , 1715 il va trouver Æetes, I, 97; Medee devient amoureuse de lui, ib.; il parvient avec son aide ,à vaincre les taureaux et les hommes armes, 99, 101; il enlève la toison d'or, et emmène Médée, 101; il l'épouse, 106, II, 188; sa mère se pend, I, 109; il donne la toi- / son à Pélias, et consacre son vaisseau à Neptune, ibid.; il se retire à Corinthe, 111; il répudie Médée pour épouser Glauce, ibid., II, 190; Médée tue ses enfans, I, 111, II, 191 ; il va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53; il prend Iolcos avec Pélée et les Dioscures, 371, II, 461. - Jasion, fils de Jupiter et d'Electre, I, 347, II, 442; passe avec Dardanus son frère dans l'île de Samothrace, II, 443; il veut violer Cérès, I, 347, II, 442; Cérès devient amoureuse de lui, et en a deux fils, II, 441; il est foudroyé par Jupiter, I, 347, II, 441.

Jeux Isthmiques, institués en l'honneur de Mélicertes, I, 271; suspension d'armes qui avoit lieu pour leur célébration, II, 308; leur troisième célébration, I, 219.—
Jeux Néméens, institués en

l'honneur d'Opheltès, I, 297, II, 149.—Jeux Olympiques, institués par Hercules, I, 219.—Jeux célébrés pour les funérailles de Pélias; Iolas y remporte le prix de la course des chars, II, 127; Glaucus y est déchiré par ses jumens, ibid.; Atalante y remporte le prix de la lutte, I, 325; Pélée y lutte avec elle, 367, ou avec Jason, II, 419.

Jocaste, fille de Ménœcée, I, 285, ou de Créon, II, 385; épouse Laïus, I, 285; en a Œdipe, ibid.; l'épouse sans le connoître, 289; enfans qu'elle en a, ibid., II, 390; elle se pend, I, 291, II, 301.

Jumens (les) de Diomèdes, nourries de chair humaine, I, 185; enlevées par Hercules, ib.; n'étoient autre chose que ses filles, II, 282. - Jumens de Glaucus, le déchirent, II, 126, 127. - Jumens d'Eurytus volées, II, 296, 298. — Junon, file de Saturne et de Rhéa, I, 5; ses nourrices, II, 20, 24; violée par Eurymédon, en a Prométhée, 17; ses amours avec Jupiter, 20; a de lui Vulcain avant son mariage, ibid.; lieu où elle lui accorde, pour la première fois, ses faveurs, 20, 21; représentée avec un coucou sur son sceptre, et pourquoi, II, 21; sa reconnoissance pour Latone, 20; épouse Jupiter, I, 13; enfans qu'elle en a, ibid.; conçoit Hébé en mangeant des laitues sauvages, II, 22; conçoit Mars par l'attouchement d'une fleur, 23; concoit Vulcain toute seule, I, 17, II, 38; ou avec Jupiter, II, 20, 39; le précipite du ciel aussitôt après sa naissance, 39; se brouille avec Jupiter, 69; enterre deux œufs qui produisent Typhon, ib.; se réconcilie avec Jupiter, ibid.; poursuit Latone, I, 19; poursuit Io, 119; fait enlever Epaphus par les Curètes, 121; ou le fait tuer par les Titans, II, 206; poursuit Mercure pour le meurtre d'Argus, 205; trompe Semélé , I , 269; rend furieux Ino et Athamas, 63, 260; rend Bacchus furieux, 273; fait tuer Callisto par Diane, 321; retarde la naissance d'Hercules, et avance celle d'Eurysthee, 153; donne à teter à Hercules, II, 249, 250; envoie deux serpens pour le tuer, I, 161; le rend furieux, 167; un géant veut la violer, Hercules le tue,

II, 257; elle envoie un lion Némée, 250; excite les Amazones contre Hercules. I, 189; va au secours de Géryon, et est blessée par Hercules, II, 280; disperse les bœufs qu'Hercules amenoit, I, 197; pommes qu'elle donne à Jupiter en l'épousant, I, 199, II, 284; excite une tempête contre Hercules, I, 217; le jette sur l'île de Cos, II, 305; est suspendue par Jupiter à l'Olympe, I, 271 ; est délivrée par Vulcain, II, 39; est blessée par Hercules, 314; elle se réconcilie avec Hercules, I, 233; l'adopte, II, 330; lui donne Hebe sa fille en mariage, I, 233; elle précipite Sidé dans les enfers, 21; Porphyrion veut la violer, 31; elle est irritée contre Pélias, 81; amoureuse de Jason, II, 152; fait passer les Argonautes à travers les roches Symplegades, I, 95, II, 181; avertit Jason du dessein d'Alcinons, II, 188; elle rend folles les filles de Prœtus, I, 133, II, 223; elle envoie le Splinx aux Thébains, I, 287, II, 380; elle est suspendue par Vulcain dans les airs, II, 473; fontaine où elle recouvroit tous les ans sa virginité, 22; elle dispute l'Argolide à Neptune, 195, 211; en devient la déesse tutélaire, ib. - Jupiter, fils de Saturne et de Rhéa, naît dans l'île de Crète, I, 7; autres lieux où l'on dit qu'il est né, II, 12; élevé dans l'île de Crète, ib., par les Curètes et les filles de Mélissus, I, 7, II, 13; nourri par la chèvre Amalthée, ib.; ou par des abeilles, II, 14; ou par une chèvre fille du Soleil, 15; ou par des colombes et un aigle, ou par une truie, ibid.; il fait vomir à son père ses autres enfans, I, 7, II, 16; il fait la guerre aux Titans et à Saturne, ibid.; tue Campé et délivre les fils d'Uranus, ibid.; enferme les Titans dans le Tartare, I, 9; il partage l'empire du monde avec ses frères, ibid.; il rend l'eau du Styx un serment inviolable pour les Dieux, 11; ses amours avec Junon, II, 20; il en a Vulcain avant son mariage, ibid.; lieu où il obtient pour la première fois ses faveurs, ibid., 21; il prend la forme d'un coucou pour la séduire, 21; il l'épouse, I, 13, II, 20, 21; il en a Hébé, Ilithye et Mars, I, 13, et Vulcain, II, 39;

Thémis fut sa première femme, 23; enfans qu'il en a, I, 13, II, 23, 25; enfans qu'il a de Dione, I, 15; d'Burynome, ib., ou d'Eunomie, II, 25; de Styx, I, 13, II, 27; de Mnémosyne, I, 13,II, 27, 29; de Latone, I, 19; il se change en caille pour la seduire, II, 41; il poursuit Astérie, I, 19; la fait enlever par un aigle, II, 40; enfans qu'il en a, II, 18, 40; il est amoureux de Métis, I, 17; il jouit d'elle et l'avale, ib.; il se fait fendre la tête par Prométhée ou par Vulcain, et accouche de Minerve, ibid., II, 39, 40; il a de Cérès Proserpine, II, 27, et Bacchus, 360; il se change en serpent pour jouir de Proserpine, et en a Bacchus, ibid.; il aide Pluton à enlever Proserpine, I, 25; il lui ordonne de la renvoyer, 27; il coupe une plante que la Terre cherchoit pour les Géans, 29; il appelle Hercules au secours des Dieux, 31; il inspire à Porphyrion des désirs pour Junon, ibid.; il foudroie les Géans, 33; son combat avec Typhon, 35, II, 71; il lui jette l'Etna dessus, I, 37, II, 72; il précipite Eurymédon dans le Tar-

tare, I, 17; il fait clouer Promethée sur le Caucase, 37; pour quelle cause, II, 73, 77; il consent qu'il soit délivré, 280; il inonde la Gréce, et détruit la race des hommes d'airain, I, 39; il donne à Deucalion et Pyrrha les moyens de repeupler la terre, ibid., 41; il change Céyx et Alcyone en oiseaux, 43; il accorde à Endymion un sommeil éternel, 45; il le fait le dispensateur du trépas, II, 99; il separe Apollon et Idas, I, 40; il rend Œnée amoureux de Gorgé sa fille, 57; il foudroie Salmonée, 67; il fait ordonner à Æétès de recevoir Phrixus, II, 121; il punit Sisyphe, 130; sa colère contre les Argonautes, I, 103; il sépare Apollon et Hercules, 211; il condamne Neptune et Apollon à aller servir Laomédon, II, 273; il fait tomber une grèle de pierres pour secourir Hercules, 281; il suspend Junon à l'Olympe, I, 217; précipite Vulcain sur la terre pour avoir voulu la délivrer, II, 30; enlève Hercules, I, 217, II, 305; il rend a Iolas sa première jeunesse, II, 334; fait vivre Sarpédon trois âges d'homme, I, 253, H, 349;

il donne Harmonie en mariage à Cadinus, I, 267; collier qu'il avoit donné à Europe, ibid.; sa dispute avec Junon, 301, II, 401; il donne à Tirésias l'art de la divination, I, 303; il le change en femme, II, 402; il foudroie Capanée, I, 303; il fait engloutir Amphiarads par la Terre, 305; pour plaire à Callirrhoé, il rend grands tout à coup les fils qu'elle avoit eus d'Alcmæon, 315; il veut éprouver l'impiété des fils de Lycaon, 319; il les foudroie avec leur père, et épargne Nyctimus, ibid., II, 412; il change Milanion et Atalante en lions, I, 327; ou Atalante et Hippomenes, II, 420; il ordonne à Mercure de rendre à Apollon ses bœufs, I, 331; il le fait son messager, I, 333; il foudroie Æsculape, 337, II, 426, 429; il ordonne à Apollon de servir un mortel pendant un an, I, 337, II, 149, 150; il foudroie Idas et enlève Pollux au ciel, I, 347, II, 440; il lui permet de partager l'immortalité avec Castor, I, 347; il foudroie Jasion, II, 441; il fait enlever Ganymėdes par un aigle, et le fait l'échanson des Dieux, I, 340; donne des chevaux à Laoinédon pour l'indemniser de cet enlevement, 191; rend Vénus amoureuse d'Anchise, II, 446; donne l'immortalité à Tithon, 448; donne à Ilus le Palladium , I , 351 ; il met l'Ægide au-devant de Minerve, 353; il précipite Até. du Ciel, II', 447; il est amoureux de Thétis; les prédictions de Prométhée ou de Thémis l'empêchent de coucher avec elle, I, 369, II, 458, 459; il la marie à Pélée, I, 360; il donne des juges à Neptune et à Minerve, 375; son jugement au sujet d'Adonis, 381; il promet Minerve en mariage à Vulcain, II, 473, 474; il a commerce avec Niobé; enfans qu'il en a, I, 117, II, 198; il séduit Io, I, 110; la change en vache, ib.; la fait enlever par Mercure, ibid.; en a Epaphus, 121; tue les Curètes, ibid.; il séduit Maïa et en a Mercure, 329; il a de Taygète Lacédémon, 333; il a d'Electre Jasion et Dardanus, 347, II, 444, et Harmonie, II, 364; il prend la forme de Diane pour seduire Callisto, I, 321; il la change en ourse, ibid.; il enlève son enfant,

ibid.; il la change en constellation, 323; il se change en pluie d'or pour séduire Danaé, I, 141, II, 232; il en a Persée, ibid.; il a de Protogénie Aëthlius, I, 41; il a de Calyce Endymion, 45; il se change en fourmi pour séduire Euryméduse et en a Myrinidon, II, 95; il se change en colombe pour séduire Phthia, 102; il a Pan de Thymbris, I, 19, II, 41; il a Titye d'Elara, I, 19. II, 45; il se change en taureau pour enlever Europe, I, 249, II, 348; enfans qu'il en a, I, 251; il séduit Sémélé, 269; la va voir dans tout l'appareil de la divinité, ib.; enlève Bacchus et le coud dans sa cuisse, ibid.; il l'en tire et le confie à Mercure, ibid.; il le change en chevreau, 271; il change ses nourrices en astres, ibid.; il a commerce avec Antiope, 281; il prend pour la séduire la forme d'un satyre, II, 380; enfans qu'il en a, I, 281; il enlève Ægine, I, 65, 361, II, 129, 450; il punit Sisyphe pour l'avoir découvert, I, 65, II, 129; il foudroie Asope, I, 281, II, 450; il change Ægine en ile, et se change lui-même

en pierre, II, 129; il a d'Ægine Æaque I, 361; il change les fourmis en hommes,
ibid.; il prend la forme d'un
cygne pour séduire Léda, I,
341, ou Némésis, ibid., II,
431, 433; enfans qu'il en a,
I, 341, II, 433, 435; il a
de Pyrrha, fille d'Epiméthée, Hellen, II, 84; est
père d'Æole, 86; il a de
Laodamie Sarpédon, II,
232. — Jupiter Aphésius.

Deucalion lui bâtit un temple, II, 83; Atabyrius, I, 259; Cénéen, 229, 231.—
Jupiter Laphystius, II, 121; les habitans d'Alos veulent lui sacrifier Athamas, 124.— Jupiter Olympien. Deucalion lui bâtit un temple, II, 82.— Jupiter-Patrous, I, 243, II, 345.— Jupiter Phyxius, I, 39, 63.—
Justice (la), fille de Jupiter et de Thémis, I, 13.

# LAB

Labdaous, fils de Polydore, et père de Laïus, I, 279; sa guerre avec Pandion, I, 387; périt comme Penthée, I, 279. — Labyrinthe construit par Dædale, I, 255, 403, 405. — Lacedæmon, fils de Jupiter et de Taygète, donne son nom à Lacédémone, I, 333; il épouse Sparte, ibid.; ses enfans, ib. et 133. Lacédémone prise par Hercules, I, 221; échoit aux fils d'Aristodème, 241. - Lachésis, l'une des Parques, I, 13. — Lacinius, fils de Cyrène, tué par Hercules, II, 282. — Lacter, promontoire sur lequel Hercules est jeté par les vents, II,305. — Ladon (le fleuve),

I , 175 ; père de Mérope , I , 361. — Ladon, nom du Dragon des Hespérides, II, 285. - Laërtes, fils d'Acrisius, II, 109; père d'Ulysse, I, 341; l'un des Argonautes, I, 83, II, 156. — Laie (la) de Cromyon, tuée par Thésee, II, 108. — Laïus, fils de Labdacus, I, 279; chassé de Thèbes; va dans le Péloponnėse, I, 283; enlėve Chrysippe, fils de Pélops, ibid., II, 383; introduit dans la Grèce l'amour des garçons, II, 383; règne à Thèbes après Amphion, I, 285, épouse Joraste, ibid.; oracle qui lui défend d'avoir des enfans, 1, 285, II, 386; a Œdipe pour fils et l'expose

des sa naissance, I, 285; est tué par lui, et est enterré par Damasistrate, I, 287, II, 389; jeux funèbres célébrés en son honneur, I, 399. - Lampétie, fille du Soleil et de Rhode, II, 54. - Lampon, fils de Laomedon, I, 353. - Lainpus, fils d'Ægyptus, épouse Ocypété, I, 129. - Lamus, fils d'Hercules et d'Omphale, II, 331. - Lance (la) de Méléagre consacrée dans le temple d'Apollon à Sicyone, II, 111. - Laocoon, fils de Porthaon et frère d'Enée, II, 106; l'un des Argonautes, II, 168. - Laodamas, fils d'Etéocles, chef des Thébains, tue Ægialée, et est tue par Alcmæon, I, 309; ou conduit une partie des Thébains dans l'Illyrie, II, 336, 406. — Laodamie, fille de Bellérophon, a de Jupiter Sarpedon, II, 232. Laodice , Nymphe , mère d'Apis et de Niobé, I, 115. - Laodicé, fille de Cinyre, femme d'Elatos, I, 323. — Laodice, fille de Priam et d'Hécube, I, 357; ses amours avec Acamas, fils de Thésée, II, 449; mariée à Helicaon, ibid.; Jupiter la fait disparoître, ibid.—Lao-

docus, fils d'Apollon et de Phthia, est tue par Ætolus, I, 45. - Laodocus, fils de Bias, II; 147; l'un des Argonautes, 168; remporte le prix au dard à Némée, I, 207. — Laodocus, fils de Priam, I, 359. - Laogora, fille de Cinyre et de Metharmé, se prostitue et meurt en Egypte, I, 379. — Laogoras, roi des Dryopes, tué par Hercules, I, 229, II, 316. - Laomedon, fils d'Ilus et d'Eurydice, I, 353; épouse Strymo ou Placie, ibid.; ses enfans, ibid.; est servi par Neptune et Apollon , I, 191, II, 273; refuse de les payer, ibid.; livre sa fille pour être dévorée par un monstre, ib.; refuse à Hercules les chevaux qu'il lui avoit promis, ibid.; tue Oiclée, I, 215; est tué avec ses fils par Hercules, ibid. — Laomédon, fils d'Hercules et de Méline, I, 233. - Laomène, fils d'Hercules et d'Orée, I, 233. -Laophonte, fille de Pleuron, I, 47; feinine de Thestius, II, 104. — Laothoé, fille de Mérétus, mère d'Eurytus et d'Echion, Argonautes, II, 158. - Laothoe', fille de Thestius, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — La-

pithes (les) chassent Chiron du mont Pélion, I, 177; leur guerre contre les Centaures, II, 261, 269; font la guerre aux Doriens, I, 227, II, 01; sont vaincus par Hercules , I , 229. — Lapithus , fils d'Apollon et de Créüse, II, 171; pere de Phorbas, II, 307; de Périphas, II, 261. - Laphystius, surnom de Jupiter, II, 121. - Larisse, sille de Piasus, et semme de Cyzicus, II, 171. — Larisse, sille de Pélasgus; on donne son nom à la citadelle d'Argos, II, 493. - Larisse, nom de la citadelle d'Argos, II, 493. — Larisse, ville de la Thessalie, I, 149, II, 240; Acrisius y est enterre, ibid. - Lathria, fille de Thersandre, épouse un sils d'Aristodème, II, 325. - Latinus, fils d'Hercules, II, 282; et d'une fille du pays des Hyperboréens, 332. - Latinos ( la montagne de ), II, 100. — Latone, fille de Cœus et de Phœbé, I, q; cède à Jupiter, I, 19, II, 41; est poursuivie par Junon, I, 19; se change en loup, II, 41; accouche à Délos d'Apollon et de Diane, I, 19; Titye veut la violer, I, 21, II, 40; Python la poursuit, II, 45; elle fait tuer par ses enfans ceux de Niobé. I, 283; elle supplie Jupiter en faveur d'Apollon, I, 337. — Lavinie, fille d'Evandre, mère de Palans, II, 232.

Léades, fils d'Astacus, tue Etéoclus, I, 303. — Léanire, fille d'Amyclas, femme d'Arcas, I, 323. — Léarque, fils d'Athamas et d'Ino, I, 61; tué par son père, I, 269, II, 122. — Lėda, fille de Thestius, I, 49, II, 104; diverses opinions sur ses père et mère, ibid.; épouse de Tyndare; enfans qu'elle a de lui, I, 339; a de Jupiter Pollux et Hélène, et de Tyndare Castor, I, 341, II, 433, 434; fait éclore l'œuf qui contenoit Hélène, I, 341, II, 435. - Léitus, fils d'Alector, l'un des Argonautes, I, 85; ou plutôt l'un des chess des Boeotiens au siège de Troie, II, 161; l'un des prétendans d'Hélène, 436. - Lélèges ( le pays des ), II, 94. - Lelex Autochthone, eut de la Naïade Cléocharie, Eurotas, I, 333, II, 110. — Lemniennes (les) punies par Vénus, I, 85; tuent leurs pères et leurs maris, I, 87; couchent avec les Argonautes, I, 87; tuent Thoas et

vendent Hypsipyle, I, 297. - Lemnos (l'île de), où tomba Vulcain, I, 17, II, 30; les Argonautes y abordent, I, 85, II, 170. — Léodocus, père d'Oilée, II, 169. — Léon, fils de Lycaon, I, 319. — Léontée, fils de Coronus, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343, II, 155. - Léos, ses filles sacrifiées, II, 486. — Léprée, fils de Caucon, défie Hercules, qui le tue, II, 262, 267, 268. - Lerne (Fontaines de), I, 125; les Danaides enterrent auprès les têtes des fils d'Ægyptus, I, 129. Hydre de Lerne, 171. — Lernus, fils de Prœtus, II, 216; cru père de Palæmon , II , 155. - Lesbos (l'île de), la tête d'Orphée y est portée par les flots, II, 34. — Lestrigons. Hercules combat contre eux, II, 282. — Leucippe, fils de Périérès et de Gorgophone, I, 67, 333; mari de Philodice; ses enfans, 355. — Leucippe, fils d'Hercules et d'Eurytèle, I, 235. — Leucon, fils d'Athamas et de Thémisto, I, 65, ou de Neptune, II, 125. — - Leuconès, fils d'Hercules et d'Æschréis, I, 233. — Leuconoé, mère de Thersanor, II, 170. — Leucopéus, fils de Parthaon, I, 49. — Leucosia, l'une des iles des Sirènes, II, 265. — Leucosie, l'une des Sirènes, II, 38. — Leucothée, nom d'Ino, I, 271.

Liber, nom de Bacchus, II, 370. — Libera, Deesse que l'on honoroit avec Bacchus, II, 370. — Libethre; les Muses y sont honores, II, 28; sépulture d'Orphée, 33. — Libethrides (l'antre des Nymphes), II, 29. -Libye, fille d'Epaphus et de Memphis, I, 121; ou de l'Océan et de Pompholyge, II, 106; enfans qu'elle a de Neptune, I, 123; mère de Busiris, II, 286. - Libye (Hercules entre dans la), l, 193; il y tue Antee, 201. -Lichas apprend à Déjanire la prise d'Iole, I, 231; Hercules le jette dans la mer, ibid.; il étoit gouvernem d'Hyllus, Il, 320. — L cymnius, fils naturel d'Electryon et de Midée, I, 153; évite la mort, 155; va a The bes avec Amphitryon, et épouse Périmède, I, 157; son fils tué par ceux d'Hippocoon, 221; Argius et Melas ses fils, 229; il est tué par Tle polème, 237. — Ligie, l'une

des Sirènes, II, 38.-Ligurie (Hercules vient dans la ), I, 195, II, 280. — Ligyron, premier nom d'Achille, I, 371. — Limné, mère de deux Cercopes, II, 300. — Limnorée, Néréide, I, 13. - Lindus, fils du Soleil, II, 17. - Linus , fils d'Œagre et de Calliope, I, 13; ou d'Isménius, II, 30; enseigne la musique à Hercules, qui le tue d'un coup de lyre, I, 161. - Linus, fils d'Uranie et d'Amphimarus, II, 30. — Linus, fils d'Apollon et de Psamathé, déchiré par les chiens, II, 30. — Linus, fils de Lycaon, I, 319. — Lions tues par Hercules, I, 163, II, 252; le lion de Némée, I, 169; né de l'Echidne ou de la Chimère et d'Orthros, ou tombé de la Lune, II, 258. — Lis (origine des fleurs du), II, 250. - Lithyerses, sils de Midas, roi de Phrygie, est tué par Hercules, II, 303. — Lixus, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127.

Locride (la), II, 94.— Locriens Epicnémidiens (les) secourent Hercules marchant contre Echalie, I, 229.— Locrus, père d'Opuns, II, 169.—Loxo, l'une des vierges qui apportèrent à Delphes les offrandes des Hyperboréens, II, 53.

Lucifer, père de Céyx, I, 43; de Philonide, II, 35.—
Lucine, retarde l'accouchement d'Alcmène, I, 153.—
Lune (la), fille d'Hypérion, I, 9; et d'Euryphaesse, selon Homère, II, 17; devient amoureuse d'Endymion, I, 45; en eut 50 filles, II, 100.— Lune (la) habitée, II, 259.— Luses, ville, II, 225.— Lusia, l'une des Heures, II, 24.

Lycaon, fils de Nélée et de Phare, II, 136. — Lycaon, roi d'Arcadie, fils de Pélasgus, I, 319; ses cinquante fils, ibid.; il sacrifie un enfant à Jupiter; il est changé en loup, II, 411; il est foudroyé par Jupiter, ib.; son histoire racontée de diverses manières, 411, 412. - Lycaon, fils de Priam, I, 357. — Lycien, surnom d'Apollon, II, 210. - Lycius, fils d'Hercules et de Toxicrate, I, 235. - Lycius, fils de Lycaon, I, 519. - Lycomèdes, père de Déïdamie, 1, 373. — Lycon, fils d'Hippocoon, I, 339. — Lycopéus, fils d'Agrius, I, 50, II, 106; tue par Tydee, 115. - Ly-

corée, ville sur le Parnasse, fondée par Deucalion, II, 82. — Lycorinas (le fleuve) prend le noin d'Evénus, I, 47. — Lycurgue, fils de Borée, II, 98. — Lycurgue, fils d'Aleus et de Neæra, I, 323; épouse Cléophile ou Eurynome, 32 5; ses enfans; 53, 325. — Lycurgue, fils de Dryas, et roi des Edones, puni par Bacchus, I, 275, II, 373. — Lycurgue, fils d'Hercules, I, 235. - Lycurgue, fils de Phérès, époux d'Eurydice ou d'Amphithée, I, 79; étoit prêtre de Jupiter Néméen, II, 399; ses enfans, I, 79; père d'Opheltes, surnominé Archémore, 207; achète Hypsipyle, ibid. — Lycurgue, fils de Pronax, I, 77; est ressuscité par Æsculape, 337. — Lycus, fils d'Ægyptus, épouse l'une des Danaides, I, 125. — Lycus (le fleuve), père d'Anthemoisia, II, 181. — Lycus, fils d'Hyriee, I, 329, II, 378; tue Phlégyas avec Nyctée son frère, I, 279; vient à Thèbes et s'empare du trône, ibid.; tue Epopée et reprend Antiope, 281; la maltraite, ibid.; est tue, ainsi que Dircé sa femme, par les fils d'Antione, ib. — Lyous,

roi des Mariandyniens, I, 97; fils de Dascylus et d'Anthémoïsia, II, 181; reçoit Hercules, qui marche avec lui contre les Mygdoniens, et lui donne une partie de leur pays, I, 189, II, 273; il y fonde une ville nommée Héraclée , I , 189. — Lycus, fils de Neptune et de la Pléjade Celæno, I, 329; place dans les Iles Fortunées, ibid. -Lycus, fils de Pandion, I, 397. — Lydie, d'où ses rois tirent leur origine, II, 331. - Lyncee, fils d'Apharee, I, 51, et d'Arène, 333; est l'un des Argonautes, 83: va à la chasse du sanglier de Calydon, 51; 2 vue perçante, 335 ; il est tué par Pollux, 347, II, 459. - Lyncee, fils d'Ægsplus et d'Argyphie, épouse Hy. permnestre, I, 125; il est sauvé par sa femme, 129, II, 214; il devient roi d'Argos, I, 131; père d'Abas, ibid. - Lyncee, fils d'Hercules et de Tiphyse, I, 1233. — Lyn cée, fils de Thestius, II, 105. — Lyncus, roi de Scythie, changé en Lyax, II, 64. — Lyrcus, fils de Phoronée, II, 198. — Lyre (la) d'Orphée placée dans le ciel, II, 33. — Lyrus, file d'Anchise et de Vénus, I, 351. — Lysé, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Lysianasse, fille d'Epaphus, mère de Busiris, I, 201. — Lysianasse, Nérèide, I, 11. — Lysidice, fille de Pélops, femme de Mestor, I, 151, ou d'Alcée, II, 243, ou d'Electryon, 244. — Lysidice, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Lysimaché,

fille d'Abas ou de Polybus, épouse de Talaus, I, 77, II, 147. — Lysimaché, fille de Priam, I, 359. — Lysippe, fille de Prœtus, I, 133, II, 222. — Lysippe, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. — Lysithous, fils de Priam, I, 359. — Lytæa, fille d'Hyacinthe, sacrifiée sur le tombeau de Geræstus, I, 401.

## MA

Macar ou Macaréus, fils du Soleil et de Rhode, II, 54. — Macaréus, fils de Lycaon, I, 319. — Macaria, fille d'Hercules et de Déjanire, se sacrifie pour ses frères, II, 332. — Macednes, nom des Hellenes qui s'établirent dans le Pinde, II, 90. — Macednus, fils de Jupiter et d'Æthria, et père de Pierus et d'Emathius, II, 35. — Macednus, fils de Lycaon, I, 319. - Macédoine (les femmes de ) déchirent Orphée, II , 33. — Macédon , fils de Thya ou d'Æole, II, 92. — Machaon, fils d'Æsculape, l'un des prétendans d'Hé-, lène, I, 343; son tombeau dans la Messénie, II, 206. — Macriéens (Pélas-

ges ), II, 172. — Macris, nourrice de Junon, II, 20. - Macris, ancien nom de l'ile d'Eubée, II, 172. — Mæandre (le fleuve), père de Marsyas, II, 46. — Mænalus, père d'Atalante, I, 327. — Mænalus , fils de Lycaon, I, 319. — Mæon, épargné par Tydée, I, 299 ; lui donne la sépulture, II, 399. — Mæra, chienne d'Erigone, trouve le corps d'Icarius, I, 385. — Mæro, fille de Prœtus, peut-être la même que Glauce et Créüse, II, 190. — Magnès, fils d'Æole et d'Enarète, I, 43; épouse une Naïade, 67; ses enfans, ibid.; épouse Mélibée et est père d'Alector, II, 131. — Magnès a de Calliope

Hymenee, II, 37. — Magnès épouse Philodicé et en a Eurynomus et Eionéus, II, 131.— Magnès, père de Piérus, I, 15; est peut-être le fils d'Argus, fils de Phrixus, II, 131. — Maïa, fille d'Atlas et de Pléione, I, 329; a de Jupiter Mercure, ibid.; en accouche à Cyllène en Arcadie, ib.; ses vêtemens cachés par Mercure, II, 425; élève Arcas, I, 321. — Malee ( le Mont ), I, 177, 179; promontoire de la Laconie, confondu avec le pays des Maliéens, II, 263. — Maliaque (le Golfe), II, 93. - Malide, esclave; d'Omphale, a un fils d'Hercules', II, 331. — Malles, ville de la Pamphylie, par qui fondee, II, 410. — Manteau donné à Hercules par Minerve, I, 167. — Manteau d'Harmonie (le), I, 267; donné a Eriphyle, 309; puis à Callirrhoé, 313; déposé dans le temple de Delphes, 315. - Mantinée, mère d'Ocalie, I, 131. — Mantinous, fils de Lycaon, I, 319. -Manto, fille de Tirésias, mère de Mopsus, II, 169; les Argiens l'envoient à Delphes, I, 311; elle eut d'Alcmæon deux enfans, 317; elle épouse

Rhacius, II, 407; puis Tyberis, dont elle eut Ocnus, fondateur de Mantoue, 408. - Marathon, père de Corinthus, II, 191. - Marathon, les Héraclides s'yétablissent, I, 237, voy. Taureau de Crète. — Mariandyniens (les Argonautes abordent chez les), I, 97, II, 181; caverne par où sortit Hercules, 292. — Mariandynus, fils de Phinée ou de Titye, II, 181, - Marpesse, fille d'Evenus, I, 47; enlevée par Idas, ibid.; le préfère à Apollon, 49; mère de Cléopatre, 53. - Mars, fils de Jupiter et de Junon, I, 13; ou de Junon toute seule, II, 23; ou d'Enyo, ibid.; garrotte par les Aloïdes, délivre par Mercure, I, 45, II, 97; son combat avec Hercules, I, 199, II, 285; blesse par Hercules, II, 314; est servi par Cadmus, I, 267, II, 354; Ménœcée se sacrifie à lui, I, 303; il tue Halirrothius, et est jugé par l'Aréopage, I, 377; enfans qu'il a de Protogénie, I, 47; de Démonice, ibid.; il a d'Astynomé, Calydon, II, 102; d'Althée, Méléagre, I, 51; de Cyréne, Diomèdes, I, 185; de Pyrène, Cygnus, 199; de Pélopie,

Pélopie, Cygnus, 229; de Venus, Harmonie, 267; de Dotis, Phlégyas, 279, II, 379; ou de Chrysé, 128; d'Atalante, Parthénopée, I, 327; d'Agraule, Alcippus, 377; il fut père d'Evénus, II, 103; de Dryas, I, 51; d'Alcon, II, 109; d'Ascalaphe et d'Ialménus, I, 85; du Dragon que tua Cadmus, 265, II, 362; de .Térée, I, 387. - Marsé, l'une des filles de Thestius, a d'Hercules Bucolus, I, 235. - Marsyas, fils d'Olympus, I, 21; divers sentimens sur sa naissance, II, 46; il dispute le prix de la musique à Apollon, qui le fait périr en l'écorchant, I, 21; ou en empruntant le ministère d'un Scythe, II, 49. — Massue (la) d'Hercules, I, 167, II, 256.

Mécionicé, fill d'Orion ou d'Eurotas, mère de l'Argonaute Euphémus, II, 159.

— Mécistée, fils de Talaus, et père d'Euryale, I, 77, II, 398; l'un des sept chefs contre Thèbes, I, 297; tué par Ménalippus, II, 403. — Mécistée, fils de Lycaon, I, 319. — Mécone, la même ville que Sicyone, II, 77.

— Médée, fille d'Æétés et

d'Idyia, I, 97; ou d'Hécate, II, 182; aide Jason à la conquête de la toison d'or, I, 97, 99, 101; tue son frère Absyrte , I , 101 , II , 184; épouse Jason et part avec les Argonautes, I, 105; fait périr Talus, 107; rajeunit Æson, II, 189; promet de rajeunir Pélias, I, 109; est chassée d'Iolcos, et se retire à Corinthe avec Jason, 111; tue ses enfans, ibid.; se rend à Athènes, y épouse Ægée; veut faire périr Thésée, et est chassee, ibid.; retourne à Colchos; tue Persès, et rend la couronne à son père, 113; diverses opinions sur elle, II, 191, 192. — Mėdésicaste, fille de Priam, I, 359. — Médie (la); origine de ce nom , I , 113. — Médus, fils d'Ægée et de Médée, I, 111; meurt chez les Indiens , 113. - Méduse, l'une des Gorgones, I, 143, II, 234 ; a de Neptune Pégase et Chrysaor, I, 145; est tuée par Persée, I, 145, II, 234; Hercules tire l'épée contre elle dans les enfers, I, 205. - Méduse, fille de Sthénélus et de Nicippe, I, 153.-Méduse, fille de Pélias, II, 140. - Meduse, fille d'Orsilochus, femme de Polybus,

1.

II, 387. — Méduse, fille de Priam, I, 350. — Mégamède, fille d'Arnæus, eut de Thestius cinquante filles, I, 163, II, 253. — Méganire, fille de Crocon, femme d'Arcas, I, 323. — Méganire, feinme d'Hippothoon, II, 58, vor. Métanire. - Mégapenthès, sils de Prœtus, I, 135; roi de Tirynthe, change de royaume avec Persée, 151; donne à Mélampe sa fille et les deux tiers de ses états, II, 225; tue Persée, 243; est tué par Abas, II, 220. - Mégapenthès, fils de Ménélas et de Piéride, ou de Téridaé, I, 345. -Mégare, fille de Créon, épouse Hercules, I, 167; qui la donne ensuite en mariage à Iolas, 209; enfans qu'elle eut d'Hercules, 235. — Mégaréus, fils d'Onchestus, père d'Hippomènes, II, 421. — Mégaréus, fils d'Hippomènes, tué par Ægée, I, 401. - Mélanéus, fils de Lycaon, II, 411. — Mégère, l'une des Furies, I, 5. — Mégès, fils de Phylée et de Timandra, II, 268; l'un des prétendans d'Hélène, I, 343; l'un des chefs Grecs au siège de Troie, II, 268, 310. — Melampe, fils d'Amythaon

et d'Idomène, I, 71, 133; d'où vient son nom, II, 141; rend les honneurs funébres à des serpens, I, 73, II, 142, 143; élève leurs petits, qui lui inspirent l'art de la divination, I, 73, II, 143; il l'apprend aussi d'Apollon, I, 73; il est mis en prison à Phylaque, I, 75, II, 144; il fait connoitre son talent, et guerit Iphiclus, I, 75, 77, II, 144, 145; Phylacus lui donne ses bœufs, I, 77, II, 145; il fait avoir Péro en mariage à Bias son frère, ibid.; il guérit la folie des femmes d'Argos, I, 77, II, 224; guérit les filles de Prœtus, I, 135, II, 223, 226; se fait donner les deux tiers du royaume d'Argos, I, 135, II, 225; il épouse une fille de Proetus, I, 135, ou de Mégapenthès, II, 225, 226; est père d'Abas, I, 77, II, 167, 220; de Mantius, II, 358; il introduit dans la Grèce le culte de Bacchus, 32. — Mélampodes (les) soumis par Ægyptus, I, 123.-Mélampyge, surnom d'Hercules , II , 301. - Mélanippus, fils d'Agrius, I, 59. -Mélanippus, tué par son frere Tydée , II , 115. — Mélanippus, fils d'Astacus, tue

Mécistée, II, 403; blesse Tydée, I, 305; est tué par lui, II, 403; Amphiaraus lui coupe la tête et la porte à Tydée, qui dévore sa cervelle, I, 305. - Mélanippus, fils de Priam, I, 357.— Mélanthus, fils d'Andropoinpus, chassé de Pylos, se retire à Athènes, II, 138. — Mélantien (le col), I, 105. - Mélas, fils de Parthaon. I, 49; ses fils, 57; il est tue par Tydée , II , 115. - Mélas, fils de Phrixus, I, 63; l'un des Argonautes , II, 168. - Mėlas , fils de Licymnius ; Hercules lui donne la sépulture, I, 229. - Méléagre, fils d'Œnée ou de Mars, et d'Althée, I, 51; tison auquel les Parques attachent sa destinée, ibid., II, 112; étoit invulnérable, I, 51; va à la chasse du sanglier de Calydon, 53; amoureux d'Atalante, ibid.; en a un fils, II, 421; tue le sanglier, et en donne la dépouille à Atalante, I, 53; consacre sa lance à Sicyone, II, 111; tue les fils de Thestius, I, 55; sa mère fait brûler le tison fatal et il meurt, ibid.; guerre entre les Curètes et les Calydoniens; il tue les fils de Thestius, ibid.; sa mère le mau-

dit, ibid.; il refuse de défendre son pays, ibid.; prend les armes et est tué dans le combat, ibid.; il fut tue par Apollon, II, 112, 113; il fut I'un des Argonautes, I, 83; il tue Æétès, II, 186; voit Hercules aux enfers, I, 205. — Mélès, fleuve; la tête d'Orphée se trouve à son embouchure, II, 33. — Méléte, l'une des Muses filles de Jupiter et de Plousia, II, 27; ou d'Uranus et de la Terre, 28. — Mélia, fille de l'Océan et femme d'Inachus, I, 115. - Méliades (les Nymphes), II , 12. — Mélibée , femme de Magnès, II, 131. — Mélibée, fille de Niobé, est épargnée par Diane, I, 285; prend le nom de Chloris, pourquoi, II, 385, voyez Chloris. - Mélibée, fille de l'Océan, femme de Pélasgus, I, 317. — Mélicertes, fils d'Athamas et d'Ino, I, 51; est précipité dans la mer, 63: devient un Dieu marin sous le nom de Palæmon, 271. ---Mélie, fille d'Agénor et de Damno, et épouse de Danaus, II, 347. — Mélie, Néréide, I, 13. — Méliens (les) de Trachine marchent avec Hercules contre Œchalie, I, 229. — Méline, l'une des

femmes d'Hercules, I, 233. - Mélissa, fille de Mélissus, sœur d'Amalthée, II, 14. - Mélissus, père d'Adrastée et d'Ida, I, 7. - Mélissus, père de Mélissa et d'Amalthée, II, 13. — Mélius, fils de Priam, I, 359. — Melpoinene, l'une des Muses, I, 13; enfans qu'elle a du fleuve Achėlous, 17. — Membre viril (le), symbole de l'Amour, II, 2. — Memnon, fils de Tithon et de l'Aurore, I, 355. — Memnonis, mère de deux Cercopes, II, 301. - Memphis, fille du Nil, et femmed'Epaphus, I, 117.-Memphis, l'une des feinmes de Danaus , I, 127. — Memphis, ville d'Egypte, I, 121. -Ménachus, fils d'Ægyptus, épouse Nélo, I, 127. — Ménalippe, reine des Amazones, II, 273. — Ménélas, fils d'Atrée, épouse Hélène, I, 343; Tyndare lui donne le royaume de Sparte, 347; il étoit, suivant d'autres, fils de Plisthènes et d'Aérope, 259, II, 354, 355; enfans qu'il a d'Hélène, I, 345, II, 436, 437; enfans qu'il a d'autres femmes, ibid. - Ménesthée, fils de Pétée, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. - Ménesthius, fils du fleuve Sperchius et de Polydore, passe pour le fils de Borus, I, 369, II, 323. — Ménippide, fils d'Hercules et d'Entédide, I , 233. — Ménœcée, père de Créon, I, 287; d'Hipponome, 151; de Jocaste, 285, II, 243. -Ménœcée, fils de Créon, s'égorge lui-mėme, I, 303. – Ménœtius, fils de Japet et d'Asie, précipité dans le Tartare, I, 9. - Ménœtius, fils d'Actor, fils de Déionée, Il, 157, 456; l'un des Argonautes, I, 85, II, 157; per de Patrocle, I, 373, II, 157. 456. - Ménœtius, fils de Ceuthonyme, gardien de boeufs de Pluton, I, 195; vaincu par Hercules, ibid. - Mentor, fils d'Hercula et d'Asopide, I, 233.-Mentor, fils d'Eurysthée, tué par les Athéniens, I, 237. Mer (l'empire de la ) échos à Neptune, I, g. - Merre re, fils de Jupiter et de Mili né à Cyllène, I, 329; " dans la Piérie, y vole b bœufs d'Apollon, 331; les cr che, ibid.; invente la ly et le plectrum; ibid.; rest les bœufs à Apollon, qui s lui donne en échange de s lyre, 333; autres vols qui fait, II, 423; cache les vetemens de sa mère, ibid.; invente le chalumeau, I, 335 ; le donne à Apollon qui lui donne une baguette et lui apprend l'art de la divination, ibid.; établi messager de Jupiter, ibid.; tue Hippolyte, l'un des Géans, 31; dérobe les nerfs de Jupiter et les lui rajuste, 35; tue Argus, 119; mis en jugement pour cela, II, 205; purifie les Danaïdes, I, 129; s'offre à conduire Persée, II, 233; le dirige, I, 141; lui donne une faux de diamant, 143; reçoit de lui la Cibise, II, 235 ; donne une épée à Hercules, I, 167; le vend, 211; porte Bacchus à Ino, 269; le porte aux Nymphes, 271; donne une lyre à Amphion, 281; viole Apémosyne, 259; père d'Eurytus, I, 85; et d'Echion, II, 109, 158; d'Autolycus, I, 83, II, 156; d'Æthalide, II, 163; de Cépliale, I, 377. — Mériones, fils de Molus, II, 356. — Mermérus, fils de Jason et de Médée, tué par Médée ou par les Corinthiens, I, 111. — Mérope, fille d'Œnopion, I, 23. - Mérope, fille d'Atlas et femme de Sisyphe, I, 65; est l'une des Pléiades, 329. — Mérope,

veuve de Cresphontes, épouse Polyphontes malgré elle, I, 247; cache Æpytus son fils, ibid. - Mérope, femme de Polybus, II, 387. — Méropes (les), habitans de Cos, II, 305; vaincus par Hercules, 306. — Mérops, roi de Percote, père de Clytė, II, 171. - Mėrops, père d'Arisbė, I, 355; d'Amphion et d'Adraste, II, 448; enseigne l'art de la divination a Æsaque, I, 355. — Mésembria, l'une des Heures, II, 24. — Messène, échoit en partage à Cresphontes, I, 243. — Mestor, sils de Persée et d'Andromède, et pere d'Hippothoe, I, 151; meurt sans enfans måles, II, 246. - Mestor, fils de Ptérélas, I, 153. - Mestor, fils de Priam, I, 357. -Méta, fille d'Oplès, épouse Ægee, I, 397. - Métalcès, fils d'Ægyptus, épouse Adytė, I, 129. — Mėtanire, femme de Céléus, I, 25; mère de Démophoon, II, 62; épie ce que Cérès fait de son fils, I, 27; mère de Triptolème, ibid. — Metharme, fille de Pygmalion, épouse Cinyre, I, 379. — Métiaduse, fille d'Eupalamus, épouse de Cécrops, et mère de Pandion, I, 395. - Metion, fils d'Erechthée et de Praxithée, I, 389; ses fils excitent une sédition contre Pandion, et le chassent d'Athènes, 395; ils sont chassés eux-mêmes par les fils de Pandion, 307; il eut d'Alcippe Eupalamus, 403. - Metis, fille de l'Océan, fait vomir à Saturne la pierre et les enfans qu'il avoit avalės, I, 7; prend toutes sortes de formes pour se soustraire à Jupiter, 17; il l'avale, ibid. — Métope, mère d'Hécube, I, 355. — Métope, fille du fleuve Ladon, épouse du fleuve Asope, I, 361.

Micon, peintre, cité par Pausanias, II, 140, 190. — Midas, père de Lithyersès, II, 303. - Midée, mère de Licymnius, I, 153. — Midée, ville de l'Argolide; Persée la fortifie, I, 151; Sthénélus la consie aux fils de Pélops, 157. - Milanion, fils d'Amphidamas, I, 325; devient amoureux d'Atalante; ruse qu'il emploie pour la vaincre à la course, 327, II, 420; il l'épouse, I, 327; en a Parthénopée, ibid.; est changé en lion avec elle, ib. - Miletus, fils d'Apollon et d'Arie, I, 251, 253; ou d'A-

cacallis, II, 349; Minos est amoureux de lui, 350; il s'enfuit dans la Carie et y fonde Milet , I , 253 , II , 340 ; il y épouse Idothée, II, 350.— Mimas, fils d'Æole, II, 94. - Minerve, fille de Jupiter; sa naissance, I, 17, II, 39; diverses opinions à ce sujet, II, 40; Ciceron fait mention de cinq Minerves, ibid.; elle invente la flûte , II , 46; la jette, I, 21; combat les Géans, 31, II, 68; dirige la construction du vaisseau Argos, I, 83; elle purifie les Danaides , 129 ; donne à Bellérophon un frein pour domp ter Pégase, II, 230; dirige Persée, I, 141; l'aide à corper la tête à Méduse, 145, II, 233, 234; elle donne un manteau à Hercules, I, 167; elle lui donne des cymbiles d'airain, 183; elle reporte dans le jardin des Hespérides les pommes qu'Hercules lui avoit données, 205; elle cons truit un palais à Cadmus, 267; conseil qu'elle lai donne, 265; elle prive Tiresias de la vue, 301; elle veut donner l'immortalité à Tydée, elle en est empêchée, 305; elle donne à Æsculape le sang de la Gorgone, 335, II, 428; élevée chez Triton,

I, 351; tue Pallas, 353; plante un olivier à Athènes, 375; sa dispute avec Neptune, ibid., II, 466, 467; donne son nom à Athènes, I, 377; Vulcain veut la violer, 383, II, 473; elle élève Erichthonius, et le confie à Pandrose, I, 383; rend les filles de Cécrops furieuses, ibid.; honneurs qu'Erichthonius lui rend, 385.—Minerve Lindienne, I, 123, II, 209. - Minos, fils de Jupiter et d'Europe, I, 251; épouse Pasiphaé, 253; sacrifie un autre taureau que celui de Crète, 183; est père de Deucalion, II, 109, et d'Androgée, I, 253; veut séduire Procris, 389; apprend la mort d'Androgée, pendant qu'il sacrifie aux Grâces, 399; fait la guerre aux Athéniens, 401; plonge Scylla dans la mer , ibid. ; exige des Athéniens sept garçons et sept filles, pour servir de pâture au Minotaure, 403. - Minotaure ( le ), né d'un taureau et de Pasiphaé, I, 255, 405. — Minthé, Nymphe du Cocyte, changée en menthe, II, 65. — Minyas, fils de Chrysès, II, 129; ses trois filles, 149. — Minyas, père d'Elara et d'Orchomène, II, 45. — Minyée, fleuve que Hercules fait passer dans les étables d'Augias, II, 267. — Minyens, nom des Argonautes, II, 170. — Minyens (les), mis en fuite par Hercules, I, 167, II, 254. — Minytus, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Mismé, mère d'Ascalaphe, II, 64.

Mnasinous; voyez Anaxis. - Mnémé, l'une des Muses filles d'Uranus et de la Terre, II, 28. — Mnémosine, l'une des Titanides, I, 5; fille de la Terre, à l'inscu d'Uranus, II, 8; a de Jupiter, les Muses, I, 13. - Mnésiléus, fils de Pollux et de Phœbé, I, 345. — Mnésimaque, fille de Dexamene, I, 181. — Mnesioché ou Mnésiloché, fille d'Amphidamas, épouse de Nestor, II, 138. — Mnestra, Danaide, épouse Ægius, I, 127.

Modes Dorien, Phrygien et Lydien, II, 48. — Molione, femme d'Actor, mère d'Eurytus et de Ctéatus, I, 217, II, 308. — Molionides (les), noin d'Eurytus et de Ctéatus, II, 307; défont Hercules, I, 219; sont tués par lui, ibid.; leur toinbeau, II, 308. — Molorchus, donne l'hospitalité à Hercules, I,

169, 171. — Molus, fils de Mars et de Démonice, I, 47. -Molus, fils naturel de Deucalion, I, 261, II, 355, 356; père de Mériones, 356; sa mort, 357. — Monstres marins, I, 145, 190, II, 274. - Montagnes (deux) qui séparent l'Europe et l'Afrique, I, 195, II, 277, 278. ---Mopsus, fils d'Ampycus, II, 110, et de la nymphe Chloris ou d'Arégonis, est l'un des Argonautes, 168; meurt de la piqure d'un serpent, 169. - Mopsus, Devin, fils de Rhacius et de Manto, II, 169, 407; fonde avec Amphilochus la ville de Malles, 410; combat dans lequel ils se tuent l'un l'autre, ib. -Mort (la), enchaînée par Sisyphe, II, 129.

Musée, fils d'Orphée, initie Hercules, II, 291. — Muses (les), filles de Jupiter et de Mnémosyne, I, 13; on varie sur leur généalogie, leurs noms et leur nombre, II, 27, 28; leur culte vient

de la Thrace, 28; on a beaucoup varié sur leurs attributions, 29; leur nombre fixé à trois par les Aloides, 97; elles privent Thamyris de la vue, I, 15; elles chantent aux noces de Cadmus, II, 366; énigme qu'elles enseignent au Sphinx, I, 289.

Mycène, fille d'Inaclus, II, 195. — Mycenes, ville; fortifiée par Persée, I, 151. - Mygdon, roi des Bébryces, tué par Hercules, I, 289; fils de Bithynis et frère d'Amycus, II, 174.—Myrmidon, époux de Pisidice, L 43, II, 94; fils de Jupiter et d'Euryméduse, 95, père d'Actor, 109, II, 157. Myrmidons (les), peuple de la Thessalie, II, 451. -Myrrha, peut-être la même que Sinyrna, II, 470. — Myrto, fille de Menœtius, eut d'Hercules Euclia, 11, 331. - Mysie (la). Les Argonautes y abordent, I,87; puis Hercules, 189.

#### NAU

Naubolus, fils d'Ornytion, père d'Iphitus, I, 85, II, 161. — Naubolus, fils de Lernus, II, 161, 216. — Naupacte dans la Locride; origine de ce nom, I, 241. — Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone, I, 131; confondu

fondu avec le suivant, ibid., II, 169; père de Damastor, II, 233. — Nauplius, fils de Clytonéos, II, 216; épouse Clymène, ou Philyre, ou Hésione, I, 131; ses enfans, ib.; livre Augė à Teuthras, 323; emmène Aérope et Clymène de l'île de Crète, 259; épouse Clymène, et donne Aérope à Plisthènes, ibid., II, 355; fait périr les Grecs au retour de Troie, II, 216, 218; périt lui-même sur mer, I, 131, II, 219. - Nausimédon, fils de Nauplius, I, 131. - Nausithoé, Néréide, I, 11. - Naxos ( l'ile de ), II, 262. - Naxus, fils d'Apollon et d'Acallé, II, 353.

Néæra, mère d'Evadné, I , 117. — Néæra , mère de Triptolème, II,63.-Néæra ou Ethodæa, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Néæra, fille de Pérée, épouse d'Aléus, I, 323.—Nébrophonus, fils de Jason et d'Hypsipyle, II, 171. — Nécessité (la), existoit avant tout, II, 1. - Néda, nymphe de l'Arcadie, II, 14. - Nélée, fils de Tyro et du fleuve Enipée, I, 69, ou de Créthée, II, 134; chassé par son frère, va dans la Messénie, et y fonde Pylos, I, 69, II, 135; il

épouse Chloris, ibid.; enfans qu'il en a, I, 69, 71, II, 135, 136; ses fils sont tous tués par Hercules, excepté Nestor, I, 71, 219, II, 138; il est tué lui-mème par Hercules, I, 219; ou plutôt il ne l'est pas, II, 311, 312 ; il promet Péro sa fille à celui qui lui amènera les bœufs de Phylacus, I, 73, II, 144; il meurt à Corinthe, II, 312. — Néléus ou Milėus, Argonaute, fils d'Hippocoon, II, 169. — Nélo, Danaïde, épouse Ménachus, I, 127. — Némée, fille du sleuve Asope, II, 450. - Némée (le lion de), I, 169. - Némée, endroit de l'Argolide. Jeux qui s'y célébrent en l'honneur d'Archémore, I, 297. — Némésis, se change en oie, et a Hélène de Jupiter changé en cygne, I, 341; ses autres métainor phoses, II, 430, 431, 432. — Néoméris, Néréide, I, 11. - Néoptolème, surnom de Pyrrhus, fils d'Achilles, I, 373.

Néphalion, fils de Minos, I', 187, et de Paria, 253. — Néphélé, première femme d'Athamas, I, 61; étoit une déesse, II, 118; enlève Phrixus et Hellé ses enfans,

I, 61, II, 119. — Néphus, fils d'Hercules et de Praxithée, I, 235. — Neptune, fils de Saturne et de Rhéa, dévoré par son père, I, 5; reçoit des Cyclopes le trident, 9; a l'empire de la mer, ibid.; épouse Amphitrite; enfans qu'il en a, 23; accable le géant Polybotes sous Nisyre, 31, II, 68; doue Périclymène de la faculté de changer de forme, I, 71, II, 136; les Argonautes lui consacrent leur vaisseau, I, 109; il dessèche les fontaines de l'Argolide, pour se venger d'Inachus, 125; submerge l'Æthiopie, et y envoie un monstre marin, 147; il cache les Centaures, 179; il est condamné par Jupiter à servir Laomédon, II, 273; il bâtit les murs de Pergame, I, 191; il envoie dans la Troade un monstre marin, ib.; il fait sortir un · taureau de la mer, I, 185, 255; il le rend furieux, ib.; en rend Pasiphae amoureuse, 255; il dispute à Jupiter la main de Thétis, 369; il donne à Pélée les deux chevaux Balius et Xanthus, 371; il dispute l'Attique à Minerve, 375, II, 466, 467; y fait paroître une mer, ibid.; submerge l'Attique, I, 177; poursuit Mars devant l'Aréopage, ib.; il fait perir Erechthée et détruit son palais, 395; il dispute l'Argolide à Junon, II, 195; Corinthe au Soleil, Delphes à Apollon, Ægine à Jupiter, et Naxos à Bacchus, II, 466; il cède l'oracle de Delphes à la Terre, II, 44; il donne des che-Vaux à Hercules, 255; il défend Pylos contre Hercules, 314; il est amoureux de Glyphius, 402; il a d'Euryalé, Orion, I, 21, II, 50; enfans qu'il a de Canacé, I, 43; d'Iphimedie, ibid.; il est pere de Briarée, II, 5; de Cymopolie, 6; il a d'Arné, Bostus, 94; est père d'Euphémus, 109, 159; il se change en belier pour jouir de Théophane, et en a le belier à toison d'or, 120; enfans qu'il a d'Hellé, ib., 121; de The. misto, 125; de Chrysogenie, 129; il prend la forme du fleuve Enipée pour jouir de Tyro; enfans qu'il en a, I, 69; il est père de Périclymè ne, II, 136; il a d'Astypalee, Ancée, 165; de Bithynis, Amycus, I, 80; de Libye, Agénor et Bélus, 123; d'Amymone, Nauplius, 125; il lui montre les fontaines de

Lerne, ibid.; il a d'Iphiméduse, Erythras, II, 214; de Célæno, Célænus, ibid.; il est père de Bellérophon, 226; il enlève Hippothoé, et en a Taphius, I, 151, ou Ptérélas, II, 244; il est père de Protée, I, 193; il lui fait un chemin par-dessous la mer, pour repasser en Ægypte, II, 274; il est père d'Eryx, I, 197; il a d'Astydamie, Caucon, II, 267; de Célæno, l'une des Atlantides, Lycus, I, 329, et Eurypyle, II, 422; d'Alcyone sa sœur, Æthuse, Hyriée et Hypérénor, I, 329; il est père d'Idas, 335; il a de Péro, le fleuve Asope, 361; de Salamine, Cychrée, 363; de Chloris, fille de Tirésias, Périclymène, II, 404; de la nymphe Eurytė, Alcippe, I, 377; de Chioné, Eumolpe, qu'il donne à élever à Benthésicyme sa fille, 393; il a commerce avec Æthra, 399. — Nérée, fils de Pontus et de la Terre, I, 11; père des Néréïdes, ibid.; il dit à Hercules où sont les pommes des Hespérides, 199. — Nérée, fils de Neptune et de Canacé, I, 43. — Néréides (les), I, 11; font passer les Argonautes à travers les roches errantes,

103; irritées contre Cassiépée, 147. — Néri, mère de Triptolème, II, 63. - Nérités, fils de Nérée, et favori de Vénus, II, 19; ne veut pas la suivre au ciel, et est changé en coquillage, ibid. - Néritus, fils de Pterelas, II, 244. — Nessus (le Centaure), se réfugie vers le fleuve Evénus, I, 179; veut violer Déjanire, et est tué par Hercules, 227, II, 319; il donne à Déjanire son sang comme un philtre, ibid. -Nestor, fils de Nélée et de Chloris, I, 69; est élevé chez les Géréniens, et échappe au massacre de ses frères, 71, 219, II, 138; il épouse Anaxibie, I, 71; ou Eurydice, ou Mnésiloché, II, 139; fait la guerre aux Eléens, et tue Itymonéus leur chef, II, 311; ses enfans, I, 71, II, 139; il fut l'un des Argonautes, II, 169.

Nicé, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Nicippe, fille de Pélops, et femme de Sthénélus, I, 153. — Nicippe, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. — Nicodromus, fils d'Hercules et de Nicé, I, 233. — Nicostrate, fils de Ménélas et d'Hélène, I, 345. — Nicothoé, nom

d'une Harpye, I, 93. — Nilo, l'une des Muses filles de Pierus et de Pimpleis, II, 28. - Nilus, nom d'Hercules, II, 257. - Nimpha, l'une des Heures , II , 24. — Niobé, fille de Phoronée et de Laodice, I, 115, ou d'Europe, II, 196; la première mortelle que Jupiter ait aimée, I, 117, II, 198; enfans qu'elle en a, I, 117. -Niobé, fille de Tantale, épouse Amphion; se vante d'être plus féconde que Latone; ses enfans sont tués par Apollon et Diane, I, 283; elle est changée en pierre, 285, II, 384. - Nirée, aimé d'Hercules, II, 252. - Nisa, fille de Baubo, II, 62. — Nisus, fils de Pandion, I, 397; règne à Mégare, 401; meurt trahi par sa fille, ibid. — Nisyre, partie de l'ile de Cos, 1,31,II,68.

Norax, fils de Mercure et d'Erythie, II, 276.

Nuée (la), embrassée par

Ixion; mère des Centaures, II, 261, 263. — Nuit (la), fille du Chaos, mère d'Æther et du Jour, II, 1.

Nyctée, fils de Chthonius, I, 179; ou plutôt d'Hyriée, 329, II, 377; père de Nycteis, I, 279, et d'Antiope, 281, 329; tue Phlégyas, et se retire à Thèbes, 279; est tuteur de Labdaeus, II, 378; fait la guerre à Epopée pour reprendre Antiope, 380; est tué, I, 281, II, 380.—Nyctéis, sille de Nyctée, épouse Polydore, I, 279. - Nyctimus, fils de Lycaon, épargné par Jupiter, I, 319; monte sur le trône, 321; le même que Nycteus ou Cétéus, père de Callisto, II, 414. - Nymphes (les), filles de Jupiter et de Thémis, indiquent à Hercules la demeure de Néree, I, 199. - Nysa, nourrice de Bacchus, II, 371.— Nysa (le mont) en Asie, I, 271. - Nysa, ville de Carie, II, 57.

OC

Ocalie, fille de Mantinée et femme d'Abas. I, 131.—
Océan (l'), fils d'Uranus et de la Terre, I, 5; avoit existé avant tout, II, 4; re-

fuse de prendre part à la révolte de ses frères contre son père, I, 5, II, 10, 11; épouse Téthys; enfans qu'il en a, I, 9; est père de Trip-

tolème, 27; d'Idyia, 97; d'Inachus, 115; de Mélia, ib.; de Callirrhoé, 193; de Mélibée, 317; de Pléione, 329; du sleuve Asope, 359; il cherche à éprouver le courage d'Hercules, qui veut lui tirer dessus, II, 278. - Océanides, filles de l'Ocean et de Téthys, I, 9. - Ochimus, fils du Soleil et de Rhodé, II, 54. — Ocnus, fils de Tybéris et de Manto, fondateur de Mantoue, II, 408. — Ocypété, Ocypodé ou Ocythoé, nom d'une Harpye, I, 93. — Ocypété, Danaïde, épouse Lampus, I, 129.

Œagre, fils de Pierus et de la Nymphe Méthone, II, 29; on fils de Mars, et roi de Thrace, ibid.; ou fils d'Alcyone, l'une des Atlantides, 30; eut de Calliope Orphée et Linus, I, 13. — Œax, fils de Nauplius, I, 131; et de Clymène, 259. — Œbalus eut trois fils de la Naïade Batie, I, 339. — Œchalie, I, 209; plusieurs villes de ce nom, II, 293; expédition d'Hercules, I, 229. — Œdipe, fils de Laius et de Jocaste, exposé dés sa naissance, I, 285; élevé par Polybus, ibid.; consulte l'oracle de Delphes sur ses parens, 287; il tue son père, ibid., II, 387, 388; donne à Polybus le char de Laïus, II, 388; devine l'énigme du Sphinx, I, 289; épouse sa mère, ibid.; enfans qu'il en a, ibid.; enfans qu'il a d'Euryganie, I, 291, II, 390; il épouse Astyméduse, II, 390; il s'arrache les yeux, est chassé de Thèbes; maudit ses fils et va mourir à Colone, I, 291, II, 391-394. — Œnée, fils de Parthaon, reçoit de Bacchus la vigne, ib., II, 107; épouse Althée, enfans qu'il en a, I, 49, 51; il oublie Diane dans un sacrifice, 51 : héros qu'il rassemble pour la chasse du sanglier de Calydon, ib.; il épouse Péribée, 57; il en a Tydée, ib.; il l'a, suivant d'autres, de Gorgé sa propre fille, ib.; il est détrôné et renfermé par les fils d'Agrius, 50; il est délivré par Diomèdes, ibid.; ou par Tydée, II, 115-116; il suit Diomèdes à Argos et est tué par les fils d'Agrius, I, 59, II, 116; on donne son nom à une ville, I, 59; il donne à Hercules Déjanire sa fille, 223; il donne l'hospitalitė à Alcmæon, 313. — Œnée, fils d'Ægyptus, épou-

se Podarce, I, 129. - Œnée, fils de Phytius et père d'Ætolus, II, 106; découvre le raisin, ibid. — Eneis, mère de Pan, II, 42. — Œnoé, ville d'Argos, I, 59.— Œnomaüs épouse Stérope, l'une des Pléiades, I, 329; ou plutôt étoit son fils, II, 422; il tua Eionéus, II, 132.—Œnone, fille du fleuve Cébren, épouse Paris, I, 359; elle lui prédit ce qui doit lui arriver, ibid.; refuse de le guérir, ibid.; se pend de désespoir, ibid. - Enopion, fils de Bacchus et d'Ariane, II, 50; promet à Orion sa fille en mariage, ibid.; il l'enivre et lui crève les yeux, I, 23; il se cache sous terre, 23, II, 51. — Œnos, nom du vin, II, 107. — Œnotrus, descendant de Phoronée et d'Æzéus, II, 196. – Œnotrus, fils de Lycaon, II, 411. - Œta (le Mont), Hercules s'y fait élever un bûcher, I, 231, II, 328.

Ogygès, roi de l'Attique et de la Bœotie, II, 465. — Ogygie, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Ogygiennes (les portes) à Thèbes, I, 299.

Oicée, père de Dexamène, II, 268. — Oïclée d'Ar-

gos, pere d'Amphiaraus, I, 53; reçoit Alcmæon son petit-fils, 311, II, 408; est tué au siège de Troie, I, 215, II, 306; son tombeau, II, 304. — Oilée, Argonaute, fils de Léodocus et d'Agrionomé, ou de Hodœdocus et de Laonome, II, 169; pere d'Ajax , ibid. - Oime , fille de Danaüs et de Crino, épouse Arbélus , I , 129. — 0in, nom de la vigne chez les Grecs, II, 106. - Oiseaux, voy. Stymphalides. - Oir trébles, fils d'Hercules et d'Hésychie, I, 235.

Olène, ville, Hercules y rend, I, 181. — Olénias, tué par son frère Tydée, I, 57. — Olympe (le Mont), II, 83; les Muses y sont honorées, 28.—Olympien, surnom de Jupiter, II, 82. — Olympus, père de Marsyas, I, 21; ou plutôt son élève, II, 46. — Olympus, fils d'Hercules et d'Eubée, I, 233. — Olympuse, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Olynthus, fils d'Hercules et de Bolya, II, 332.

Omoloides (les portes) à Thèbes, I, 299. — Omphale, fille d'Iardanus et veuve de Tmolus, reine des Lydiens, achète Hercules comme esclave, I, 211; elle en eut Agélaus, 235.

Oncaïdes (les portes) à Thèbes, I, 299. — Oncheste, fils d'Agrius, I, 59. — Oncheste, ville, I, 401; lieu consacré à Neptune, 165. — Onchestius, surnom de Neptune, II, 254. — Onchestus, fils de Neptune, et père de Mégarèus, II, 421. — Onéitès, fils d'Hercules et de Déjanire, I, 235. — Onésippe, fils d'Hercules et de Chrysèis, I, 233. — Onga, nom donné à Minerve par Cadinus, II, 360.

Opheltès, surnommé Archemore, I, 79, II, 148; fils de Lycurgue et d'Eurydice, est tué par un serpent, I, 207; jeux institués en son honneur, ibid. — Ophion et Eurynome règnent sur l'Olympe et sont détrônés par Saturne, II, 2; le mème qu'Ophionée. — Ophionée, II, 3; enseveli sous la montagne Ophione, 4. -Ophiusa, la même que Iophossa, II, 122. — Ophiuse, nom de l'île de Chio, II, 50. — Opis, l'une des Vierges venues du pays des Hyperboréens, violée par Orion, I, 23, II, 53. — Oplée, fils de Neptune et de Canacé,

I, 43. — Opuns, fils de Locrus, père de Cynus, II, 169.

Oracles, II, 360, 386, 407. — Oracle de Delphes. Apollon s'en empare, I, 19; à qui il appartenoit auparavant, ibid., II, 44; Hercules le pille et en emporte le trépied, I, 213, II, 299. - 'Ωeai, les Saisons, I, 12 et 13, II, 24. - Orchoménus, fils de Lycaon, F, 319. - Orchoménus, fils de Minyas, II, 45; père d'Elara, I, 19. — Oréades (les), Nymphes dont la mère étoit une fille de Phoronée, II, 198. — Orée, l'une des femmes d'Hercules, I, 133. — Orestes, fils d'Achélous et de Périmède, I, 43. — Oresthée, fils de Deucalion, II, 106, père d'Œène, ibid.; avoit les anciens états de son père, 95. — Orichalci, statues érigées à Elis par Hercules, II, 309. — Orion, fils de la Terre, ou de Neptune et d'Euryale, I, 21, II, 50; autre tradition sur sa naissance, II, 49; il épouse Sidé, I, 21; veut purger de serpens l'ile de Chio, II, 50; demande en mariage Hæro, fille d'Œnopion, I, 23, II, 50, 51; la viole, II, 51; est

aveuglé par Œnopion, I, 23, II, 51; va vers le Soleil qui lui rend la vue, ibid.; est enlevé par l'Aurore, I, 23, II, 52; veut violer Diane, qui le fait tuer par un Scorpion, II, 53; la défie au disque et elle le tue, I, 23; Diane est amoureuse de lui et le tue sans le vouloir, II, 53; la Terre le fait tuer par un Scorpion, ibid. — Orithye dévouée à la mort par son père Erechthée, II, 486. - Orithye, fille d'Erechthée et de Praxithée, enlevée par Borée, I, 389; ses enfans, 391. — Orithyus, fils de Phinée, II, 178. - Orménium ('Hercules se rend à ), I, 229. - Orménus, fils de Cercaphus ou d'Eurypyle, et père d'Amyntor, II, 324. — Ornis, femme de Stymphale, mère des Stymphalides, II, 271. - Ornytion on Ornytus, fils de Sisyphe, II, 128, 161; père de Phocus et de Thoas, 128. — Ornytion, fils de Phocus, et petit-fils du précédent, père de Naubolus, II, 161. — Orphée, fils d'Œagre et de Calliope, ou fils d'Apollon, I, 13; son talent en musique fait mouvoir les arbres et les rochers, ibid.; descend aux

enfers chercher Eurydice sa femme, ibid., II, 32; la perd une seconde fois, I, 15; prend en horreur le sexe féminin, II, 33; est amoureux de Calaïs, a donné le premier l'exemple de l'ainour des garçons, 34; est mis en pièces par les femmes; ses membres sont jetés dans la mer, I, 15, II, 33; autres traditions sur sa mort, II, 34; sa tête trouvée à l'embouchure du Mélès, II, 33; son tombeau, 33, 34; sa statue, 33; il avoit introduit dans la Grèce les initiations et les expiations, 31; et le culte de Bacchus, I, 15, II, 32, 33; son existence douteuse, suivant Aristote, 30; sa lyre placée dans le Ciel, 33; il fut l'un des Argonautes, I, 83; il prend la contre-partie du chant des Sirènes, 103; il y a eu deux Orphée, II, 153. - Orphné, mère d'Ascalaphe, II, 65. — Orsédice, fille de Cinyre et de Métharmė, I, 379. — Orsėide, Nymphe, I, 41. — Orsilochus, frère de Polybus, père de Méduse, II, 387. — Or thæa, fille d'Hyacinthe, sacrifiée sur le tombeau de Geræstus, I, 401. — Orthros, chien à deux têtes, né de Typhon et de l'Echidne, I, 193; assomme par Hercules, *ibid.*, II, 277.

Osiris, II, 71. — Ossa (le Mont), II, 83.

Otus, fils de Neptune et d'Iphimédie, I, 43, 44. Voy. Aloïdes.

Oudeus, l'un des hommes armés produits par les dents du Dragon tué par Cadinus, I, 267. — Ourion, premier noin d'Orion, II, 49. Oxylus, fils de Mars et de Protogénie, I, 47, II, 107; père d'Andræmon, II, 107.

— Oxylus, fils d'Andræmon, I, 241; ou plutôt fils d'Hæmon, II, 344; exilé de son pays pour un meurtre, I, 245; pris pour chef par les Héraclides, ibid., II, 344, 345; sa généalogie, II, 344.

— Oxyporus, fils de Cinyre et de Métharmé, I, 379.

## PÆ

Pæon, fils d'Antilochus, souche de la famille des Pæonides, II, 139. — Pæon, fils d'Endymion, II, 101. -Pæon, fils de Neptune et d'Hellé, II, 120. — Paix (la), fille de Jupiter et de Thémis, I, 13. — Palæmon, Argonaute, fils de Vulcain ou d'Ætolus, I, 83; le même que Palæmonius, fils de Lernus, II, 155. — Palæmon, fils d'Hercules et d'Autonoé, I, 235. — Palæinon, noin de Mélicertes, I, 271. — Palamèdes, fils de Nauplius, I, 131, et de Clymène, 259.-Palans, fils d'Hercules et de Lavinie fille d'Evandre, II, 282, 532. — Palladium (le), trouvé par Ilus, I, 351; son

origine, 353, II, 446. — Pallas, sille de Triton, I, 351; sa dispute avec Minerve, 353; est tuée par elle, et sa statue est le Palladium, ibid. — Pallas, fils de Crius et d'Eurybie, I, 9; ses enfans, 11. - Pallas, l'un des Géans, écorché par Minerve, I, 31. — Pallas, fils de Lycaon, I, 319; père de Chrysé qu'il marie à Dardanus, II, 442. — Pallas, fils de Pandion, I, 397. - Pallène, demeure des Géans, I, 29, II, 67.—Pammon, fils de Priam et d'Hécube, I, 357. Pamphus, a le premier chanté les Graces, II, 26; contemporain de Linus, 58. — Pamphyliens, nom d'une tribu des Doriens, II, 337. — Pamplylus, fils d'Ægimius; sa mort, I, 241; on donne son nom à une des tribus des Doriens, II, 337. — Pan, fils de Jupiter et de Thymbris, I, 19; diverses traditions sur sa naissance, II, 41, 42; enseigne à Apollon l'art de la divination, I, 19; étoit le Dieu des troupeaux et des forèts, II, 43; et des pêcheurs, 44; est père d'Iambé, 5q. — Panathénées (les), fètes de Minerve, instituées par Erichthonius, I, 385, II, 68; célébrées par Ægée, I, 399. — Panchée, île dans l'Océan, II, 9. - Pancratis on Pancrato, fille d'Iphimédie et d'Aloée, II, 98; enlevée par les Thraces, ibid.; sa mort, ibid. — Pandare; ses filles enlevées par les Harpyes, II, 180. - Pandée, fille d'Hercules, II, 332.— Pandion, fils d'Ægyptus et d'Héphæstine, épouse Callidice, I, 129. - Pandion, fils de Phinée et de Cléopatre, I, 393, II, 178. - Pandion, fils d'Erichthonius et de Pasithée, succède à son père, I, 385; épouse Zeuxippe, 387; enfans qu'il en a, ib.; fait la guerre à Labdacus, et appelle Térée à son secours,

ibid.; donne à Térée Progné sa fille en mariage, ibid.; sa mort, 389. — Pandion, fils de Cécrops et de Métiaduse, succède à son père, I, 395; est chassé par les Métionides, ibid.; se retire à Mégare, et y épouse Pélia, fille de Pylas, ibid.; il devient roi de cette ville, ibid.; ses enfans, 297; sa mort, II, 485; ses fils chassent les Métionides d'Athènes, I, 397. — Pandore, la première femme créée par les Dieux, est femme d'Epimethée et mère de Pyrrha, I, 39; ou femme de Prométhée et mère de Deucalion, II, 76.—Pandore, devouée à la mort par son père Erechthée, II, 486. — Pandorus, fils d'Erechthée et de Praxithee, I, 389. - Pandrose, fille de Cécrops et d'Agraule, I, 377; Minerve lui confie Erichthonius, 383.-Pandrosion, lieu de l'Amque où l'on voyoit un olivie planté par Minerve, I, 375 - Pangée (le Mont), dus la Thrace, II, 33. — Panope, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. - Panope. Néréide, I, 11. — Panopées. fils de Phocus fils de Sisyphe. allie d'Amphitryon, I, 150. II, 248. — Panopėe, dans la

Phocide, II, 75. — Panoptès, surnom d'Argus, I, 117, II, 200. - Panopus, fils de Phocus, II, 110; le même. que Panopeus. — Pantidya, II, 104. — Paphos, dans l'ile de Chypre, fondée par Cinyre, I, 379; transférée ailleurs par Agapenor, II, 460.—Paracheloites (les) de la Thessalie, et les Parachéloîtes de l'Ætolie, deux peuples différens, II, 79 - Paria, Nymphe; enfans qu'elle eut de Minos, I, 253. — Paris, fils de Priam et d'Hécube, exposé aussitôt après sa naissance, I, 355; nourri par une ourse sur le Mont Ida, ib.; élevé par Agélaus, 357; retrouve ses parens, ibid.; est nominė Alexandre, ibid.; épouse Œnone, 359; va à Sparte, enlève Hélène, est blessé par Philoctètes, meurt à Troie, ibid. — Parnasse (le Mont); Deucalion s'y retire, II, 82. - Paros, île Inabitée par des fils de Minos; Hercules y aborde, I, 187; comment on y sacrific aux Grâces, et pourquoi, 399. - Parques (les), filles de Jupiter et de Thémis, I, 13; du Ciel et de la Terre, suivant Orphée , II , 4 ; on leur donne d'autres parens, 24, 25; elles tuent les Géans Agrius et Thoon, I, 33; elles trompent Typhon, 35; prédisent la mort de Méléagre, 51; ce qu'Apollon obtient d'elles pour Admète, 79. - Parthaon , fils d'Agénor, I, 47; ses enfans, 49; nommé aussi Porthéus, II, 103. — Parthénius, nom du puits auprès duquel se reposa Cérès, II, 58. — Parthénius, fils de Phinée, II, 178. --- Parthénopé, l'une des. deux femmes de l'Océan, II, 206. — Parthénopé, fille de Stymphalus, eut d'Hercules, Evérès , I , 235. — Parthénopée, l'une des Syrènes, II, 38. - Parthénopée, sils d'Atalante et de Milanion, ou de Mars, I, 327; ou de Méléagre, II, 421; exposé aussitôt après sa naissance, sur le Mont Parthénius, ib.; l'un des sept chefs contre Thebes, I, 295; tue par Amphidicus ou par Periclymene, 305; va dans la Mysie avec Télèphe, II, 418. — Parthénopée, fils de Talaus, I,77; père de Promachus, ibid.; l'un des chefs des Argiens ausiège de Thèbes, II, 398; fut tue par Asphodicus, ibid. — Pasiphae, fille du Soleil et de Perseis, épouse

de Minos, I, 63, 253; amoureuse d'un taureau, 255; Dædale lui fabrique une vache de bois, 403; enfant qu'elle a de ce taureau, 257; ce qu'elle fait pour empêcher Minos d'avoir commerce avec d'autres femmes, 389, 391, II, 480. — Pasithėe, Naïade, épouse d'Erichthonius, et mère de Pandion, I, 385. - Pasithée, l'une des Graces, selon Homère, II, 27. — Passalus, Cercope, fils ele Limné ou de Memnonis, II, 300. - Patro, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. - Patrocle, fils d'Hercules et de Pyrippe, I, 235. -Patrocle, fils de Mencetius et de Sthénélé, ou de Périapis, ou de Polymèle, I, 373; tue Clysonyme, 375; se réfugie chez Pélée, ibid.; l'un des prétendans d'Hélène, 343; va avec Achille au siège de Troie, 373. — Patroiis, surnom de Jupiter, I, 241, II, 345; et d'Apollon, II, 345.

Pédiade, fille de Ménytus, épouse Cranaus, I, 381.

— Pégase (le cheval), conçu de Neptune et de Méduse, I, 145; dompté par Bellérophon, II, 230, qui s'en sert pour tuer la Chimère, I, 139; il précipite Bellérophon dans

les Champs Aléens et retourne au Ciel, II, 231. — Pélagon, fils du fleuve Asope, I, 361; Cadinus suit une vache de son troupeau, 265, II, 361. — Pélasges (les), premiers habitans de l'Argolide, II, 493; vont dans l'ile de Lesbos, 492; dans la Thessalie, ibid.; peuplent l'Attique et la Bœotie, 494; tous les Grecs prenoient ce nom, 494, 498; se divisent en deux nations, 500; causes de l'oubli de ce nom, 495 et suiv. —Pélasges chasses de la Bœotie, 507; de l'île de Samothrace, ibid.; de l'Italie, ibid.; chassés de l'Attique; s'emparent de l'ile de Lennos, ibid. - Pélasges (les), ennemis des Dolions, I, 87, II, 172; maitres de presque toute l'Italie, 82. — Pélasgus, fils de Jupiter et de Niobé, I, 117, ou Autochthone, 317; ses enfans, 319; il ne faut pas le confondre avec Pélasgus, fondateur del'Arcadie, II,410. - Pélasgus va avec ses frères fonder un état dans la Thessalie, II, 85, 492; il fut père d'Hæmon, 85, il n'étoit pas fils de Phoronée, II, 198. - Pélasgus, fils de Triopas, roi d'Argos, II, 505; père de Larisse, ibid. — Pelasgus, fondateur du royaume d'Arcadie, contemporain de Danaus, II, 401; confondu inal à propos avec Pélasgus, fils de Niobé, 492. - Pélasgus, fils d'Agénor, II, 505. — Pėlasgus, fondateur d'Agylla, II, 505. - Pélée, fils d'AEaque et d'Endéide, I, 361; contribue au meurtre de Phocus. et est chassé par son père, 363; il se retire à Phthie, 365; il épouse Antigone, fille d'Eurytion, ibid.; il est l'un des Argonautes, 83; il va à la chasse du sanglier de Calydon et tue Eurytion, 53, 365; il va à Iolcos vers Acaste, 367; il lutte avec Atalante, ibid., ou avec Jason, II, 419; la femme d'Acaste devient amoureuse de lui, I, 367; Acaste cache son épée, et le laisse sur le Mont Pelion, ibid., II, 458; Chiron le sauve et lui rend son épée, I, 369; il épouse Thétis, 371, II, 459; if en a Achille, I, 371, II, 460; Thétis l'abandonne, I, 371; son expédition contre Iolcos, ibid., II, 461; il tue Astydamie, ibid.; il recoit Phœnix et le fait roi des Dolopes, 373; il est chassé de ses états par Acaste, et meurt dans l'île de Cos, II, 465.— Pélias, fils de l'Enipée et de Tyro, I, 69, II, 134; cause de la haine de Junon contre lui, I, 69; il chasse Nélée son frère, ibid.; épouse Anaxibie ou Philomaque, 71; ses enfans, ibid. ; il marie à Admète Alceste sa sille, 79; ordonne à Jason d'aller chercher la toison d'or, 83; fait périr Æson et Promachus, 100; sa mort, ibid.; jeux funèbres célébrés en son honneur; voy. Jeux funebres .-Pellen, fondateur de Pelléne, II, 164. — Pélopée ou Pélopie, fille de Pélias, I, 71, II,140.—Pélopie, fille d'Amphion et de Niobé, I, 283. - Pélopie, mère de Cygnus, I, 229. — Péloponnèse (le) porte d'abord le nom d'Apia, I, 115; ses habitans prennent le nom de Pélasges, 117; Ion y fonde un état, II, 90; Phoronée y règne, I, 115; prend le nom d'Argos, 117; les Héraclides s'en rendent maîtres, et le partagent en trois lots, 243. - Pélops, fils de Tantale, amène des Achæens dans la Laconie, II , 87; donne l'hospitalité à Laïus, qui enlève Chrysippe son file, I, 283; tue

par trahison Stymphalus roi d'Arcadie, 363; fut père d'Atrée et de Thyestes, 155, 157; de Chrysippe, 283; de Coprée, 171; de Pitthée, 307; d'Alcathus, II, 110; d'Hippalcimus, II, 167; de Lysidice, I, 51; de Nicippe, 153; d'Amphibia, II, 245; Hercules lui érige un autel, I, 219. - Pélor, l'un des hommes armés nés des dents du Dragon tué par Cadinus, I, 267. — Pélore (le promontoire), II, 52. — Pénée, flouve de la Thessalie, I, 181, II, 80, 83, 93; père d'Atrax et des Lapithes, 155; père de Stilbé, 171; père de Dryops, 323. — Pénélée, fils d'Hippalmus, l'un r des Argonautes, I, 85; ou plutôt chef des Bœotiens au siège de Troie, II, 161; l'un des prétendans d'Hélène, I, 343, II, 436. — Pénélope, fille d'Icarius et de Péribée, épouse d'Ulysse, I, 339; est mère de Pan, pendant l'absence d'Ulysse, II, 42. -Pentathle (le), I, 149, II, 241. - Péntécontore, nom du vaisseau construit par Danaus, I, 123. - Penthée, fils d'Echion et d'Agavé, I, 277; est roi de Thébes après Cadmus, ibid.; ses liaisons

avec Nyctée et Lycus, 279; est mis en pièces par sa mère, 277. - Penthilus, fils de Périclymène, et père de Borus, II, 137. — Pephrédo, ou Pemphrédo, l'une des Phorcides ou Græes, I, 141, II, 234. — Perdix, sœur de Dædale et mère de Talus, I, 403. - Pérée, fils d'Arcas et de Laodice, I, 323. - Perge, ville de l'Asie mineure, II, 288. — Péribée, fille d'Hipponous, séduite par Hippostrate ou par Œnée, I, 57; Œnée l'épouse et en a Tydėe, ibid. — Pėribėe, femme de Polybus, roi de Corinthe, prendsoin d'Œdipe, I, 285. - Péribée, Naïade, femme d'Icarius, I, 339. — Péribée, sille d'Alcathus, épouse Télainon, 1, 365. -Périclymène, fille de Minyas, et femme de Phérès, II, 149. - Périclymène, fils de Nélée et de Chloris; prend diverses formes, et est tué par Hercules, I, 71, II, 136, 137; il étoit l'un des Argonautes, I, 85, 119. - Périclymène, fils de Neptune, I, 305, et de Chloris, fille de Tirésias, II, 404; tue Parthénopée, I, 305; poursuit Amphiaraus, ibid. - Périéres, fils d'Æole et d'Enare-

te, I, 43; ou fils de Cynortas, 67; épouse Gorgophone, ibid.; ses enfans, ibid., 333; diverses opinions sur son origine, 337, 339. — Périérès, conducteur du char de Ménœcée, blesse Clyménus, roi des Minyens, I, 165. — Périléus, fils d'Icarius et de Péribée, I, 339. — Périmède, fille d'Æole et d'Enarète, I, 43; enfans qu'elle adu fleuve Achélous, ibid. - Périmède, fille d'Œnée, femme de Phœnix et mère d'Astypalėe, II, 164. — Perimede, fille d'Alcée, II, 243; épouse Licymnius, I, 157. — Périmèdes, fils d'Eurysthée, tué par les Athéniens, I, 237. — Périmélé, fille d'Amythaon, mère d'Ixion, II, 130. — Périnice, fille d'Hippomachus, mère d'Iphitus, II, 161. - Périphas, fils d'Ægyptus, épouse Actée, I, 129. — Périphas, roi d'Athènes, changé en aigle, II, 465. — Périphétes, brigand, fils de Vulcain et d'Anticlée, tué par Thésée, I, 405. -Périphètes, fils de Coprée, II, 259. - Péristhènes, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. - Peristhenes, fils de Damastor, père de Dictys et de Polydectes, II, 233. -

Péro, sille de Nélée et de Chloris, I, 69; épouse de Bias, 73; célèbre par sa beauté, II, 144. - Persée, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71. - Persée, fils de Jupiter et de Danaé, I, 141, II, 232, ou de Prœtus, I, 139; jeté dans la mer aussitôt après sa naissance, I, 141, II, 233; elevé par Dictys , ibid. ; on l'envoie chercher la tête de la Gorgone, ibid.; il va d'abord trouver les Phorcides, I, 143, II, 234; ensuite les Nymphes qui avoient le casque de Pluton, etc., ibid.; il tue Méduse et lui coupe la tête, I, 145, II, 234; il tue un monstre marin et délivre Andromede, I, 147, II, 240; il change/Phinée en pierre, I, 147; il change Polydectes en pierre et fait Dictys roi de Sériphe, I, 147, 149, II, 235; il tue Acrisius, ibid.; il échange ses états avec ceux de Mégapenthès , I , 151 , II , 241 ; il fait la guerre à Bacchus, II, 375; enfans qu'il a d'Andromède, I, 151, II, 242; il est père de Gorgophone, I, 67; il est tué par Mégapenthès, II, 243. — Perséis, mère d'Æétès, I, 63; fille de l'Océan, II, 182; mère de Pasiphaé,

I, 253. — Perséon, père d'Agrionomé, II, 169. — Persépolis, fils de Télèmaque et de Polycaste, II, 139. — Persès, fils de Crius et d'Eurybie, I, 9; épouse Astérie, et en a Hécate, I, 11, II. — Persès, fils de Persée et d'Andromède, I, 151. — Perses (les), origine de leur nom, II, 239. — Persèus, fils du Soleil, frère d'Æétès et père d'Hécate, II, 182. — Peucètius, fils de Lycaon, I, 319.

Phæaciens (l'ile des), I, 103.—Phædimus, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. -Phaënna, l'une des Grâces chez les Lacédémoniens, II, 26. - Phæstus, fils d'Hercules ou de Rhopalus, II, 532. — Phaethon, fils de Tithon, I, 377; ou de Céphale, II, 467; enlevé par Vénus, ibid.; père d'Astynous, I, 377. — Phaéthon, fils du Soleil et de Clymène ou de Rhodė, II, 54, 55, 468. — Phaéthuse, fille du Soleil et de Rhode, II, 56.—Phalces, fils de Téménus, II, 345. — Phalérus, Argonaute, fils d'Alcon, II, 170.—Phalias, fils d'Hercules et d'Héliconis, I, 235. — Phallus (l'Amour désigné par le ), II, 2. - Plianes, surnom de l'Amour, II, 2; sorti d'un œuf, 4. — Phanes, fils de Thestius, II, 105. - Phantes, fils d'Egyptus et de Caliande, I, 127. — Phanus, Argonaute, fils de Bacchus, I, 85. — Pharé, femme de Nélée, II, 135. — Pharé, Danaide, épouse Eurydamas, I, 127. - Phares, dans la Messénie. Les deux fils de Machaon y ont un temple, II, 296. — Pharnace, fille de Mégessare et femme de Sandacus, I, 377. — Phase (le), fleuve de la Colchide, I, 97. — Phassus, fils de Lycaon, I. 319. - Phèdre, fille de Minos, I, 253. — Phégée, roi de la Psophide, expie Alcmæon, I, 311; lui donne sa fille en mariage, ibid.; lui rend le collier et le manteau, 313; le fait tuer par ses fils, ibid.; est tué avec sa semune et ses fils par les fils d'Akmæon, 315. — Phégée, his d'Inachus, fondateur d'une ville de son nom dans l'Arcadie, II, 195. - Phénéates (inondation dans le pays des), II, 299. - Phénée, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57. — Phénée, pays de l'Arcadie, où l'on dit que Proserpine fut enlevée, II,

57. — Phéniciens (les) paroissent avoir apporté chez les Grecs les premières idées de religion, II, 17. — Phéra, fille d'Æole, II, 149. -Phérès, fils de Créthée et d'Amythaon, I, 71; fonde la ville de Phères, 79; ses fils, ibid.; père d'Admète, 53; d'Idomène, 71. — Phérès, fils de Jason, tué par Médée ou par les Corinthiens, I, 111. - Phères, ville de la Thessalie, I, 79, II, 149.— Phéruse, Néréide, I, 11.--Phicée, montagne habitée par le Sphinx, I, 289. — Phidon, roi des Thesprotes, II, 316. — Philæmon, fils de Priam, I, 357. - Philammon, père de Thamyris, I, 15; étoit fils de Philonide ou de Chioné, II, 35; fut poëte célèbre, 36. — Philammon, Argonaute, fils d'Apollon et de Chioné, II, 170. -- Philoctètes, fils de Pœas, l'un des prétendans d'Héléne, I, 343; étoit Argonaute, II, 170; il mit le feu au bûcher d'Hercules qui lui donna ses flèches, 320, 330. — Philodamie, Danaide, épouse Diocorystės, I, 127. — Philodice, femme de Magnès, II, 131. - Philodicé, fille d'Inachus, épouse de

Leucippe, I, 335. — Philolans, fils de Minos et de Paria, I, 187, 253. — Philomaque, fille d'Amphion, épouse de Pélias, I, 71. — Philomèle, fille de Pandion et de Zeuxippe, changée en hirondelle, I, 387; son histoire racontée disséremment par divers auteurs, II, 477. - Philonide, fille de Lucifer et de Cléobée, II, 35, ou de Déion, ou de Dædalion, ib.—Philonoé, fille d'Iobates, épouse Bellérophon, I, 139. — Philonoé, fille de Tyndare et de Léda; Diane la rend immortelle , I , 339. - Philonome, fille d'Electryon et d'Anaxo , I , 153. — Philyre, fille de l'Océan, II, 18; Saturne en devient amoureux, ibid.; elle est surprise par Rhéa, et s'enfuit dans la Thessalie, ibid.; elle a de lui Chiron, I, 9, II, 18; elle est changée en tilleul, II, 18.—Philyre, femme de. Nauplius, I, 131. - Phinee, fils d'Agénor ou de Neptune, I, 91, ou de Phœnix, II, 175; deux Phinées, 176; pourquoi il perdit la vue, I, 91, II, 178, 179; épouse Cléopatre, II, 177; éponse de son vivant Idæa, ibid.; aveugle sur son rapport les

fils qu'il avoit de Cléopatre, I, 91, II, 177; les expose dans le désert, II, 177, 178; il est tourmenté par les Harpyes, I; 91, II, 179, 180; en est délivré par les Argonautes, I, 93; leur donne les moyens de continuer leur navigation, 95; est puni par eux de sa cruauté envers ses fils, II, 177, 178. - Phinée, fils de Bélus, I, 123; conspire contre Céphée son frère et est changé en pierre par Persée, I, 147. — Phinée, fils de Lycaon, I, 319. - Phlegre (les campagnes de ); demeure des Géans, I, 29, II, 67; en Italie, 282. - Phlegyas, fils de Mars et de Chrysé, II, 128; père de Coronis, I, 335. — Phlégyas, fils de Mars et de Dotis, tué par Lycus et Nyctéc, I, 279. — Phlias ou Phliasus, Argonaute, fils de Bacchus: diverses opinions sur sa mère, II, 160. - Phlionte, ville où l'on adoroit Hébé, II, 22. - Phlogius, frère d'Autolycus et Argonaute II, 156, 166. — Phocide (la) a prisson nom de Phocus, fils de Sisyphe, II, 128. — Phocus, fils d'Æaque et de Psamathé, I, 365; tué par Télamon, ibid. - Phocus, fils

d'Ornytion, II, 128; ou d'Ornytus, 161; père de Panopus ou Panopéus, 110, 248; donne son nom à la Phocide, 128. - Phoebė, l'une des Titanides, I, 5: fille de la Terre, à l'insçu d'Uranus, II, 8; enfans qu'elle eut de Cœus, I, 9.-Phœbé, Hamadryade, mère de quelques Danaides, I, 127. - Phœbé , fille de Leucippe et de Philodice, I, 335; épouse Pollux, sils qu'elle en a, 345. - Phœnice, fille de Phoenix et de Télèphé, II, 348. — Phœnice, femme de Protee, II, 275. - Phoenix, fils d'Amyntor, est privé de la vue par son père d'après les calomnies de Phthie sa concubine, I, 373; séduit la concubine de son père, qui le maudit, II, 463; il se retire vers Pélée, qui le fait roi des Dolopes, I, 373; il va avec Achille au siège de Troie, ibid.; il étoit à la chasse du sanglier de Calvdon, II, 110. - Phoenix, père d'Adonis, suivant Hèsiode, I, 379. — Phœnix, père d'Astypalée, II, 164. - Phoenix, fils d'Agenor et de Téléphasse, I, 249, ou de Damno, II, 347, ou d'Argiope, 348; père de Phinée,

II, 175; d'Europe, suivant quelques auteurs, I, 249, II, 347; va à la recherche d'Europe, I, 251; donne son nom à la Phoenicie, ibid. - Phœnix enlève Andromède, II, 23q. — Pholoe (le pays de ), I , 177. - Pholus, Centaure, fils de Silène et d'une nymphe Méliade, donne l'hospitalité à Hercules, I, 177; les Centaures viennent attaquer ce héros chez lui, ibid.; il se blesse avec une flèche d'Hercules et meurt. 179, II, 266; il avoit été arbitre entre Vulcain et Bacchus, II, 262. - Phorbas, successeur d'Argus, II, 200, ou de Criasus, ibid. - Phorbas, père d'Augias, I, 170, II, 266, et d'Actor, II, 307; étoit fils de Lapithus, ibid .- Phoroides (les), filles de Phorcus et de Céto, I, 11; leurs noms, 141; vieilles dès leur naissance, n'avoient entre elles trois qu'un ceil et qu'une dent, 141, 143, II, 234; indiquent à Persée le chemin pour aller vers les Nymphes, I, 143.—Phorcus, ou Phorcys, fils de la Terre, à l'insçu d'Uranus, selon Orphée, II, 8; de Pontus et de la Terre, suivant Apollodore, I, 11; père des Phorcides et des Gorgones, ibid. - Phoronée, fils d'Inachus et de Mélia, I, 115; règne sur le Péloponnèse, ibid., II, 194, 195; épouse Laodice ou Télodice, I, 115, II, 196; on Cerdo, II, 196; enfans qu'il en a, I, 115; ses autres enfans, II, 197, 198. - Phrasimus, père de Praxithée, I, 389. — Phrasis, l'un des enfans de Nélée et do Phare, II, 136. - Phrastor, fils d'Amyntor, et père de Teutamius, II, 240. Phrixus, fils d'Athamas et de Néphélé, I, 61, II, 117, 118; son père veut le sacrifier; il est enlevé par sa mère et s'enfuit sur un belier à toison d'or, I, 61, II, 120; il se retire à Colchos chez Æétès, I, 63, II, 121; épouse Chalciope sa fille, et sacrifie le belier à Jupiter, I, 63, II, 121, 122; ses enfans, I, 63, II, 122. — Phrontis, l'un des enfans de Phrixus, I, 63; est l'un des Argonautes, II, 168. — Phthéir, fils de la Lune et d'Endymion; donne son nom à une montagne de la Carie, II. 100. - Phthia, séduite par Jupiter, II, 102. - Phthia, enfans qu'elle cut d'Apollon, I, 45, 47. — Phthie, fille d'Amphion et

de Niobe, I, 283. — Phthie, concubine d'Amyntor, accuse Phoenix son fils d'avoir voulu la séduire , I , 375. — Phthie, ville, II, 93. -Phthiotide (la), en Thessalie, II, 82; habitée par les Hellenes, 90. - Phthius, frère d'Achæus, II, 87; un autre Phthius, fils d'Achæus, et père d'Archandre et d'Architèles, ibid. - Phthius, fils de Lycaon, I, 319. — Phylacide, fils d'Apollon et d'Acallé, II, 353. - Phylacus, fils de Déion et de Diomede, I, 65; pere d'Iphiclus, I, 75, II, 145, 151, 167; effraie son fils, I, 75, H, 145; Mélaippe veut enlever ses bœufs, I, 75, II, 144; Phylacus les lui donne, I, 77, II, 145.—Phylandre, fils d'Apollon et d'Acallé, II, 353. — Phylas, fils d'Antiochus, fils d'Hercules, et père d'Hippotès, I, 241. - Phylas, roi d'Ephyre, I, 225; peut être le même que Laogoras, II, 316; père d'Astyochė, I, 225. - Phylėe, fils d'Augias, dépose contre son père, I, 181; est chassé par lui de l'Elide et s'établit à Dulichium , ibid.; Hercules le fait roi de l'Elide, 219; ou pardonne à Augias

en sa faveur, II, 310; père de Mégès, I, 343, II, 268, 310. — Phyléis, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Phyllo, fille d'Alcimédon, a d'Hercules Æchmagoras, II, 331. — Physcus, fils d'Ætolus, et père de Locrus, II, 101. — Physius, fils de Lycaon, I, 319. — Phytius, fils d'Oresthée, II, 106. — Phyxius, surnom de Jupiter, I, 39, 63.

Piasus, père de Larissa, II, 171. — Pieria, femme de Danaüs, I, 139. - Pieride, concubine de Ménélas, mère de Mégapenthès, I, 345. — Pièrie (la), Orphès y est enterré, I, 15; les Mases y sont honorées, II, 28. - Pierus, fils de Magnes, et père d'Hyacinthe, I, 15; père des Muses, II, 27; il est fils de Macednus ou d'Apollon, selon d'autres, 35.-Pimplée. Les Muses y sont honorées, II, 28. — Pimpleis, mère des Muses, Il, 28. - Pindus . ville Dorienne, II, 92, 337. - Pione, Néréide, I, 11. - Piranthus, Pirasus, Piras ou Piren, fils d'Argus et d'Evadnė, I, 117, II, 199, 204; père d'Io, I, 119. - Pirène, Danaïde, épouse

Agaptolème, I, 127. — Pirithous, fils d'Ixion, I, 53; est un des Argonautes, II, 170; épouse Hippodamie, II, 261; chasse les Centaures de la Thessalie, ibid., 269; va à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53; reste dans les enfers, I, 207; ou en est délivré, selon d'autres auteurs, II, 292. — Pirus, fils de Phoenix et de Télèphé, II, 348. — Pisidice, fille d'Æole et d'Enarête, I, 43; épouse Myrmidon; ses enfans, ibid. — Pisidice, fille de Pélias, I, 71, II, 140.— Pisidice, fille de Leucon, II, 125; mère d'Argynnus, 126. - Pisidice, fille de Nestor et d'Anaxibie, I, 71. — Pisistrate, fils de Nestor et d'Anaxibie , I , 79 , II , 139. — Pisistrate, tyran d'Athènes, mit en ordre les poëmes d'Homère, II, 296. — Pisus, fils d'Apharée, I, 333. - Pithécuse, ile que Jupiter jeta sur le corps de Typhon, II, 72. — Pithécuses, îles habitées par les Cercopes, II, 300. — Pitho, feinme de Phoronée, II, 196.-Pitho, fille de l'Océan, femme d'Argus, II, 199. — Pitié (l'autel de la) à Athènes, I, 237, II, 259; Adraste s'y réfugie, I, 307; et les Héraclides, 237. — Pitthée, fils de Pélops, reçoit Ægée à Trœzène, I, 397; le fait coucher avec sa fille Æthrå, 399. — Pityocamptès, surnom du brigand Sinis, I, 405.

Placie, fille d'Atrée ou de Leucippus, épouse de Laoinedon , I , 353 , II, 447. - Ilayiaulos, finte qui se jouoit de côté, II, 48. — Platée en Bœotie (fête célébrée à ), II, 22. - Platon, fils de Lycaon, I, 319. — Pléïades (les), filles d'Atlas et de Pléione, I, 529. — Pléione, fille de l'Océan, feinine d'Atlas, mère des Pléïades, I., 329. — Pleuron, fils d'Ætolus et de Pronoė , I, 47 ; ėpouse Xanthippe, enfans qu'il en a, ibid. - Pleuronie (la), II, 94. — Plexaure, Néréïde, I, 11. - Plexippe, fille de Danaŭs et de Polyxo , I , 129.— Plexippus, fils de Thestius, I, 49. - Plexippus, fils de Phinée et de Cléopatre, I, 393, II, 178. — Plisthènes épouse Aérope, I, 259, II, 364. — Plisthenides. Agamemnon et Ménélas rejettent ce nom comme injurieux, II, 354. — Ploades, nom

des Oiseaux Stymphalides, II, 271. — Plousia (la Nymphe), mère des Muses, II, 27. — Pluton, I, 5; fils de Saturne et de Rhéa, ibid.; reçoit des Cyclopes le casque, 9; a l'empire de l'Enfer, ibid.; enlève Proserpine, 25; rend Eurydice à Orphée, 13; son casque rend invisible, 143, II, 238; est blessé par Hercules, I, 219; lui laisse emmener Gerbère, 207.

Podalire, fils d'Esculape, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. — Podarcé, Danaïde, épouse Œnée, I, 129. - Podarces, premier nom de Priam, fils de Laomédon, I, 215, 353, 355. — Posas, Argonaute, fils de Thaumacus, I, 85; ou de Phylaque, et père de Philoctètes, II, 159; tue Talus, I, 107; allume le bûcher d'Hercules, et reçoit ses flèches, 231. — Pϟs, fils d'Athamas et de Thémisto, II, 117. - Polémon, fils d'Hercules et d'Iphinoé, II, 286, 332. - Polichus, fils de Lycaon, I, 319. Polites, fils de Priam et d'Hécube, I, 357. - Pollux, fils de Jupiter et de Léda, I, 51, II, 435; l'un des Argonautes, I, 83; tue Amy-

cus, 89; se livre au pugilat, épouse Phœbé, 345; tue Lyncee, I, 347, II, 440; partage l'immortalité avec Castor, I, 347. — Poltyus reçoit Hercules à Ænos, I, 191.-Polvbus, roi de Corinthe, I. 285; ou de Sicyone, fils de Mercure et de Chthonophylé, II, 386; mari de Péribée, I, 285; autre nom qu'on donne a sa femme, II, 387; marie Lysimaché sa fille, à Talaüs, 148; laisse ses états à Amphiarans, 396. - Polybotès, l'un des Géans, accablé par Neptune, I, 31, II, 68.-Polycaste, fille de Nestor et d'Anaxibie, I, 71, épouse Télémaque, II, 139. -Polyctor, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. - Polydectes, fils de Magnès, I, 67; ou de Péristhènes et d'Androthoe, II, 233; roi de Sériphe, devient amoureux de Danaé, et envoie Persée chercher la tête de Méduse, I, 141, II, 253; il vent faire violence à Danae, I, 147; Persée le change en pierre, I, 149, II, 234. — Polydore, l'une des filles de Danaus, mère de Dryops, II, 107, 323. - Polydore, fille de Méléagre et femme de Protesilas, II, 113. - Po-

lydore, fille de Pélée et d'Antigone, épouse Borus, I, 365, 369; il en a Ménesthius, 369, II, 458. — Polydore, fils de Cadmus et d'Harmonie, I, 267; devient roi de Thèbes, et épouse Nyctéis, dont il eut Labdacus, 279. -- Polydore, fils de Priam et d'Hécube, I, 357. — Polygone, fils de Protée, est tué par Hercules, I, 193; le même que Tinolus, II, 274. — Polyidus, devin, fils de Coeranus, découvre où est le corps de Glaucus, I, 263, II, 359; Minos l'enferme avec, ibid.; il ressuscite Glaucus, 263; il lui apprend l'art de la divination, et le lui ôte ensuite, ibid.; conseil qu'il donne à Bellérophon, II, 230. — Polylaus, fils d'Hercules (et d'Eurybie, I, 233. - Polymede, fille d'Autolycus, et mère de Jason, I, 81, II, 151.—Polymedon, fils de Priam, I, 359. — Polymnie, l'une des Muses, I, 13. — Polynice, sils d'Œdipe et de Jocaste, I, 289, ou d'Euryganie, 291; règne avec son frère, et est exilé de Thèbes, ibid.; il epouse Argie, 295; il donne à Eriphyle le collier d'Harmonie, ibid.; est l'un

des sept chefs contre Thèbes, 295; remporte à Némée le prix de la lutte, 297; tue son frère, et est tué par lui, 303; enterré par Antigone, 307. — Polynoė, Nėrėide, I, 13. Polyphantes, fils de Thestius, II, 105. - Polyphémé, mère de Jason, II, 151 .- Polypheine, l'un des Cyclopes, II, 7. - Polyphème, Argonaute, fils d'Elatus, I, 85; confondu avec le Cyclope, II, 162; cherche Hylas avec Hercules, et reste dans la Mysie, où il fonde la ville de Cios, 1,89. — Polyphontes, heraut de Laius, I, 287. - Polypliontes, épouse Mérope, et est tue par Aipytus, I, 247. - Polypoetes, fils d'Apollon et de P thia, I, 45. -Polypœtes, fils de Pirithous, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343; ce qui arriva le jour de sa naissance, II, 261. Polyxène, roi des Eléens, reçoit en garde les bœufs d'Electryon, I, 155. — Polyxène, fils d'Agasthènes, commande les Eléens au siège de Troie, II, 310; l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. -Polyxo, Naïade, ent douze filles de Danaûs, I, 127. — Poinmes d'or des Hespérides

données à Jupiter par Junon lors de son mariage, I, 199; ou par la Terre à Junon pour présent de noces, II, 284; cueillies par Atlas, I, 203, II, 200; emportées par Hercules, I, 205; rapportées par Minerve dans le jardin des Hespérides, ibid.—Pommes d'or jetées à Atalante, I, 327, II, 420. - Pompėia, ville d'Italie fondée par Hercules, II, 282 — Pompholygé, l'une des deux femmes de l'Océan, II , 206. - HOTTOYETAS, SUTnom de Vénus, II, 25. — Pontus, père de Dioné et de Phorcus, selon Hésiode, II, 8; ses enfans, selon Apollolodore, I, 11 .- Porphyrion, roi d'Athènes, II, 465. — Porphyrion, l'un des Géans, I, 29; veut violer Junon, et . est tué par Hercules, 31, II, 257; ou par Apollon, II, 67. — Portes Electrides (les), à Thèbes, II, 247. -Porthaon; voyez Parthaon. - Porthée, fils de Lycaon, I, 319. — Porthéus, autre nom de Parthaon, II, 103. - Potamon, fils d'Ægyptus et de Caliande, I, 127. — Potnie, dans la Bœotie, sa fontaine, II, 127.

Praxithée, l'une des femmes d'Hercules, I, 235.

Praxithée, fille de Phrasimus de Diogénie, épouse Erechthée, I, 389. — Presbon, fils de Phrixus, II, 122; recouvre les Etats d'Athamas, 128. - Priam, fils de Laomédon, nomné d'abord Podarcès, pris par Hercules, et racheté par Hésione sa sœur, I, 215; monte sur le trône, épouse Arisbé, puis Hécube, 355; ses enfans, ibid., 357, 359. — Priape, fils de Bacchus et de Vénus. II, 376; surnom de l'Amour, 2. - Proclès, l'un des fils d'Aristodème, I, 241.-Proclus et Apollonius de Rhodes racontent chacun d'une manière différente la Théogonie d'Orphée, II, 2. - Procris, fille d'Erechthée et de Praxithée, épouse de Céphale, I, 65, 389; séduite par Ptéléon, ibid.; ou par son mari déguisé, II, 479; s'enfuit vers Minos, qui devient amoureux d'elle, I, 389; elle le guérit, et couche avec lui, 391, II, 480; présent qu'elle en reçoit, ibid.; elle se raccommode avec Céphale, I, 391, II, 481; est tuée par lui, ibid.; son chien est change en pierre, I, 157; il y a eu plusieurs Procris, II, 480

- Procris dévouée à la mort par son père Erechthée, II, 486; a un commerce incestueux avec lui, 480. — Procris, fille de Thestius, eut d'Hercules deux fils, I, 233. - Prœtides (les portes), à Thèbes, I, 299. - Prœtides (les) deviennent folles; cause de leur folie, I, 133, II, 222; leur maladie étoit une espèce de lèpre, II, 224; elles sont guéries par Mélampe, I, 135, II, 224, 226; leurs noms, I, 133, II, 222. - Prœtus, fils de Nauplius, II, 220; père de Lernus, 169, 216. - Proetus, fils de Thersandre, roi de Corinthe, II, 227; c'est de lui qu'il s'agit dans l'histoire de Bellérophon, 228; épouse Antée, 220; est père de Mæro, 128, 190. - Prœtus, fils d'Abas et d'Ocalie, I, 131; chassé d'Argos par Acrisius son frère, va dans la Lycie, 133; épouse Antée ou Sthénébée, 'ibid.; revient avec une armée et s'empare de Tiryn the, la fait fortifier par les Cyclopes, ibid., II, 220, 221; ses filles, I, 133, II, 222; il donne à Mélampe les deux tiers de ses Etats pour leur guérison, I, 135, II, 223, 224; son fils, I, 135;

il purifie Bellérophon, 137; l'envoie à Jobates pour le faire perir, ib. (voy. l'art. cidessus); seduit Danaé, 139; est changé en pierre par Persée, II, 243.—Progné, fille de Pandion et de Zeuxippe, épouse Térée, I, 387; elle tue son fils pour venger sa sœur, et le fait manger à Térée, ibid., II, 477; est changée en rossignol, I, 387; ou en hirondelle, II, 478. — Promaque, fils d'Æson, Pélias le fait périr, I, 100.—Promaque, fils d'Hercules et de Psophis, II, 284. - Promaque, fils de Parthénopæus, I, 77; marche contre Thèbes, 309. — Prométhée, fils de Japet et d'Asie, I, 9; ou de Thémis, selon Æschyle, II, 17; ou de Junon et d'Eurymedon, ibid.; détourne Jupiter d'épouser Thétis, I, 369; enchaîne sur le Mont Caucase, II, 17; fend la tête de Jupiter, pour en faire sortir Minerve, 39; forme les hommes, dérobe le feu du ciel, est puni, I, 37, II, 75; est père de Deucalion, I, 39; recoit l'immortalité à la place de Chiron, 177; est délivré par Hercules, 203, II, 289. — Pronax, fils de Talaus, et

père de Lycurgue et d'Amphithée, I, 77; sa mort, II, 148.—Pronoé, fille de Phorbus, femme d'Ætolus, I, 47. -Pronomus arrangea la flûte pour jouer dans les trois modes sur la même, II, 48.— Pronoüs, fils de Phégée, I, 315. - Proschium, en Ætolie, II, 318. — Proserpine, fille de Jupiter et de Styx, I, 13; de Cérès, selon tous les auteurs, II, 27; a de Jupiter Zagræus ou le premier Bacchus, 369; reçoit de Vénus Adonis, et refuse de le rendre, I, 381; jugement à cet egard, I, 381, II, 34; Velle est enlevée par Pluton, I, 25; divers sentimens sur le lieu où elle fut enlevée, II, 56, 57; nommė Libera, 370. — Protėe, fils d'Ægyptus et d'Argyphie, épouse Gorgophone, I, 125. — Protée, roi d'Ægypte, recoit Bacchus, I, 273. - Protée, fils de Neptune, I, 193; quitte l'Ægypte et vient à Pallène en Thrace, II, 274, 275; épouse Coroné, 274; ou Chrysonomė, 175; fonde un Etat dans la Thrace, ibid.; pere de Polygone et de Télégone, I, 193; purifie Hercules qui les avoit tues, II, 275; le

même, suivant Virgile, que le dieu marin, ibid. - Protésilas, fils d'Iphiclus, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343; mari de Polydora, II, 113. — Prothous, fils d'Agrius, I, 59. - Prothous, fils d'Hypérochus, commandoit les Magnésiens au siège de Troie, II, 131. - Prothous, fils de Thestius, II, 105. - Prothous, fils de Lycaon, I, 319. — Провирайа, surnom d'Ilithye, II, 23. — Proto, Néréide, I, 11, II, 19. - Protogénie dévouée à la mort par son père Erechthée, II, 486. - Protogénie, fille de Deucalion, a de Jupiter Aëthlius, I, 41, II, 84. — Protogénie, fille de Calydon et d'Æolie, a de Mars Oxylus, I, 47, II, 107. - Protogénie, fille d'Opuns, II, 84.—Protogone, surhom de l'Amour, II, 2. - Protoméduse, Néréide, I, 11.-Protonoé, fille de Baubo. II, 62.

Psamathé, fille de Nérée. I, 13, 361; a d'Æaque Phocus, 363; venge la mort de son fils, II, 455. — Psamathé, fille de Crotopus, a d'Apollon Linus, II, 30. — Psophis, fille d'Eryx, eut d'Hercules deux fils, II, 284

- Psophide (la), I, 175; où régna Phégée, 311.

Ptéléon donne une couronne d'or à Procris, I, 389. - Ptérélas, fils de Taphius, I, 151; ou de Neptune et d'Hippothoé, II, 244; Neptune lui donne un cheveu d'or pour le rendre immortel, I, 153; ses enfans, ib., II, 244; combat entre ses fils et ceux d'Electryon, I, 155; Amphitryon va l'attaquer, 159; Coinætho sa fille lui arrache son cheveu d'or et il meurt, ibid. - Ptous, fils d'Athamas et de Thémisto, I, 65; donne son nom à une montagne de la Bœotie, Ц, 125.

Puissance (la), fille de Pallas et de Styx, I, 11.

Pygmalion, roi de Chypre, père de Méthariné, I, 379. — Pygmes (les) attaquent Hercules, II, 286. — Pylades, fils de Strophius et d'Anaxibie, II, 138. — Pylaon, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. — Pylargue, Danaide, épouse Idmon, I,

129. — Pylas donne sa fille Pélia à Pandion, fils de Cécrops, I, 395; le fait roi de Megare, ibid.; va fonder Pylos dans le Péloponnèse, 397. — Pylos, fondée par Nélée, I, 69, II, 135; prise par Hercules, I, 219. - Pylos, ville du Péloponnèse, fondée par Pylas, I, 397. — Pylus, fils de Mars et de Démonice, I, 47. — Pylus, fils d'Hercules et d'Hippoté, I, 233. — Pyrame (le fleuve), I, 251. — Pyrène a de Mars Cycnus, I, 199. — Pyrippe, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. - Pyrrha, fille d'Epimethée et de Pandore, épouse de Deucalion, I, 394 - Pyrrhæa, partie de la Thessalie, II, 264. — Pythagore, son ame passe dans différens corps, II, 163; moyens qu'il emploie pour connoître la taille d'Hercules, 252. — Python (le serpent), I, 19, II, 45; tue par Apollon, 150. — Pyttius ou Phycteus, pere d'Amaryncée, I, 113.

## REG

Reggio (le détroit de), I, 195. — Renard qui ravage le pays de Thèbes, I, 157, II, 248; prédestiné à n'être pris par personne, changé en pierre, I, 157.

Rhacius, Crétois, épouse Manto, II, 407; a d'elle Mopsus, ibid. et 169. — Rhadamanthe, fils de Jupiter et d'Europe, I, 251; chassé de Crète par Minos, donne des lois aux habitans des iles, 253, II, 352; va dans la Bœotie, où il épouse Alcmene, I, 167, 253, II, 255; est l'un des juges des enfers, I, 253. — Rhadamanthe (loi de), I, 161, II, 251. — Rhadamanthe, fils d'Héphæstus, II, 353. - Rhadius, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. -Rharus, père de Triptolėme, II, 63. - Rhéa, l'une des Titanides, I, 5; fille de la Terre à l'insçu d'Uranus, II, 8; épouse Saturne, I, 5; enfans qu'elle en a, ibid.; enceinte de Jupiter, se retire en Crête, 5,7; fait avaler une pierre à Saturne, 7; enseigne à Bacchus la célébration des mystères, 273; enseigne à Œnone l'art de la divination, 359. — Rhésus, fils du fleuve Strymon et d'Euterpe, I, 15; ou de Calliope, 17; ou d'Eĭonée, II, 38. — Rhode, fille de Neptune et d'Amphitrite, épouse du Soleil, I, 23; divers sentimens sur les auteurs de sa naissance, II, 54; enfans qu'elle a du Soleil, *ibid*. - Rhode, Danaïde, épouse Hippolyte, fils d'Ægyptus, I, 127. — Rhodie, l'une des Muses, fille de Piérus et de Pimpléis, II, 28. — Rhodie, fille de Danaus, épouse Chalcodon, I, 127. - Rhodiens (les), en sacrifiant à Hercules, l'accablent d'imprécations, et pourquoi, I, 201, 203.—Rhodope, femme d'Amythaon, II, 141. -Rhœcus, Centaure, tué par Athalante, I, 325. — Rhætus, Géant, tué par Bacches, II, 67. — Rhône (le fleuve), II, 280. — Rhopalus, fils d'Hercules, II, 332. -Rhéxénor, père de Chalciope, I, 397. — Rhyndacus, fleure de Phrygie, II, 6.

## SA

Sacrifices humains usités ellez les anciens Grecs et cliez les Carthaginois, II, 412. — Saisons (les), filles

de Jupiter et de Thémis, I, 13, II, 23; nourrices de Junon, II, 24; leurs noms, ibid.; confondues souvent

avec les Heures, ibid. -Salamine, fille d'Asope, a de Neptune Cychree, I, 363. — Salamine, ile, Cychrée tue un serpent qui la ravageoit, en devient roi, et la laisse à Télamon, I, 363. —Salmonée, fils d'Æole et d'Enarète, I, 43, II, 95; s'établit dans l'Elide, I, 67, II, 132; épouse Alcidice, ibid.; fonde une ville, ibid.; prend l'Elide à Ætolus, II, 132; est foudroyé par Jupiter, I, 67, II, 132; pere de Tyro, ibid. - Salmonie ou Salmoné, ville fondée par Salmonée, II, 132. — Salinydesse; les Argonautes y abordent, I, 91. - Samos (l'ile de), où Jupiter a les premières faveurs de Junon, II, 21. - Samothrace, ile, Dardanus s'y établit, II, 443; la quitte, I, 439; les Pélasges en sont chassés, II, 508.-Sandacus, fils d'Astynous, fonde Célendéris, et épouse Pharnace, I, 377. — Sangarius ( le fleuve ), père d'Hécube, I, 355. — Sanglier tué par Méléagre et ses compagnons, I, 51, 53. - Sanglier d'Erymanthe (le), porté par Hercules à Mycènes, I, 175. — Sao, Néréide, I, 11. — Sarapis, nom d'Apis mis au

nombre des Dieux, I, 117. - Sardaigne, ile; Hercules y envoie quarante de ses fils, I, 225. — Sarpédon, fils de Jupiter et d'Europe, I, 251; préféré par Milétus, 253; chassé par Minos, s'enfuit' auprès de Cilix, et devient roi de la Lycie, ibid.; vit trois ages d'hommes, ibid.; confondu avec le suivant, II, 349, 352. — Sarpedon, fils de Jupiter et de Laodamie, ne doit pas être confondu avec le frere de Minos, II, 349, 352. — Sarpédon, fils de Neptune, est tué par Hercules , I , 193.— Saturne, ou Cronus, le plus jeune des fils d'Uranus et de la Terre , I , 5, II , 10; mutile Uranus son pere, ibid.; enchaine les Centimanes et les Cyclopes, et les précipite dans le Tartare, ib.; épouse Rhéa sa sœur, ibid.; avale ses enfans, ibid.; les revomit, 7; a de Philyre, Chiron, 9, II, 18. — Satyres (les), contribuent à la défaite des Géans, II, 66; Hésiode les dit fils d'une fille de Phoronée, 198; ceux qui étoient à la suite de Bacchus, sont faits prisonniers par Lycurgue, I, 275.—Satyre tué par Argus, I, 117; Satyre

qui veut violer Amymone, chassé par Neptune, I, 125.
— Sauveur, surnom de Jupiter, I, 169. — Sauveurs (les) de Persée, II, 237.

Scæa, fille de Danaüs, épouse un fils d'Ægyptus, I, 127, et ensuite Archander, fils d'Achæus, II, 213.—Scæus, fils d'Hippocoon, I, 339. — Scamandre ( le fleuve), père de Callirrhoe, I, 349. -Schedius, file d'Epistrophus, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343. — Schoenée, fils d'Athamas et de Thémisto, I, 65, II, 117; pere d'Atalante, I, 53, 327, II, 419. - Scie (la) inventée par Talus, I, 403.—Sciron, pere d'Endéide, femme d'Æaque, I, 361, II, 452; tué par Thésée, ibid. - Scironides (les roches), I, 237. - Scotuse, ville dans la Pélasgiotide, II, 80. - Scylla, fait périr Nisus son père, en lui arrachant un cheveu fatal, et Minos la plonge dans la mer, I, 401. — Scylla, sille de Phorcus, tuée par Hercules, et ressuscitée par son père, II, 283. — Scyros, île peuplée par des Dolopes, II, 442; Achille la soumet, ibid.; son sejour dans cette ile sous l'habit de fille est une fable, ibid. — Scyrus, fils de Nélée et de Pharé, II, 135. — Scythès, fils d'Hercules et de l'Echidne, II, 331.

Séide, Naiade, I, 45. — Selléis, fleuve ou ruisseau, II, 317. — Sémélé, fille de Cadmus et d'Harmonie, I, 267; est aimée de Jupiter, se laisse tromper par Junon, et est consumée par la foudre, 269; elle accouche de Bacchus, ibid., II, 370, 371; Bacchus va la chercher aux Enfers et monte au Ciel avec elle, I, 277, II, 375. - Sept chefs (les), marchent contre Thèbes, I, 205. - Serbonite, lac dans lequel est enseveli Typhon, II, 72. — Sériphe, ile, I, 141; par qui peuplée, 67. -Serpent à trois têtes, II, 4. - Serpent qui garde la toison d'or. Autre qui garde le jardin des Hespérides. V. Dragon. - Serpens élevés par Mėlampus, I, 73. – Serpens étouffés par Herceles, I, 161, II, 250. — Se samum, ville de la Cappado ce, II, 176. — Séthosis, k même qu'Ægyptus, II, 207.

Sicile (Hercules aborde en), I, 197. — Sicyon, père de Chthosophylé, II, 386.

- Sicyone, ville située visà-vis Delphes, II, 77; il y avoit un temple d'Apollon, 225; anciennement nommée Mécone, 75. — Sidé, femme d'Orion, est précipitée dans les Enfers par Junon, I, 21. - Sidéro, seconde femme de Salmonée, maltraite Tyro, I, 69, II, 133; Pélias la tue, I, 69. — Silėnes (les) contribuent à la défaite des Géans, II, 67. — Sillus, fils de Thrasymèdes, et père d'Alcinæon, II, 139.— Sinis, brigand, fils de Polypémon et de Sylée, tué par Thésée, I, 405, 407, II, 304. — Sipyle, ville de Tantale, Niobé s'y retire, I, 285. — Sipylus, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. - Sirènes (let), filles du fleuve Achélous et de Melpomène, I, 17; ou de Stérope; ou nées du sang de l'Achélous, II, 38; les Argonautes passent auprès d'elles, I, 103; elles font périr les Centaures, II, 264. — Sisyphe, fils d'Æole et d'Enarète, I, 43, II, 95; fonde Ephyre, I, 65, II, 126; · épouse Mérope, I, 65, 329; · est père de Glaucus, I, 65; ses autres fils, II, 128; il dit à Asope que Jupiter a

enlevé sa fille, I, 65, 361, II, 129; sa punition, I, 65, II, 129; il enchaine la Mort, II, 129; se fait renvoyer sur la terre par Pluton, ibid.; il avoit séduit Tyro, II, 134; s'il y a eu deux Sisyphe, 126.

— Sithoniens (les), peuple de Thrace, II, 275.

Smyrne, fille de Théias, roi des Assyriens, devient amoureuse de son père et en a Adonis, I, 379; changée en arbre, ibid.

Sociée, fils de Lycaon, I, 319. — Soleil (le), fils d'Hypérion et de Thia, I, 9, ou d'Euryphaësse, II, 17; cinq Soleils suivant Cicéron, ib.; il épouse Rhodé, I, 23; enfans qu'il en a, II, 54, 55; il est père des Grâces, II, 26; d'Æétès, I, 63; d'Aloée, II, 182; d'Augias, I, 179, II, 266; il rend la vue à Orion, II, 51; il dit à Cérès qui a enlevé sa fille, 58, ses boeufs à Erythie, I, 29, dans l'ile Thrinacie, 105; char qu'il donne à Médée, - 111; coupe d'or qu'il donne à Hercules, 195, II, 279; il dispute Corinthe à Neptune, II, 466; adoré sous le nom d'Apollon, II, 32. — Solymes (les), Bellérophon les défait, I, 139. - Soso,

mère de Pan, II, 42. — Sosthénium, temple bâti par les Argonautes, II, 175.

Sparte, fille d'Eurotas, épouse de Lacédæmon, I, 333; ses enfans, ibid. — Spartes (les), hommes armés sortis de la terre, se tuent, I, 265, 267. — Speio, Néréide, I, 11. — Sperchée (le fleuve), père de Dryops, II, 107; et de Ménesthius, 323. — Splinx (le), monstre né de Typhon et de l'Echidne, I, 287, II, 388, 389; sa forme, I, 287; envoyé par Junon, propose une énigme aux Thébains, et dévore ceux qui ne la devinent pas, 289; enlève Hippias, II, 131, 390; Hæmon, I, 280; son énigme est devinée par Œdipe et il se précipite, I, 289. — Sponde, l'une des Heures, II, 24.

Staphylė, nom du raisin, II, 107. — Staphylus, berger d'Œnée, II, 106. — Staphylus, Argonaute, fils de Bacchus, I, 85; et d'Ariadne, II, 160. — Σθενυγρός. Signification de ce mot, II, 342. — Sternope, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57. — Stérope, fille d'Atlas et de Pléione, femme d'Œnomaŭs, I, 329, II, 103, ou

plutôt sa mère, II, 422. -Stérope, sille de Céphée, reçoit d'Hercules une boucle des cheveux de la Gorgone, I, 221. — Stérope, fille de Pleuron, I, 47. — Sterope, fille de Porthaon, ou Parthaon, et mère des Sirènes, I, 49, II, 38.—Stéropès, Cyclope, I, 3.—Sthénébée, fille d'Aphidas, et femme de Prœtus, I, 133, 323; veut séduire Bellérophon, 137; dit à Prœtus qu'il a voulu la séduire, ibid.; Bellerophon la fait monter sur Pégase et la précipite dans la mer, II, 231. - Sthénélé, fille d'Acaste, femme de Ménœtius, et mère de Patrocle, I, 373. - Sthénélé, fille de Danaus, épouse Sthénélus, I, 127. - Sthénélus, fils d'Actor, tué dans le combat des Amazones, II, 273. — Sthenelus, fils d'Androgée, est emmené par Hercules, I, 189. - Sthénélus, fils de Capanée, marche contre Thèbes, I, 309; est l'un des prétendans d'Hélène, 341; succède à Iphis, II, 397. — Sthénélus, fils de Mélas, tué par Tydėe, I, 57. — Sthėnėlus, fils de Persée et d'Andromè de, I, 151; épouse Nicippe, 153, ou Amphibia, II, 245; père

père d'Eurystliée, I, 153, et d'Iphis, II, 167; chasse Amphitryon de l'Argolide, I, 155. — Sthénélus, fils d'Ægyptus, épouse Sthénélė, Danaide, I, 127. — Sthénô, l'une des Gorgones, I, 145. — Stilbė, fille du fleuve Pénée et de la Nymphe Créuse, II, 171; eut d'Apollon Ænéus, Lapithus et Centaurus, ibid. -Strabon, fils de Tirésias, II, 401. - Stratichus, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71. - Stratobatès, fils d'Electryon et d'Anaxo, I, 153. - Stratonice, fille de Pleuron, I, 47. — Stratonice, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Strongylé; l'une des Cyclades, II, 98. — Strophades, voy. Echinades. - Strophius, fils de Crissus, époux d'Anaxibie, et père de Pylades, II, 138. — Strymo, fille du Scamandre, épouse de Laomedon, I, 353. — Strymon, père d'Evadné, I, 117. - Strymon (le fleuve), père de Rhésus, I, 15; comblé de pierres par Hercules, 197. - Stygné, fille de Danaüs et de Polyxo, I, 129. - Stymphale, fils d'Arcas et de Laodicé, I, 323; tué en

trahison par Pélops, 363. — Stymphale, père des Stymphalides, II, 271; de Parthénopé, I, 235. — Stymphale, ville de l'Arcadie, I, 183. - Stymphalides (les oiseaux), II, 166; blessent Oiléei, bid.; sont chassés par Hercules , I, 183. - Stymphalis, marais près de Stymphale, I, 183. — Stymphalus, fils de Lycaon, I, 319. - Styx, l'une des Océanides, I, 9; enfans qu'elle eut de Pallas, 11; son eau est un serment sacré pour les Dieux , ibid. ; mère de Proserpine, 13, d'Ascalaphe, II, 65.

Sycéas, l'un des Titans, donne le nom de Sycéa à une ville de la Cilicie, II, 8.

— Sylée, tué par Hercules, I, 213; étoit fils de Neptune, II, 302; père de Xénodice, I, 213; Hercules épouse sa fille, II, 302. — Sylée, fille de Corinthus, a de Polypémon, Sinis, I, 405. — Symplégades (les roches), I, 95. — Syntiens (les) recoivent Vulcain précipité du Ciel, II, 39. — Σύριγξ, flûte à plusieurs tuyaux, II, 48.

## TA

Table de Téléphe (la), I, 59. - Talaus, fils de Bias et de Péro, I, 77; ses enfans, ibid.; est un des Argonautes, II, 170; père d'Hippoinédon, I, 195, II, 398; d'Adraste, I, 295; de Parthénopée, II, 398; de Mécistée, ibid.; de Pronax, 148. -Talus, donné par Vulcain à Minos, I, 109; gardoit l'ile de Crète, ibid.; empèche les Argonautes d'y aborder , ibid. ; tué par Médée ou par Poeas, ibid.—Talus, amoureux de Rhadamanthe, II, 37. - Talus, fils de Perdix, inventeur de la scie, tué par Dédale, I, 503. — Tantale, père de Niobé, I, 283.—Tantale, fils d'Amphion et de Niobé, I, 283. — Taon envoyé par Junon, I, 197. — Taphiens (les) soumis par Amphitryon, I, 159.—Taphius, fils de Neptune et d'Hippothoe, I, 151; fonde Taphos, ibid.; père de Ptérélas, ibid.; vient avec ses petits-fils demander les Etats de Mestor, I, 153, II, 245. — Taphos, l'une des Echinades, I, 151; habitée par les Téléboens, ib. - Taphus , fils de Ptérélas , II, 244. — Tartare (le), pris pour les Enfers, II, 7. - Tartare (le), I, 3, 5; naquit après le Chaos et la Terre, II, 1; est père de Typhon, I, 33. — Tartesse, Hercules y passe, I, 193, et y transporte les bœufs de Géryon dans une coupe, 195. - Taureau tué par Argus, I, 117. — Taureau de Crète (le) amené par Hercules, I, 183; fait du ravage à Marathon, 185; Androgée périt en combattant contre lui, 300. — Taureau aimé de Pasiphaé, I, 255. — Taureaux donnés par Vulcain à Æétes, I, 97. — Taurus, fils de Nélée et de Chloris, I, 69. -Taurus, le même que Talus, I, 107.-Taygėte, filie d'Atlas et de Pléione, I, 329: a de Jupiter Lacedæmon, 333; consacre une biche à Diane , II , 260.

Tébrus, fils d'Hippocoon.

I, 339.—Tectaphus ou Tectainus, fils de Dorus, II.
91; conduit une colonie dans l'île de Crète, ibid. et 349; père d'Astérius ou Astérion, ibid.—Tégée, ville, moyen

qu'Hercules donne à Cépliée pour la défendre, I, 221.-Tégyre, Latone y accouche, II, 41. - Tégyrius, roi de Thrace, donne sa fille en mariage à Ismarus, cède ses Etats à Eurolpe, I, 393.— Télamon, fils d'Æaque et d'Endéide, ou d'Actæus et de Glaucé, I, 361; tue Phocus et est chassé par son père, 363, II, 454; se retire à Salamine, I, 363; Cychrée lui laisse ses Etats, 365; il épouse Péribée, dont il a Ajax, ibid.; il combat les Géans avec Hercules, II, 67; il va avec lui assiéger Troie, I, 365; il y entre le premier, 215; Hercules lui donne Hésione, I, 215, 365; il en a Teucer, 365; il fut l'un des Argonautes, 83, II, 170; il alla à la chasse du sanglier de Calydon, I, 53. — Telchines tue Apis, I, 115, II, 101. - Téléboa, fils d'une fille de Lelex, II, 244. ---Téléboas, fils de Ptérélas, II , 244. — Téléboas , fils de Lycaon, I, 319. — Téléboens, leur origine, I, 151, II, 244; Amphitryon leur fait la guerre, I, 157. -Télégone, roi d'Egypte, épouse Io, I, 121. — Télégone, fils de Protée et de Coroné, tué par Hercules, I, 193, II, 274. — Télémaque, sils d'Ulysse, épouse Polycaste, et est père de Persépolis, II, 139. — Téléon, père de Butès, I, 85, II, 149.—Téléphasse, épouse d'Agénor, I, 249; part avec ses fils pour chercher Europe, 251; s'établit dans la Thrace avec Cadmus, ibid.; Cadmus lui donne la sépulture, 265. - Telephe, fils d'Hercules et d'Augé, I, 223, 235, 323, II, 416; exposé aussitôt après sa naissance, nourri par une biche et élevé par des bergers, I, 223, 235; enfermé dans un coffre avec sa mère, et jeté à la mer, II, 417; va dans la Mysie pour y chercher sa mère, I, 325, II, 418; défait Idas et épouse sa mère, 418; la reconnoit, ibid.; est adopté par Teuthras, qui lui laisse ses Etats, I, 325, II, 416. — Télèphé, fille d'Epiméduse, femme de Phœnix, II, 348, 349. — Télès, fils d'Hercules et de Lysidice, I, 233. — Télestas, fils de Priam, I, 357. — Téleutagore, fils d'Hercules et d'Euryce, I, 223. — Téménus, fils d'Aristomaque, II, 340; va consulter l'oracle de Delplies, et lui fait des reproches, I, 239, II, 341; partage le Péloponnèse avec ses frères, I, 243; a Argos pour sa part, 246; noins de ses fils, ibid.; ses fils irrritės de la préférence qu'il donnoit à Hyrnétho sa fille, le tuent, ibid. - Temples, leur enceinte étoit sacrée, II, 474. - Térée, fils de Mars, vient de la Thrace au secours de Pandion contre Labdacus, I, 387; il épouse Progné sa fille, et en a un fils nommé Itys, ibid.; il viole Philomèle, sœur de Progné, et lui coupe la langue, ibid., II, 477; il mange sans le savoir son propre fils, et est métamorphosé en huppe, I, 387, 389. — Temps (le) existoit avant tout, II, 1. - Ténagès, sils du Soleil et de Rhodé, II, 54. -Ténare dans la Laconie, entrée des Enfers, I, 205. - Tenthrédon, fils d'Hypérochus, et père de Prothous, II, 131. - Terpsichore, l'une des Muses, I, 13. — Terpsicrate, l'une des femmes d'Hercules, I, 235. -Terre (la) naquit après le Chaos, II, 1; produisit toute seule Uranus, les Montagnes et la Mer, ibid.; eut

d'Uranus les Cyclopes et les Centimanes, I, 3, II, 1; les Titans et les Titanides, I,5, II, 8; soulève les Titans contre leur père, ibid.; arme Saturne d'une faux, lui prédit qu'il sera détrôné par un de ses enfans, ibid.; prédit la victoire à Jupiter, I, 7; enfante, à l'inscu d'Uranus, sept filles et sept fils, II, 8; elle est la mère des Géans, I, 20; elle cherche une plante qui doit les empêcher d'être tues, ibid.; elle brouille Junon avec Jupiter, II, 69; elle produit Typhon, I, 33; elle donne à Junon des pommes d'or, 199; elle supplie Jupiter en faveur de Nycumus, 319, 321. — Téridaé, concubine de Ménélas, mère de Mégapenthès, I, 345.-Tethys, l'une des Titanides, I, 5; fille de la Terresans Uranus, II, 8; elle a de l'Océan les Océanides, I, 9; mère d'Asope, 361. — Tétrapole Dorienne (la), Il, 92. - Teucer, fils du Scamandre et de la Nymphe Idée, I, 349; autres traditions sur son origine, II, 444, 445; roi de la Phrygie, y reçoit Dardanus et lui donne en mariage sa fille, I, 349, II, 445. - Teucer,

fils de Télamon et d'Hésione, I, 365; l'un des prétendans d'Hélène, 343. — Teumesse (les montagnes de), renard qui s'y retiroit, II, 248. — Teutamius ou Teutamidės, roi de Larisse, I, 149; fils de Phrastor, II, 240.—Teutarus enseigne à Hercules à tirer de l'arc, II, 250. -Teuthras, roi de Mysie, reçoit Augé, I, 223, 323; l'épouse, 223, II, 416; ou en fuit sa concubine, I, 323; ou l'adopte pour sa fille, II, 418; il adopte Télèphe et lui laisse ses Etats, I, 325, II, 416.

Thalie, l'une des Grâces, I, 13. — Thalie, l'une des Muses, I, 13; mère des Corybantes, 17. — Thalpius, fils d'Eurytus, l'un des prétendans d'Hélène, I, 343, II, 310. — Thamyris, fils de Philaminon et d'Argiope, se livre le premier à l'amour des garçons ; défie les Muses, qui le privent de la vue et de ses talens en musique, I, 15; d'autres le disent fils d'Erato et d'Aëthlius, ou de Philammon et d'Arsinoé, IL 36. — Thasos, ile donnée par Hercules aux fils d'Androgée, I, 193. — Thasos, ville fondée par Thasus, I, 251. — Thasus, fils de Neptune ou de Cilix, I, 251; part avec Cadmus pour chercher Europe, ibid.; fonde la ville de Thasos, ibid. -Thaumacie, ville de la Thessalie, II, 159. — Thaumacus, père de Pœas, I, 85. - Thaumas, fils de Pontus et de la Terre, I, 11; enfans qu'il a d'Electre, ibid. -Théano, fille de Danaus et de Polyxo, I, 127. - Thebains (les), nommés Cadmėens, II, 92; vont aveo les Héraclides s'établir dans l'Histikeotide, 336. — Thèbe, épouse de Zéthus, I, 283; fille d'Asope, II, 450. - Thèbes, nommée d'abord Cadmée, II, 382; agrandie et fortifiée par Amphion et Zéthus, 382, 383; prend le nom de Thèbes, I, 283; soumise à un tribut par Erginus, et affranchie par Hercules, I, 165; attaquée par les sept chefs des Argiens, 295 et suiv. ; prise par Thésee, 307, II, 405; détruite par les Epigones, I, 311. — - Thelphusse, ou Thelpuse, ville de l'Arcadie, II, 117. — Thelxinoé, l'une des Muses, fille de Jupiter et de Plousia, II, 27. - Thelxion tue Apis, I,

115, II, 101. — Thémis, fille d'Uranus et de la Terre, I, 5, II, 11; elle fut la première femme de Jupiter, II, 23; enfans qu'elle eut de lui, I, 13; mère de Minerve, II, 45; mère de Prométhée, II, 17; rendoit des oracles à Delphes, I, 19, II, 44; mère des Nymphes de l'Eridan, I, 199; sa prédiction au sujet du fils de Thétis, 369. — Thémis, fille d'Ilus, femme de Capys, et mère d'Anchise, I, 349. — Thémiscyre, port où aborde Hercules, I, 189. — Thémisto, fille d'Hypsée, et seinine d'Athamas, I, 65, II, 117; enfans qu'elle a de lui, ibid.; autre fable sur elle, II, 123, 124. — Thémistonoé, fille de Céyx, femme de Cycnus, II, 322, 324. — Théogonie ( la ) d'Apollodore diffère un peu de celle d'Hésiode, II, 1. Théogonie de Phérécyde, II, 3. — Théogonie d'Orphée, difficile à connoître, II, 1; racontée différemment par Proclus et par Apollonius de Rhodes, 2; autre Théogonie qui lui est attribuée par Athénagore, 4. - Théophane, fille de Bysalte, II, 120; aimée par Neptune, qui la transporte

dans l'ile Crimisse, ibid.; il a d'elle le belier qui porta Phrixus, ibid. — Theras, fils d'Autésion, fonde Théra, II, 344. -- Therimaque, fils d'Hercules et de Mégare, I, 167, 235. — Thermydres, port de Rhodes, I, 201 .. - Thersandre, fils de Sisyphe, II, 128; ses fils, ibid. — Thersandre, fils de Polynice, marche contre Thebes, I, 309. — Thersanor, Argonaute, fils du Soleil et de Leuconoć, II, 170. - Thersites, fils d'Agrius, I, 59; s'enfuit dans le Péloponnèse, ibid.; va à la chasse du sanglier de Calydon, ce qui lui arrive, II, 100. — Thésée, fils d'Ægée et d'Æthra, I, 55, 405; purge l'Isthme des brigands qui l'infestoient, 213, 405; tue Périphétès, 405; Sinis, 407; va à la chasse du sanglier de Calydon, 53; l'un des Argonautes, 83, II, 153; retenu aux Enfers avec Pirithous, II, 154; est délivré par Hercules, I, 207; y laisse une partie de ses fesses, II, 292; va avec Hercules contre les Amazones, 273; enlève Hélène , I , 341 ; en a une fille , II, 435; reçoit Œdipe, I, 201; prend Thebes, 307;

prend la défense des Héraclides, II, 334. — Thesinophories (les), fêtes en l'honneur de Cérès, I, 25.—Thesprotes (expédition d'Hercules contre les ), I, 225. — Thesprotus, fils de Lycaon, I, 319. — Thessalie (la), II, 81, 82; ses montagnes sont séparées par le déluge, I, 39, II, 83. — Thessalus, fils d'Hæmon, et père de Græcus, II, 85. — Thessalus, fils d'Hercules et de Chalciope, I, 235. — Thestalus, fils d'Hercules et d'Epicaste, I, 235. — Thestius, fils de Mars et de Démonice, I, 47; épouse Eurythemis; ses enfans, 40; il est aussi nominé Thespius, II, 104; ses fils chassent le sanglier de Calydon avec Méléagre, I, 53; Tyndare et Icarius se réfugient chez lui, 339. — Thestius, roi des Thespiens, I, 163; appelé aussi Thespis et Thespius, II, 253; il a de Mégamede cinquante filles, qu'Hercules rend toutes mères, I, 163, II, 253; enfans de ses filles, I, 233, 235. - Thétis, fille de Nérée et de Doris, I, 11; prend soin de Vulcain précipité du Ciel, 17, II, 39; amène Briarée

au secours de Jupiter, II, 273; reçoit Bacchus, I, 275; fait passer les Argonautes à travers plusieurs dangers, 103; Jupiter et Neptune sont amoureux d'elle, 369; elle se refuse aux désirs de Jupiter, ibid.; elle prend diverses formes pour échapper à Pélée, 371; elle l'épouse et en a Achille, ib.; elle veut le rendre immortel et en est empêchée par Pélée, qu'elle quitte, ib.; elle déguise Achille en fille et le place chez Lycomèdes, 373; elle étoit déjà enceinte d'Achille, qu'elle avoit eu de Jupiter, lorsqu'elle épousa Pélée, II, 459. - Thia, l'une des Titanides, I, 5; fille de la Terre, à l'insçu d'Uranus, II, 8; enfans qu'elle eut d'Hypérion, I, 9. — Thia, fille de l'Océan, mère des Cercopes, II, 300. — Thiodamas; Hercules mange un de ses boeufs, I, 227, II, 320; il fut pėre d'Hylas, I , 87, II, 173. - Thoas, fils de Bacchus et d'Ariane, II, 171; père d'Hypsipyle, est sauvé par sa fille, I, 87; est tué ensuite par les femmes de Lemnos, 297. - Thoas, fils d'Andræmon, et pere d'Hæmon, II, 107; commande les Æto-

liens au siège de Troie, ib. - Thoas, fils d'Ornytion, et père de Démophoon, II, 138; est roi de Corinthe après Prœtus, 228.—Thoas, fils d'Icarius et de Péribée, 1.330. — Thome, vorez Ithome. — Thoon, I'un des Géans, tué par les Parques, I, 33. — Thorique, bourgade de l'Attique, I, 159, II, 35. — Thornax (le Mont), II, 21. - Thrace, sille de l'Océan et de Parthénopé, II, 206. - Thrace (les femmes de ) déchirent Orphée, II, 33. — Thrasius, devin, immolé à Jupiter par Busiris, I, 201, II, 287. — Thrasymedes, fils de Nestor et d'Anaxibie, I, 71; père de Sillus, II, 139. — Threpsippe, fils d'Hercules et de Panope, I, 233. — Thrinacie, ile, I, 105. — Thule, dans l'Arcadie, II, 294. - Thya, fille de Deucalion, et mère de Macédon, II, 92. -Thyestes, fils de Pélops, I, 155. — Thymbræen, surnom d'Apollon, II , 142. — Overspis, noin du Tibre, chez les Grecs, II, 41. - Thymbris, Nymphe, a de Jupiter, Pan, I, 19, II, 41. — Thyoné, nom de Sémélé, I, 277, II, 371. — Thyrée, fils d'Œnée, I, 49. Tigasis, fils d'Hercules et de Phyléis, I, 233. — Tigrès, fleuve du Péloponnèse, I, 93. — Tilphussa, fontaine, Tirésias meurt après avoir bu de son eau, I, 311. - Tilphusse, nom donné à Cèrès , lorsqu'elle se changea en Furie, II, 360. — Timandra, fille de Tyndare et de Léda, et semme d'Echémus, I, 339, II, 339, ou de Phylée, dont elle eut Mégès, II, 268. — Tiphys, fils d'Hagnius, est chargé de la conduite du vaisseau Argos, I, 83; sa mort, 97, II, 181. - Tiphyse, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Tipople, l'une des Muses. filles de Pierus et de Pimpleis, II, 28. — Tirėsias, devin, pere de Manto, II, 160; découvre à Amphitryon ce qui s'est passé entre Jupiter et Alcmène, I, 159; étoit fils d'Evérus et de Chariclo, 299; pourquoi il perdit la vue, 301; il devient femme, puis il redevient homine, ibid.; jugement singulier qu'il prononce sur les plaisirs de l'homme et de la femme, 303, II, 400, 401, 402; sa mort, I, 311, II, 406; changea sept fois de

10006

sexe, histoire de ces changemens, II, 401, 402; pere de Manto, I, 311; de Chloris, II, 404. — Tiryns, fils d'Argus, II, 200. — Tirynthe, fortifiée par les Cyclopes, I, 133; Hercules s'y établit, 169. — Tisamène, fils d'Orestes, sa mort, I, 241. - Tisamène Elien, devin célèbre, descendoit de Mélampe, II, 141. — Tisiphone, l'une des Furies, I, 5. — Tisiphone, fille d'Alcmæon et de Manto, I, 317; vendue par la femme de Créon, achetée par son père et reconnue par lui, ibid. - Tison fatal donné à Althee, I, 53. — Titanas, fille de Lycaon, I, 319. — Titane, dans le Péloponnèse. Æsculape y avoit un temple, II, 296. - Titanides (les), filles d'Uranus et de la Terre, I, 5. — Titaniens (les), peuple de la Sicyonie, II, 346. — Titans (les), fils d'Uranus et de la Terre, I, 5, II, 4; se révoltent contre leur père, I, 5; leur guerre contre les Dieux, 7; sont vaincus et précipités dans le Tartare, 9; leurs descendans, ibid.; leur guerre contre les Dieux chantée par beaucoup de poëtes, II, 16.

- Titarésius, fleuve de la Thessalie, 11, 80. — Titée, mère de 45 Titans, II, 9.-Tithon, fils de Céphale et de l'Aurore, et père de Phaëthon, I, 377, II, 467. — Tithon, fils de Laomédon et de Stryino, I, 353; l'Aurore l'enlève et l'emporte en Æthiopie, ih.; il eut d'elle Emathion et Memnon, 355; il fut changé en Cigale, II, 448. — Tithoree, pays où s'établit Phocus, II, 128.— Titye, fils de Jupiter et d'Elara, I, 19, II, 41; veut violer Latone , I , 21; est tué par Apollon et Diane, ibid.; est puni dans les Enfers, ib.

Tlépolème, fils d'Hercules et d'Astyoché, I, 225, 235, ou d'Astydamie, II, 317; tue Licymnius, I, 237; fonde un état à Rhodes, 239.

Timolus, fils de Protée et de Coroné, II, 274; est le même que Polygone, 275. — Timolus, époux d'Oinphale, I, 213.

Toison d'or (la), I, 81 et suiv. — Tomes. Æétés y dépose les membres d'Absyrte, I, 101. — Toroné, fille de Protée et de Phænice, II, 275. — Toroné (Hercules va à), I, 193. — Toxée, tué par son père Œnée, I,

49. — Toxeus, fils de Thestius, II, 105. — Toxicrate, l'une des femmes d'Hercules, I, 235.

Trachine, ville ou demeuroit Céyx, II, 93; Hercules s'y retire, 1, 225. - Trapézonte, lieu où Jupiter foudroya Lycaon et ses enfans, I, 319. — Travaux d'Hercules, I, 169 et suiv. - Trépied de Delphes, enlevé par Hercules , II , 299. - Tricca, viile de la Thessalie, II, 293, 295. — Triopas, successeur de Criasus, II, 200; épouse Oréaside, enfans qu'il en a, 203; père de Xanthus, II, 492. — Triopès, fils du Soleil et de Rhodé, II, 54. - Triopium, ville fondée par Triopas, II, 97. - Triops ou Triopas, fils de Neptune et de Canace, I, 43, ou du Soleil et de Rhodé, II, 96; épouse Iphimédie, I, 43; est père d'Erysichthon, II, 96; fonde Triopium, 97. - Triptolème, fils de Trochilus et d'Eleusine, II, 55. — Triptolème, fils de Céléus et de Métanire; Cérès lui donne du blė, qu'il seine, I, 27; diverses opinions sur sa naissance, II, 62,63; il enseigne l'agriculture à divers peuples, 63, 64. — Tritoe, l'une des Muses, filles de Piérus et de Pimpléis, II, 28. - Triton, lac auprès duquel naquit Minerve, I, 19. - Triton, fils de Neptune et d'Amphitrite, I, 23; père de Pallas, 351; élève Minerve, ibid.—Tritonide, Nymphe, mère de Minerve, II, 40. - Trochilus, prêtre de Cérès, II, 56; épouse Eleusine et en a Eubule et Triptolème, ibid. - Troezène (temple de Diane à), II, 202; Hercules revient par là des Enfers, I, 207, II, 292. — Troile, fils de Prian ou d'Apollon et d'Hécube, I, 357. — Tros, fils d'Erichthonius et d'Astyoché, donne à son pays le nom de Troie, et épouse Callirrhoé, I, 349; ses enfans, ibid. - Troie. Hercules y aborde, I, 189; la prend, 215, 355, II, 304. Turnus étoit d'Ardée, Il,

Turnus etoit d'Ardée, II, 237. Tydee, fils d'Enée et de Péribée ou de Gorgé, I, 57

Péribée ou de Gorgé, I, 57; élevé par des porchers, II, 114; est obligé de s'enfuira cause d'un meurtre, I, 5-: il tue les fils de Mélas, ibid. il va à Argos, où il se bu avec Polynice, 293; il es reçu par Adraste, qui les a

donne Déïpyle sa fille en mariage, 59, 293; est l'un des sept chefs contre Thèbes, 295; défie les Thébains, 299; remporte à Némée le prix du pugilat, 297; est blesse par Mélanippe; le tue, et dévore sa cervelle, 305, II, 403; il meurt, ibid.; il est enterré par Mæon, II, 399; père de Diomède, I, 59. — Tyndare, sils de Périérès et de Gorgophone, I, 67, ou d'Œbalus et de Batie, 339; chassé de Lacédæmone par Hippocoon, se retire chez Thestius, ibid.; épouse Léda, ibid.; ses enfans, ibid.; Hercules le remet sur le trône à Lacédæinone, 223, 339; serment qu'il fait prêter aux prétendans d'Hélène, 343; il obtient Pénélope pour Ulysse, ibid.; il donne ses états. à Ménélas, 347; il est ressuscité par Æsculape, 337. — Typhon, fils de la Terre et du Tartare, I, 33; diverses opinions sur son origine, II, 69; il est père de la Chimère,

I, 137; du Dragon des Hespérides, 199; du lion de Némée, 169; du chien Orthros, 193; du dragon des Hespérides, 199; de l'aigle du Mont Caucase, 203; du Splinx, 287; son combat avec Jupiter, 33 - 37; Jupiter l'accable sous l'Etna, 37; il tue Hercules, fils de Jupiter et d'Astérie, II, 40. -Tyrannus, fils de Ptérélas, I, 153. — Tyria, femme d'Ægyptus, ses fils épousent les filles de Memphis, I, 127.-Tyro, fille de Salmonée, I, 67; femme de Créthée, 71; II, 133; devient amoureuse de l'Enipée, I, 69; Neptune la trompe, et a d'elle deux fils qu'elle expose, ibid.; maltraitée par Sidéro, ibid.; seduite par Sisyphe, II, 134. - Tyrrhénie (Hercules se rend dans la), I, 195. — Tyrrhéniens (corsaires), changes en Dauphins par Bacchus, I, 277. — Tyrrhénus, fils d'Hercules et d'Omphale, II , 332.

### VE

Vents (les), fils de l'Aurore et d'Astræus, I, 11. — Vénus, fille de Jupiter et de Dioné, I, 13; ou née de l'écume qui s'étoit amassée autour des parties génitales

d'Uranus, II, 25; irritée contre Clio, qui lui reprochoit son amour pour Adonis, I, 15; jalouse de l'Aurore, 23; enlève Butès, 103; contribue à la défaite des Géans, II, 68; est mère d'Eryx, II, 283; rend impudiques les silles de Proetus, 222; a de Mars, Harmonie, I, 267; de Bacchus, Priape, II, 376; donne à Mélanion des pommes d'or, I, 327; enfans qu'elle a d'Anchise, 351, II, 446; prostitue les filles de Cinyre, I, 379; rend Smyrne amoureuse de son père, ibid.; prend soin d'Adonis, 381; sa dispute à son sujet avec Proserpine, ibid.; se blesse le pied, et son sang rend les roses rouges, II, 472; elle abandonna Vulcain, 383. — Vénus Uranie. Porphyrion, roid'Athenes, lui élève un temple , II , 465. - Vesta, l'ainée des filles de Saturne et de Rhéa, I, 5.

Victoire (la), fille de Pallas et de Styx, I, 11.— Vierges dévouées à la mort, II, 486.— Vigne, par qui elle fut trouvée, I, 49, II, 106.

Voie-lactée, II, 250.

Vulcain , né de Junon toute seule, I, 17, II, 38; où, né avant son mariage, II, 20; précipité par sa mère aussitôt après sa naissance, II, 30; se venge en la suspendant dans les airs, 473; fait sortir Minerve de la tête de Jupiter, I, 17, II, 39; tue le Géant Clytius, I, 31; cloue Prométhée sur le Caucase, I, 37; donne à Æètes deux taureaux aux pieds d'airain, 97; Talus à Minos, 107; une cuirasse d'or à Hercules, 167; des cymbales d'airain à Minerve, 183; veut délivrer Junon, et est précipité par Jupiter sur la terre, 17, II, 39; garde pourHercules les boeufs de Gérgon, I, 197; donne à Cadmus un collier, 267; est père de Palæmon, 83, II, 155; d'k richthonius, I, 381; il veut violer Minerve, 383, oult pouser, H, 473; ila d'Anticlée, Périphètes, I, 405.

# ULY

Ulysse, fils de Laërte, l'un 341; conseil qu'il donne i des prétendans d'Hélène, I, Fyndare, 343; épouse Pé-

nélope, ib.; emmène Achille au siège de Troie, 373; il rencontre dans la Messènie Iphitus, II, 296, 312.

Uranie, l'une des Muses, I, 13; mère de Linus, II, 30. — Uranus ou le Ciel, I, 3; sa femme et ses fils, 3, 5, II, 8; ses filles, 5; les Titans le chassent du trône, ibid.; Saturne le mutile, ib.; il est le père des Géans, 29.

# XAN

Xanthis, l'une des femmes d'Hercules, I, 233. — Xanthus, cheval immortel donné à Pélée par Neptune, I, 371. — Xanthippe, fille de Dorus, et femme de Pleuron, I, 47. — Xanthippus, fils de Mélas, tué par Tydée, I, 57.

Xénodamus, fils de Ménélas et de la Nymphe Gnossia, I, 345. — Xénodice, fille de Sylée, tuée par Hercules, I, 213. — Xénodice, fille de Minos, I, 253. — Xerxès rappelle aux Argiens leur origine commune avec les Perses, II, 242.

Xuthus, fils d'Hellen et d'Orseïde, I, 41, ou d'AEole, II, 86; s'établit dans le Péloponnèse, I, 41; est chassé de la Thessalie par ses frères, II, 85; va à Athènes et y épouse Créūse, fille d'Erechthée, I, 41, 389, II, 86; enfans qu'il en a, I, 41.

#### YE

Yeux d'Argus (les), I, II, 41.

## ZA

Zagræus, nom de Bacchus, II, 369; son tombeau, 375. Zéphyre, Homère lui donne une Harpye pour épouse, II, 180. — Zétès, fils de Borée et d'Orithye, I, 391; l'un des Argonautes, 83; poursuit les Harpyes, 93, II, 180; est tué par Hercules, I, 391, II, 481. — Zevès, Zev, Zev, Ais, Aves. Quelle idée les Grecs attachoient à ces noms, II, 13.—Zeuxippe, épouse de Pandion, I, 387. — Zeuxippe, fille de l'Eridan, mère de l'Argonaute Butès, II, 159.

FIN DE LA TABLE.

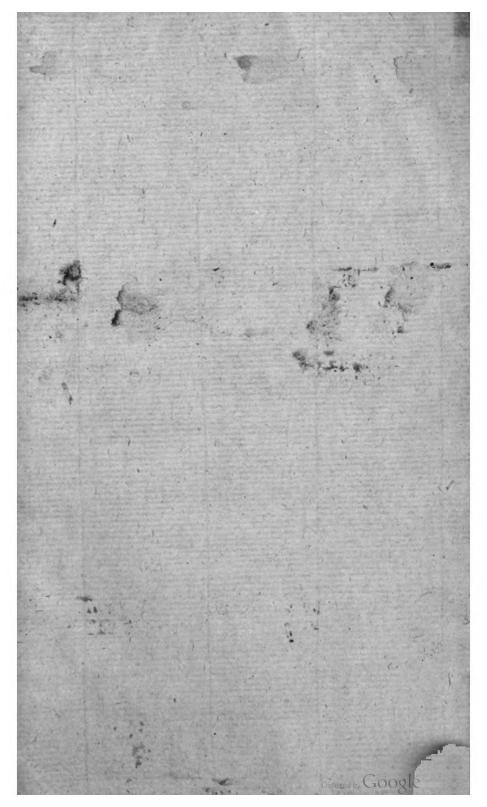

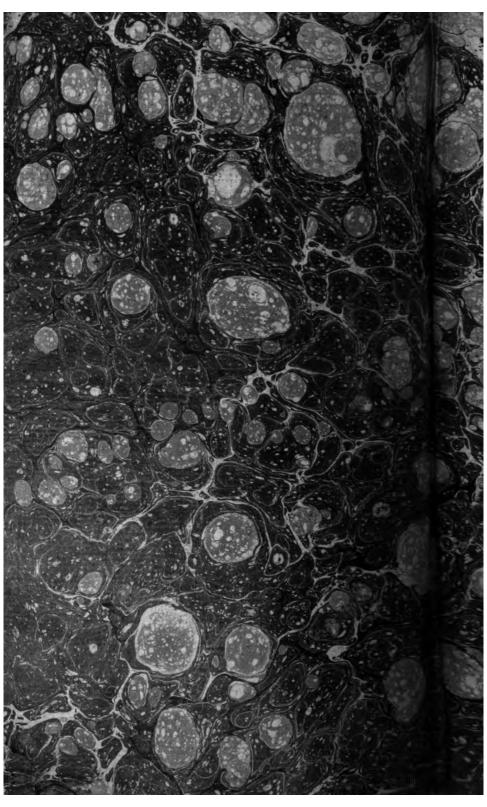



